







1. Printing, Practical

Handbuch der Buchdruckerkunst.

Andredische Buchdruckerei ju Frankfurt am Main.

## Krebs, Benjamin

## Mandbuch

der .

## Buchdruckerkunst.



Frankfurt a. M.,

in der Andredischen Buchhandlung.

1827.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 924428A

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS R 1937 L

#### Handbuch

der

#### Buchdruckerkunst.

ie zur Verbreitung höherer Geistesbildung so måchtig beitragende Kunst, deren Erfins dung, als die merkwurdigste in der Geschichte menschlicher Kenntnisse, in das an so vielen Beranderungen und Geburten fruchtbare, fünfs zehnte Jahrhundert fällt; das sinnreiche Verfahren, 'welches ein neues Mittel der Gedans kenmittheilung erschuf, und durch welches die Geister von einem Ende Europa's bis jum anderen mit Blipesschnelligkeit beweget werden konnten'; die Erfindung, beren edele Bestims mung es ist, alle Robbeit und Unwissenheit für die Zukunft unmöglich, Wissenschaft zugänglich, und Wahrheit unvergänglich zu machen; mit einem Worte, die Buchbruckers funst hat stets, als Verbreiterin des Lichtes, bei uns ununterbrochen fort geblüht.

Envertey 19th 9 1937

Tag sagt's dem andern, und ein Buch thut's kund dem anderen.

Seit dem Anfange des jetzigen Jahrhuns derts ist unter den Abwechselungen, die sich im Gebiete der Kunste hervorthun, die Reihe wieder an diese Kunst gekommen. Vorher schien sie nicht ganz gleichen Schritt mit ihren Schwestern gehalten zu haben; jedoch macht sie jetzt wieder einen Schritt vorwarts, bis vielleicht ein anderer Zweig menschliches Wis sens und Kennens die lebhaftere Theilnahme und die Aufmerksamkeit, die sie jetzt erhalt, von ihr abwenden wird. In Tentschland, Frankreich und England wird die Buchdruckers funst mit einem Gifer, mit einem so erfreus lichen Streben getrieben, daß ber Einfluß auf Bildung und Aufhellung des Geistes nicht verkannt werden kann. Gewiß hochst einfluße reich ist dieser Fortgang in der allgemeinen Ausbreitung ber Erkenntniß, welchen wir der Buchdruckerkunst zu verdanken haben! Von dem Grabstichel der Kunstler haben die Schrifs ten eine Keinheit im Stiche, ein regelmäßiges Verhältniß und eine schone Gestalt erhalten, die man vergebens bei den Elzevirschen suchen wird.

Die zahlreichen Veränderungen und Versbesserungen, welche Theils die Schriftgießerei erfahren hat, Theils in dem Mechanismus

der Pressen seit Kurzem vorgenommen worden find, laffen eine gluckliche Umanderung in unseren Buchbruckereien erwarten; ja, durch das Beispiel Anderer aufgemuntert, haben schon mehrere unserer geschickten Buchdrucker zum Theil ihre Buchdruckereien umgestaltet und dem Fortschritte der Kunst angepaßt, und mit der Hulfe und dem Eifer unserer jungen Buchdrucker wird Gutenberg's Kunst stets forts blühen und wachsen zum Wohl und zur Ehre des Vaterlandes. Zwar giebt es noch Manche, die langsam in dem von ihren Uraltern betres tenen Geleise fortfahren, nichts von dieser ober jener wichtigen Verbesserung und Erleiche terung wissen wollen, sie unbedingt verwerfen, ohne sie zu kennen; Denen liegt aber gar nichts auf der Erde am Herzen, höchstens blos ihre eigene Bereicherung, wozu alte erworbene Vorrechte und manche alte Her= kömmlichkeit, die sich vom Bater zum Sohne forterben, hülfreich die Hand bieten. Doch ihre Schlafsucht kann nicht lange mehr wah ren; wir leben in einem Zeitalter, wo jedes Fach des menschlichen Wissens und Kennens ausgebildet wird; wo Muhe und Anstrengung, Geld und Ausdauer verwendet werden, um bem gesteckten Ziele so nah als möglich zu kommen, um das zu erreichen, was ihnen bei ihren Geschäften behülflich und nugbringend

sein kann; und bedenkt man noch, daß andere Künste in unseren Umgebungen aufgewachsen sind und schon kräftig Wurzel geschlagen has ben, die mit der Zeit gleichsam als große, starke Baume mit ihren Aesten und Blattern die schlafende, sorglose Buchdruckerkunst über= schatten werden, so kann man sich nicht genug verwundern, daß verhaltnismäßig so Wenige in unserem Vaterland auf dergleichen warnende Vorboten und Zeichen achten, daß sich so Wes nige aus dem alten Sessel des Kaltsinns und der Gemächlichkeit erheben wollen, um sich dem Throne nahern zu konnen, den die Runft, mit der Krone der Vollendung geschmückt, besteigt. Und ist denn die unzählige Menge von sinnreichen und nüglichen Erfindungen, wos durch sich die neueste Zeit auszeichnet, nicht im Stande, den Schlafenden zu wecken, und ihm Besorgnisse einzuflößen? Zeugen benn nicht alle diese Werke von einem rastlosen Streben nach Verbesserung und Vervollkomms nung, das so viele thatige Manner bei uns und im Ausland ergriffen hat? Und ließ sich denn nicht erwarten, daß auch die Buchdruckers funst nicht leer ausginge?

Die neuen Fortschritte der Buchdruckerstunst, die sich durch die Vervollkommnung des Mechanismus so wol, als auch durch die daraus entwachsenen trefflichen Leistungen dars

thun, sind bis jest von uns noch nicht in gehöriger Ordnung zusammengestellt und öffentlich vorgelegt worden. Anders verhält es sich im Auslande, wo die meisten von ihnen ents standen und gepfleget wurden. Schon im Jahre 1755 erschien in England "Smith's Printer's Grammar"; "Luckombe's History and Art of printing" folgte im Jahre 1770, und "Stower's Printer's Grammar" 1808. Ja, schon im Jahre 1686 schrieb Joseph Moron seine "Mechanical Exercises", — jest ein seltenes Buch — worin er die Buchdruckerkunst der damaligen Zeit in ihrem ganzen Umfange behandelte, beschränkte sich aber in vier und zwanzig Nummern blos auf die Schriftschneis berei und Gießerei. Mehr Bezug auf die Druckerkunst selbst hat sein Buch — "Regulae Trium Literarum Typographicarum" — in welchem er mathematische Regeln für die Bildung ber Antiqua-, Cursiv- und gothischen Alphabete niederzulegen versuchte. In der neuesten Zeit erschien "John Johnson's Typographia, or the Printer's Instructor", 2 Vol. 1824, wovon der zweite Band sich mit der Ausübung der Kunst beschäftigt. Auf ihn folgte Thomas Curson Hansard im Jahre 1825, welcher all seine Borganger so benutte, daß man bei seiner "Typographia" alle die ans beren entbehren fann.

Auch Frankreich blieb nicht zurück. —
"La Science pratique de l'Imprimerie, etc.
par M. D. Fertel", 4. St. Omer. 1723.
Der "Traité de l'Imprimerie", à Paris, 4.
an. VII. (par M. Bertrand-Quinquet) ist ein neuerer Auszug aus dem erst genannten Werke, bei dessen Herausgabe jedoch der Versfasser auch seine eigenen Erfahrungen und Beobachtungen benutt hat, wie er selbst gessteht. — "Traité élémentaire de l'Imprimerie, par Momoro, imprimeur à Paris, 8. 1792. — Im vorigen Jahr erschien "Manuel pratique et abrégé de la Typographie Française. Par M. Brun." Paris, 1825.

Das neueste Werk, was die Franzosen über Buchdruckerkunst besitzen, und vielleicht auch das vortresslichste, ist "Traité de la Typographie, par H. Fournier, Imprimeur. Paris 8. 1825 —; und ein neues "Manuel de la Typographie Française ou Traité complet de l'Imprimerie, etc. par P. Capelle", in 4. ist angefündigt.

Jetzt bleibt mir blos noch übrig, die teutschen Werke anzuzeigen, die mir bekannt und bei der Hand gewesen sind. So viel auch von der Geschichte der Ersindung der Buchdruckerkunst in unserem Vaterlande geschrieben worden ist, so wenig besitzen wir doch über die Ausübung dieser Kunst. Die Werke, welche darüber zusammen geschrieben worden sind, waren schon für ihre Zeit fast unvollständig, geschweige denn daß sie für den jezigen Stand unserer Kunst Genüge leisten sollten. Außer einigen Formatbüchern \*) und den Täubelsschen Werken \*\*) ist wol nichts Bedeutendes

\*\*) Orthotypographisches Handbuch ic. 8. Halle und Leipzig 1785. Mit Kupfern, Figuren und Tabellen. Von E. G. Täubel. — Practisches Handbuch der Buchdruckerkunst für Anfänger. Von E. G. Täubel. 8. Leipzig 1791. — Allg. theoretisch - practisches Wörterbuch der Buchdruckerkunst und Schriftgießeren ic. Von E. G. Täubel. Zwei Bände. Wien 4. 1805.

F rando

<sup>\*)</sup> Die wohl eingerichtete Buchdruckeren, mit 121 Teutsch - Lat. -, Griechisch - und Hebr. Schrife ten ic. Murnberg 1733. quer 4. — Die so nöthig als nüpliche Buchdruckerkunst und Schriftgießeren zc. 4 Theile. Leipz. 1740 - 1745. von Gefiner. In der Vorrede zu seinem Wörterbuche der Buchdruckerkunst zc. giebt Täubel zwei Auflagen von dem Nürnberger Formatbuch an, die erste nämlich von 1723 in 4, und die zweite Auflage von 1733 von J. H. G. Erfurt. Bum Verfasser meiner Ausgabe von 1733 bekennet fich im Borberichte Johann Beinrich Gottfried Ernesti; und am Ende der summarischen Rachs richt von ben Buchdruckern in Nürnberg findet man die Buchstaben E. R. - Bon dem ermahnten Gefinerschen Werke giebt auch Täubel einen Auszug aus dem felben von 1743 an.

bekannt gemacht worden, aus welchem sich wiß= begierige Buchdrucker ausführliche und gründs lich belehren konnten. Taubel verließ aber die alte betretene Bahn, und seine Werke ents hielten praktische Belehrungen in der Kunst, die auf den damaligen verbesserten und erweis terten Zustand der felben anwendbar waren. Wie viel ich ihm bei der Ausarbeitung dieses Buches zu verdanken habe, und wie sehr mir manche Arbeit dadurch erleichtert worden ist, daß er schon die Bahn gebrochen hatte, erkenne ich mit der größten Bereitwilligkeit und mit der herzlichsten Danksagung an, und habe ihn auch meistes Theiles genannt, wo ich mich seiner Gedanken bedient. Ein Jeder wird aber die Rothwendigkeit einsehen, wie sehr bei dem jetigen Fortschritt unserer Kunst diese Bucher eine ganzliche Umarbeitung verdient haben; Vieles ist auszustreichen, und sehr Vieles hinzu zu fegen.

Nicht des Herausgebers Absicht ist es, Alles, was die Buchdruckerkunst im weitesten Sinne des Worts angehet, zu umfassen, noch ins Besondere alle die verschiedenen Verändes rungen, Ersindungen und Vervollkommnungen, die diese Kunst im Laufe der Zeit in der oder jener Buchdruckerei erfahren hat, aufzuzählen. Schon die Kürze der Zeit und die Bestimmung dieses Werkes würden es nicht erlauben. Aber der Mühe wird es wol verlohnen, bei dem jetzigen Stande der Kunst, ein wenig um sich zu schauen, zu sehen, wie sie bie und da ge= trieben wird, wie weit andere Bolker hierin vorgeschritten sind, was wir von ihnen abzusehen und zu sernen haben, um nicht ihnen nachstehen zu mussen. Mit nicht großer Mühe hatte ich leicht zwei dicke Quartbande zusams menschreiben, und sie mit vielen Aupfertafeln ausschmucken konnen. Es ist aber die Frage, ob das Werk so gemeinnützig geworden ware, als es in der gegenwärtigen Form vielleicht ist. Ich bin vollkommen überzeugt, daß Brun und Fournier durch ihre Lehrbücher weit mehr Nuten stiften werden, als Johnson und Hansard durch ihre theueren starken Bande.

Ich habe es mir sehr angelegen sein lassen, nichts zu übergehen, was vielleicht dem Einen und dem Anderen unnöthig und zu unbedeutend scheinen möchte. Wer wünscht denn aber, daß Bielen die Belehrung darüber entzogen werden soll, weil Einige davon schon unterrichtet sind? Ist es denn nicht ein Gezgenstand, der, außer dem Buchdrucker und den Kunstverwandten, auch jeden Gebildeten betrifft? Nicht allein für den Lehrling habe ich dieses Buch geschrieben, mit Abbildungen ausgestattet und seinen Kräften augemessen; auch der erfahrne Buchdruckerherr wird Mansach der erfahrne Buchdruckerherr wird Mansach der erfahrne Buchdruckerherr wird Mansach

ches sinden, was ihm neu und passend scheinet, was ihn auf manche glückliche, ausführbare Idee leiten, und wodurch er sich manche Arsbeit erleichtern wird. Auch die Schriftzießer und Buchhändler, welche mit dem Wesen der Buchdruckerei genau bekannt sein sollten, so wie selbst die Schriftsteller, sind nicht ohne Berücksichtigung geblieben, und werden hossentslich sinden, was ihnen von großem Nutzen sein wird.

Manches håtte ich noch hinzusügen können; und daß ich nicht Alles benutt habe, ist nicht meine Schuld. Gerne håtte ich mit Erscheisnung dieses Werkes gezögert, wenn ich mir håtte voraus sagen können, daß ich je so glücklich sein würde, es mit jener Muße durchzuarbeiten, die es fruchtbarer machen würde. Möchten im Allgemeinen meine Bemühungen sich so weit rechtsertigen, daß sich mein Stresben nach Vervollkommnung dieser so herrlichen Kunst offenbare.

Frankfurt a. M., den 23. Nov. 1826.

Der Herausgeber.



### Inhalt.

### Erstes Buch.

Von den Schriften im Allgemeinen.

| ·                                                                                                                           |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| Erstes Kapitel. — Non den Schriften.  a) Gothische (Fraktur und Schwabacher), b) Antiqua-, c) Curstv-, d) Schreib- schrift. | <b>S</b> . | 1    |
| Zweites Kapitel. — Von den Schriftke-                                                                                       |            |      |
| geln oder Schriftgattungen                                                                                                  | -          | 29   |
| Drittes Kapitel. — Von dem Gießzettel.                                                                                      |            | 73   |
| Viertes Kapitel. — Das griechische und                                                                                      |            |      |
| hebräische Alphabet                                                                                                         |            | 157  |
| Fünftes Kapitel. — Von dem relativen<br>Berhältnisse der Buchstaben unter eins<br>ander, und von der Berechnung des         |            |      |
|                                                                                                                             |            | 400  |
| Manuscriptes                                                                                                                | ****       | 17.3 |

## Zweites Buch.

| Von 1 | den | Verrichtungen | des | Setzers. |
|-------|-----|---------------|-----|----------|
|-------|-----|---------------|-----|----------|

| Don den Dettiafrangen did Orgen         | • • •        |
|-----------------------------------------|--------------|
| Vorerinnerung                           | S. 203       |
| Erstes Kapitel. — Ueber die eigentliche |              |
| Gestalt und Beschaffenheit der Schrift- |              |
| kästen in Teutschland, England und      | 0.0          |
| Frankreich                              | <b>—</b> 207 |
| Zweites Kapitel. — Von der Ausmes=      |              |
| sung der Setzerwerkzeuge                | -257         |
| Drittes Kapitel. — Vom Einlegen neuer   |              |
| Schriften in die Schriftkasten.         | -276         |
| Viertes Kapitel. — Vom Ablegen          | -282         |
| Fünftes Rapitel. — Vom Schriftsetzen    |              |
| überhaupt.                              | <b>— 291</b> |
| Sechstes Kapitel. — Vom Umbrechen.      | <b>—</b> 325 |
| Siebentes Kapitel. — Vom Corrigiren der |              |
| Seperfehler in der Form                 | _ 397        |
|                                         |              |
|                                         |              |

## Drittes Buch.

| $\mathfrak{V}$ | on  | den    | Veri  | richt | unge | n b | es i  | Drud   | ers. | _   |
|----------------|-----|--------|-------|-------|------|-----|-------|--------|------|-----|
| V              | ore | rinne  | rung. |       | •    |     | •     | •      | S.   | 403 |
| Erstes         | Ra  | pitel. |       | Voi   | der  | Co  | ustri | iction |      |     |
| eii            | ier | Budy   | druck | erpre | Me.  | •   | •     | •      |      | 405 |

| S. 1. Bom Ausschlagen einer Presse.  §. 2. Das Fundamentlegen. §. 3. Das Richten der Rurbel. §. 4. Das Unbinden des Tiegets. §. 5. Bom Justiren des Oberbattens. §. 6. Bom Ueberziehen des Deetels. §. 7. Bon den Filzen. §. 8. Bom Jurichten einer Form. §. 9. Das Ausstreichen und Austragen der Farbe. §. 10. Bom Jiehen. §. 11. Bom Formwaschen. §. 12. Bom Papierseuchten. §. 13. Das Ballenmachen. §. 14. Bom Abziehen der Correcturbogen. §. 15. Bom Drucken mit rother oder anderen Farben. §. 16. Das Abreiben der Farben mit Firnis. §. 17. Besondere Regeln, während des Druckens zu besolgen.  Drittes Kapitel. — Bon der Berfertigung und Behandlung der Balzen, nebst einer Beschreibung von den in England gebräuchlichen Walzenapparaten.  Biertes Kapitel. — Berschiedene neue Pressen. Bon Stanhope, nebst einer Abbildung, (Haas in Basel), Kuthven, Medhurst, Kidley, Prosser, Brown, Cogger (nebst einer Abbildung), Elymer (nebst Abbildung), Stafford, Rapier, Treadwell, Watts, Barklay, Hope, Ehurch, Eope, Kussell, Bells. — 519 | 3weites Kapitel. — Practische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Regelu für        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| §. 1. Bom Aufschlagen einer Presse. §. 2. Das Fundamentlegen. §. 3. Das Richten der Kurbel. §. 4. Das Unbinden des Tiegels. §. 5. Bom Justiren des Oberbalkens. §. 6. Bom Ueberziehen des Derbels. §. 7. Bon den Filzen. §. 8. Bom Zurichten einer Form. §. 9. Das Ausstreichen und Auftragen der Farbe. §. 10. Bom Ziehen. §. 11. Bom Formwaschen. §. 12. Bom Papierfeuchten. §. 13. Das Ballenmachen. §. 14. Bom Abziehen der Correcturbogen. §. 15. Bom Drucken mit rother oder anderen Farben. §. 16. Das Auberiben der Farben mit Firnis. §. 17. Besondere Regeln, während des Druckens zu befolgen. Drittes Kapitel. — Bon der Berfertigung und Behandlung der Walzen, nebst einer Beschreibung von den in England gebräuchlichen Walzenappazraten.  Biertes Kapitel. — Verschiedene neue Pressen. Bon Stanhope, nebst einer Abbildung, (Haas in Basel), Kuthven, Medhurst, Kidlen, Prosser, Brown, Cogger (nebst einer Abbildung), Elymer (nebst Abbildung), Stafford, Naipier, Treadwell, Watts, Barklan,                                          | Drucker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 6. 2. Das Fundamentlegen. 5. 3. Das Richten der Aurbel. 5. 4. Das Anbinden des Tiegels. 5. 5. Bom Justiren des Oberbatsens. 5. 6. Bom Ueberziehen des Deckels. 5. 7. Bon den Filzen. 5. 8. Bom Zurichten einer Form. 5. 9. Das Ausstreichen und Auftragen der Farbe. 5. 10. Bom Fiehen. 5. 11. Bom Formwaschen. 5. 12. Bom Papierfeuchten. 5. 13. Das Ballenmachen. 5. 14. Bom Abziehen der Correcturbogen. 5. 15. Bom Drucken mit rother oder andern Farben. 5. 16. Das Abreiben der Farben mit Firnis. 5. 17. Besondere Regeln, während des Druckens zu besolgen. Drittes Kapitel. — Bon der Verfertigung und Behandlung der Walzen, nebst einer Beschreibung von den in England gebräuchlichen Walzenappa=raten.  Biertes Kapitel. — Verschiedene neue Pressen. Bon Stanhope, nebst einer Abbildung, (Haas in Basel), Kuthven, Medhurst, Kidlen, Prosser, Brown, Eogger (nebst einer Abbildung), Elymer (nebst Abbildung), Stafford, Naspier, Treadwell, Watts, Barklan,                                                                                | 6. 1. Rom Mufichlagen eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| §. 3. Das Richten der Rurbet. §. 4. Das Unbinden des Tiegets. §. 5. Bom Justiren des Oberbaltens. §. 6. Bom Ueberziehen des Deckels. §. 7. Bon den Filzen. §. 8. Bom Burichten einer Form. §. 9. Das Ausstreichen und Auftragen der Farbe. §. 10. Bom Ziehen. §. 11. Bom Formwaschen. §. 12. Bom Papierseuchten. §. 13. Das Ballenmachen. §. 14. Bom Abziehen der Correcturbogen. §. 15. Bom Drucken mit rother oder anderen Farben. §. 16. Das Abreiben der Farben mit Firnis. §. 17. Besondere Regeln, während des Druckens zu besolgen. Drittes Kapitel. — Bon der Berfertisgung und Behandlung der Malzen, nebst einer Beschreibung von den in England gebräuchlichen Walzenappastraten.  Biertes Kapitel. — Verschiedene neue Pressen. Bon Stanhope, nebst einer Abbildung, (Haas in Basel), Kuthven, Medhurst, Kidley, Prosser, Brown, Cogger (nebst einer Abbildung), Elsymer (nebst Abbildung), Stafford, Naspier, Treadwell, Watts, Bartsay,                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 9. 4. Das Unbinden des Tiegets. 9. 5. Bom Justiren des Oberbalkens. 9. 6. Bom Ueberziehen des Deckels. 9. 7. Bon den Filzen. 9. 8. Bom Zurichten einer Form. 9. 9. Das Ausstreichen und Auftragen der Farbe. 9. 10. Bom Ziehen. 9. 11. Bom Formwaschen. 9. 12. Bom Papierfeuchten. 9. 13. Das Ballenmachen. 9. 14. Bom Abziehen der Correcturbogen. 9. 15. Bom Drucken mit rother oder anderen Farben. 9. 16. Das Abreiben der Farben mit Firnis. 9. 17. Besondere Regeln, während des Druckens zu befolgen. Orittes Kapitel. — Bon der Berfertisgung und Behandlung der Walzen, nebst einer Beschreibung von den in England gebräuchlichen Walzenappapraten.  Biertes Kapitel. — Verschiedene neue Pressen. Bon Stanhope, nebst einer Abbildung, (Haas in Basel), Kuthven, Wedhurst, Kidley, Prosser, Brown, Cogger (nebst einer Abbildung), Elsymer (nebst Abbildung), Stafford, Nappier, Treadwell, Watts, Barklay,                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| §. 5. Bom Justiren des Oberbattens. §. 6. Bom Ueberziehen des Deckels. §. 7. Bon den Filzen. §. 8. Bom Zurichten einer Form. §. 9. Das Ausstreichen und Auftragen der Farbe. §. 10. Bom Ziehen. §. 11. Bom Formwaschen. §. 12. Bom Papierfeuchten. §. 13. Das Ballenmachen. §. 14. Bom Abziehen der Correcturbogen. §. 15. Bom Drucken mit rother oder anderen Farben. §. 16. Das Abreiben der Farben mit Firnis. §. 17. Besondere Megetn, während des Druckens zu besolgen. Drittes Kapitel. — Bon der Versertisgung und Behandlung der Walzen, nebst einer Beschreibung von den in England gebräuchlichen Walzenapparaten.  Biertes Kapitel. — Verschiedene neue Pressen. Bon Stanhope, nebst einer Abzildung, (Haas in Basel), Kuthven, Medhurst, Kidley, Prosser, Brown, Cogger (nebst einer Abbildung), Elymer (nebst Abbildung), Stafford, Naspier, Treadwell, Watts, Barklay,                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 6. 6. Bom Ueberziehen des Deckels. 6. 7. Bon den Filzen. 6. 8. Bom Zurichten einer Form. 6. 9. Das Ausstreichen und Auftragen der Farbe. 6. 10. Bom Ziehen. 6. 11. Bom Formwaschen. 6. 12. Bom papierfeuchten. 6. 13. Das Bautenmachen. 6. 14. Bom Abziehen der Correcturbogen. 6. 15. Bom Drucken mit rother oder anderen Farben. 6. 16. Das Abreiben der Farben mit Firnis. 6. 17. Besondere Megetn, während des Druckens zu besolgen. Drittes Rapitel. — Bon der Versertisgung und Behandlung der Walzen, nebst einer Beschreibung von den in England gebräuchlichen Walzenapparaten.  Biertes Kapitel. — Verschiedene neue Pressen. Bon Stanhope, nebst einer Abbildung, (Haas in Basel), Kuthven, Medhurst, Kidley, Prosser, Brown, Cogger (nebst einer Abbildung), Elymer (nebst Abbildung), Stafford, Naspier, Treadwell, Watts, Barklay,                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 6. 7. Bon den Filzen. 6. 8. Bom Zurichten einer Form. 6. 9. Das Ausstreichen und Auftragen der Farbe. 6. 10. Bom Ziehen. 6. 11. Bom Formwaschen. 6. 12. Bom Papierseuchten. 6. 13. Das Ballenmachen. 6. 14. Bom Abziehen der Correcturbogen. 6. 15. Bom Drucken mit rother oder anderen Farben. 6. 16. Das Abreiben der Farben mit Firnis. 6. 17. Besondere Regeln, während des Druckens zu besolgen. Orittes Kapitel. — Bon der Versertisgung und Behandlung der Walzen, nebst einer Beschreibung von den in England gebräuchlichen Walzenappasraten.  Biertes Kapitel. — Verschiedene neue Pressen. Bon Stanhope, nebst einer Abbildung, (Haas in Basel), Ruthven, Medhurst, Kidley, Prosser, Brown, Cogger (nebst einer Abbildung), Stassor, Naspier, Treadwell, Watts, Barklay,                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 6. 9. Das Ausstreichen und Auftragen ber Farbe.  5. 10. Bom Ziehen. 5. 11. Bom Formwaschen. 5. 12. Bom Papierfeuchten. 6. 13. Das Ballenmachen. 5. 14. Bom Abziehen der Correcturbogen. 6. 15. Bom Drucken mit rother oder anderen Farben. 6. 16. Das Abreiben der Farben mit Firnis. 6. 17. Besondere Regeln, während des Druckens zu besolgen.  Drittes Kapitel. — Bon der Berfertisgung und Behandlung der Walzen, nebst einer Beschreibung von den in England gebräuchlichen Walzenappasraten.  Biertes Kapitel. — Verschiedene neue Pressen. Bon Stanhope, nebst einer Abbildung, (Haas in Basel), Kuthven, Medhurst, Kidley, Prosser, Brown, Eogger (nebst einer Abbildung), Elysmer (nebst Abbildung), Stafford, Naspier, Treadwell, Watts, Barklay,                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| der Farbe.  §. 10. Bom Ziehen. §. 11. Bom Formwaschen. §. 12. Bom Papierfeuchten. §. 13. Das Ballenmachen. §. 14. Bom Abziehen der Correcturbogen. §. 15. Bom Drucken mit rother oder anderen Farben. §. 16. Das Abreiben der Farben mit Firniß. §. 17. Besondere Regeln, während des Druckens zu befolgen.  Drittes Kapitel. — Bon der Verfertigung und Behandlung der Malzen, nebst einer Beschreibung von den in England gebräuchlichen Walzenapparaten.  Biertes Kapitel. — Verschiedene neue Pressen. Bon Stanhope, nebst einer Abbildung, (Haas in Basel), Kuthven, Medhurst, Kidley, Prosser, Brown, Eogger (nebst einer Abbildung), Elymer (nebst Abbildung), Stafford, Napier, Treadwell, Watts, Barklay,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | §. 8. Wom Zurichten einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Form.             |
| 6. 11. Bom Formwaschen. 6. 12. Bom Papierfeuchten. 6. 13. Das Ballenmachen. 6. 14. Bom Abziehen der Correcturbogen. 6. 15. Bom Drucken mit rother oder anderen Farben. 6. 16. Das Abreiben der Farben mit Firnis. 6. 17. Besondere Regeln, während des Druckens zu besolgen. Orittes Kapitel. — Bon der Bersertisgung und Behandlung der Walzen, nebst einer Beschreibung von den in England gebräuchlichen Walzenappazraten.  Biertes Kapitel. — Verschiedene neue Pressen. — 492 Biertes Kapitel. — Verschiedene neue Pressen. Bon Stanhope, nebst einer Abbildung, (Haas in Basel), Kuthven, Medhurst, Kidlen, Prosser, Brown, Eogger (nebst einer Abbildung), Elnzmer (nebst Abbildung), Stafford, Nazwier, Treadwell, Watts, Barklan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nd Auftragen      |
| §. 12. Bom Papierfeuchten.  §. 13. Das Ballenmachen.  §. 14. Bom Abziehen der Correcturbogen.  §. 15. Bom Drucken mit rother oder anderen Farben.  §. 16. Das Abreiben der Farben mit Firniß.  §. 17. Besondere Regeln, während des Druckens zu besolgen.  Orittes Kapitel. — Bon der Versertisgung und Behandlung der Walzen, nebst einer Beschreibung von den in England gebräuchlichen Walzenappazraten.  Biertes Kapitel. — Verschiedene neue Pressen. — 492  Biertes Kapitel. — Verschiedene neue Pressen. Son Stanhope, nebst einer Abbildung, (Haas in Basel), Kuthven, Medhurst, Kidlen, Prosser, Brown, Eogger (nebst einer Abbildung), Elnzmer (nebst Abbildung), Stafford, Nazwier, Treadwell, Watts, Barklan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5. 10. Bom Ziehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| §. 13. Das Ballenmachen.  §. 14. Bom Abziehen der Correcturbogen.  §. 15. Bom Drucken mit rother oder anderen Farben.  §. 16. Das Abreiben der Farben mit Firniß.  §. 17. Besondere Regeln, während des Druckens zu besolgen.  Orittes Kapitel. — Bon der Verfertisgung und Behandlung der Malzen, nebst einer Beschreibung von den in England gebräuchlichen Walzenappasraten.  Biertes Kapitel. — Verschiedene neue Pressen. — 492  Biertes Kapitel. — Verschiedene neue Pressen. Hon Stanhope, nebst einer Abbildung, (Haas in Basel), Kuthven, Medhurst, Kidlen, Prosser, Brown, Cogger (nebst einer Abbildung), Elnsmer (nebst Abbildung), Stassord, Naspier, Treadwell, Watts, Barklan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9. 11. Vom Formwaschen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 5. 14. Bom Abziehen der Correcturbogen. 6. 15. Bom Drucken mit rother oder anderen Farben. 5. 16. Das Abreiben der Farben mit Firnis. 5. 17. Besondere Regeln, während des Druckens zu besolgen. Orittes Kapitel. — Bon der Bersertisgung und Behandlung der Malzen, nebst einer Beschreibung von den in England gebräuchlichen Walzenappasraten.  Biertes Kapitel. — Verschiedene neue Pressen. — 492 Biertes Kapitel. — Verschiedene neue Pressen. Hon Stanhope, nebst einer Abbildung, (Haas in Basel), Kuthven, Medhurst, Kidlen, Prosser, Brown, Cogger (nebst einer Abbildung), Elnsmer (nebst Abbildung), Stafford, Naspier, Treadwell, Watts, Barklan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | §. 12. Wom Papierfeuchten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 6. 15. Bom Drucken mit rother oder anderen Farben.  5. 16. Das Abreiben der Farben mit Firnis. 5. 17. Besondere Regeln, während des Druckens zu besolgen.  Orittes Kapitel. — Von der Versertisgung und Behandlung der Walzen, nebst einer Beschreibung von den in England gebräuchlichen Walzenapparaten. — 492  Biertes Kapitel. — Verschiedene neue Pressen. — Werschiedene neue Pressen. — Werschiedene, nebst einer Abbildung, (Haas in Basel), Ruthven, Medhurst, Ridlen, Prosser, Brown, Cogger (nebst einer Abbildung), Elnemer (nebst Abbildung), Stafford, Naspier, Treadwell, Watts, Barklan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | f. 15. Das Ballenmachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| deren Farben.  5. 16. Das Abreiben der Farben mit Firnis. 5. 17. Besondere Regeln, während des Druckens zu besolgen.  Orittes Kapitel. — Bon der Berfertisgung und Behandlung der Malzen, nebst einer Beschreibung von den in England gebräuchlichen Walzenappasraten. — 492  Biertes Kapitel. — Berschiedene neue Pressen. Bon Stanhope, nebst einer Abbildung, (Haas in Basel), Kuthven, Medhurst, Kidlen, Prosser, Brown, Cogger (nebst einer Abbildung), Elnsmer (nebst Abbildung), Stafford, Naspier, Treadwell, Watts, Barklan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 5. 17. Besondere Regeln, während des Druckens zu besolgen.  Orittes Kapitel. — Von der Versertisgung und Behandlung der Walzen, nebst einer Beschreibung von den in England gebräuchlichen Walzenappasraten. — 492  Biertes Kapitel. — Verschiedene neue Pressen. — Werschiedene neue Pressen. Von Stanhope, nebst einer Abbildung, (Haas in Basel), Ruthven, Medhurst, Ridley, Prosser, Brown, Cogger (nebst einer Abbildung), Elysmer (nebst Abbildung), Stafford, Naspier, Treadwell, Watts, Barklay,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ther ober ans     |
| Druckens zu befolgen. Drittes Kapitel. — Bon der Verfertisgung und Behandlung der Malzen, nebst einer Beschreibung von den in England gebräuchlichen Walzenappasraten. — 492 Biertes Kapitel. — Verschiedene neue Pressen. — 292 Biertes Kapitel. — Verschiedene neue Pressen. Bon Stanhope, nebst einer Abbildung, (Haas in Basel), Ruthven, Medhurst, Kidlen, Prosser, Brown, Cogger (nebst einer Abbildung), Elnsmer (nebst Abbildung), Stafford, Naspier, Treadwell, Watts, Barklan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | The state of the s |                   |
| gung und Behandlung der Walzen, nebst einer Beschreibung von den in England gebräuchlichen Walzenappa- raten. — 492  Biertes Rapitel. — Verschiedene neue Pressen. Von Stanhope, nebst einer Abbildung, (Haas in Basel), Ruthven, Medhurst, Ridlen, Prosser, Brown, Eogger (nebst einer Abbildung), Eln- mer (nebst Abbildung), Stafford, Na- pier, Treadwell, Watts, Barklan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Druckens zu befolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| nebst einer Beschreibung von den in England gebräuchlichen Walzenappa=raten. — 492  Biertes Kapitel. — Verschiedene neue Pressen. Bon Stanhope, nebst einer Abbildung, (Haas in Basel), Ruthven, Medhurst, Kidlen, Prosser, Brown, Cogger (nebst einer Abbildung), Eln=mer (nebst Abbildung), Stafford, Nappier, Treadwell, Watts, Barklan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Drittes Kapitel. — Von der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verferti=         |
| nebst einer Beschreibung von den in England gebräuchlichen Walzenappa=raten. — 492  Biertes Kapitel. — Verschiedene neue Pressen. Bon Stanhope, nebst einer Abbildung, (Haas in Basel), Ruthven, Medhurst, Kidlen, Prosser, Brown, Cogger (nebst einer Abbildung), Eln=mer (nebst Abbildung), Stafford, Nappier, Treadwell, Watts, Barklan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gung und Behandlung de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r Walzen,         |
| England gebräuchlichen Walzenappa= raten. — 492  Biertes Rapitel. — Verschiedene neue Pressen. Von Stanhope, nebst einer<br>Abbildung, (Haas in Basel), Ruthven, Medhurst, Ridley, Prosser, Brown, Cogger (nebst einer Abbildung), Ely= mer (nebst Abbildung), Stassord, Na= pier, Treadwell, Watts, Barklay,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| raten. — 492 Biertes Rapitel. — Verschiedene neue Pressen. Von Stanhope, nebst einer Abbildung, (Haas in Basel), Nuthven, Medhurst, Nidlen, Prosser, Brown, Cogger (nebst einer Abbildung), Eln=mer (nebst Abbildung), Stafford, Nappier, Treadwell, Watts, Barklan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Biertes Kapitel. — Verschiedene neue<br>Pressen. Von Stanhope, nebst einer<br>Abbildung, (Haas in Basel), Kuthven,<br>Medhurst, Kidlen, Prosser, Brown,<br>Cogger (nebst einer Abbildung), Eln=<br>mer (nebst Abbildung), Stafford, Na=<br>pier, Treadwell, Watts, Barklan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | saizenappa=       |
| Pressen. Von Stanhope, nebst einer Abbildung, (Haas in Basel), Ruthven, Medhurst, Ridlen, Prosser, Brown, Cogger (nebst einer Abbildung), Eln=mer (nebst Abbildung), Stafford, Naspier, Treadwell, Watts, Barklan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | raten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\sim 492$        |
| Pressen. Von Stanhope, nebst einer Abbildung, (Haas in Basel), Ruthven, Medhurst, Ridlen, Prosser, Brown, Cogger (nebst einer Abbildung), Eln=mer (nebst Abbildung), Stafford, Naspier, Treadwell, Watts, Barklan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rierted Kanitel - Rerschied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | one none          |
| Abbildung, (Haas in Basel), Ruthven,<br>Medhurst, Ridlen, Prosser, Brown,<br>Cogger (nebst einer Abbildung), Eln=<br>mer (nebst Abbildung), Stafford, Na=<br>pier, Treadwell, Watts, Barklan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Medhurst, Ridley, Prosser, Brown,<br>Cogger (nebst einer Abbildung), Ely-<br>mer (nebst Abbildung), Stafford, Na-<br>pier, Treadwell, Watts, Barklay,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Cogger (nebst einer Abbildung), Eln=<br>mer (nebst Abbildung), Stafford, Na=<br>pier, Treadwell, Watts, Barklay,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abbildung, (Haas in Bafel),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , Ruthven,        |
| Cogger (nebst einer Abbildung), Eln=<br>mer (nebst Abbildung), Stafford, Na=<br>pier, Treadwell, Watts, Barklay,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Medhurst, Ridlen, Proser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , Brown,          |
| mer (nebst Abbildung), Stafford, Maspier, Treadwell, Watts, Barklay,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| pier, Treadwell, Watts, Barklay,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Hope, Church, Cope, Russell, Wells. — 519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hope, Church, Cope, Russe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ell, Wells. — 519 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |

Fünftes Kapitel. — Von den Druckma:
schinen oder Schnellpressen. Von Mischolson, König (Bensley), Rutt,
Brightley, Bacon, Winch, Cooper und
Millar, Applegath, Bold, Congreve,
Napier, Miller, Hellfarth und Durand. S. 557

#### Viertes Buch.

Vermischte Aufsatze für die Gesammt-Buchdruckerei.

| Erstes Kapitel. — Von der Buchdruckers                                      |       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| farbe                                                                       | G.    | 641 |
| Zweites Kapitel. — Die Accidenzarbeiten.                                    | -     | 678 |
| Drittes Kapitel. — Von dem Corrector.                                       | ***** | 699 |
| Viertes Kapitel. — Von dem Factor                                           |       | 713 |
| Fünftes Kapitel. — Von dem Geschäfte in der Niederlage.                     |       | 727 |
| Sechstes Kapitel. — 1. Anhang. Ueber Stereotypendruck und Typolithographie. | -     | 747 |
| 2. Anhang. Von der Preisbestimmung für Setzer und Drucker.                  | -     | 752 |
| 3. Anhang. Typographisches Wörterbuch.                                      | -     | 769 |
| Register                                                                    | -     | 818 |

## Erstes Buch.

Von den Schriften im Allgemeinen.

## Erstes Rapitel. Von den Schriften.

#### a) Gothische Schrift.

ter verließen, breiteten sie sich in Europa aus, 'jegzliche nach ihrer Sprache, Geschlechtern und Leuten.' Die ältesten der Stämme, die Küsten unseres Weltztheiles bewohnend, waren die Eelten und die Commern oder Gomern, von ihrem Führer Gomer, Japheth's ältestem Sohne, so benamt. Nach Derodotos, einem griechischen Geschichtschreiber, hatten sie schon vor dem Jahre 680 v. Ch. G. ihre Wohnssie in Europa aufgeschlagen; und zu der selben Zeit breiteten sich auch die Gothen, welche von Magog, Japheth's zweitem Sohn, abstammten, in den Ländern aus, welche nördlich am baltischen

Soba b. Buchdrafft.

Meer im sübostlichen Theile von Schweden lagen. 'Aus Scanzia, einem Giland, erzählt uns die Geschichte, welches nach Ptolemäss im nördlichen Ocean, der Weichsel gegenüber, in der Gestalt eines Cederblattes gelegen, gleichsam eine Bolfer= werkstatt, wenigstens eine Mutter von Nationen ift, — dem jetigen Schweden, Norwegen, Lappland und Kinnland - jogen in alter Zeit die Gothen hinweg' und stifteten, einer allgemeinen Annahme zu Kolge, eine Colonie. Auch vermuthet man, daß, nachdem die Gomern aus Affen durch Rufland gejogen und fich einige Zeit lang in Schweden nieder= gelaffen, Erich, ein Zeitgenoffe von Segur, Abra= ham's Großvater, eine Colonie über das baltische Meer führte, welche die Inseln in diesem Meere, den Chersonesos und die nachbarlichen festen Länder bevölkerte. Westlich von den Sigen der Gothen stieß man auf die Bandalen; von ihnen ergählt man fich, daß fie wegen der großen Aehnlichkeit, die fie in Sitten, Gesichtsfarbe, Götterverehrung und Sprache mit den Gothen hatten, als ein Theif von diesem großen und mächtigen Volk angesehen wurden. Wie sich die Alemannen, Franken und Sachsen nach Abend zu wendeten, so wendeten sich die Gothen nach Mittag und nach Sonnenaufgang gegen das schwarze Meer und die Donau hin. Von hier aus schickten fie zahlreiche Colonieen nach Da= kien, Thrakien und Mössen oder Italien; überall drangen fie vorwärts, und kämpften mit den alten Einwohnern um Lebensmittel und um Besit der Erde. Db gleich die Gothen nach der Lage ihrer

Solonieen verschiedene Namen führken, so waren sie doch ein und das selbe Volk. So theilten sie sich schon frühzeitig in zwei große Hauptzweige, Ostgothen und Westgothen.

Bie die erste Schrift ber meiften anderen Bolter waren unstreitig bie ersten Schriftzuge ber Gothen eine Bilder - oder Gemählbeschrift; durch ben ununterbrochenen Berkehr, ben die Gothen mit anderen Bolkern hatten, mußten fie aber jedoch schon frühzeitig die Buchstabenschrift erhalten Schon im vierten Jahrhundert (um das Jahr 360) übersetzte ihnen Bischoff Bulfila oder Ulfilas die Bibel in ihrer Sprache, und das war vermuthlich das erfte Buch, das in diefer Sprache gefchrieben ward. Fälschlich glaubt man, daß Wulfila die go= thischen Buchstaben erfunden habe. Er bediente fich, aus diesem oder jenem Grunde, blos der griechi= schen Buchstaben, die er aus ber altern, gothischen oder runischen Schrift, den Lauten seiner Sprache gemäß, vervollständigte, und murde daber späterbin als der Erfinder der (griechisch -) gothischen Schrift gerriesen. (Bergl. Radlof's ausführl. Schreibungs. fehre ber teutschen Sprache ic. S. 44 flat. — Quben's Geschichte des teutschen Bolkes. Band II. Buch 5, Rap. 2, G. 260 figd. nebst den dazu geborigen Anmerkungen.) Bon den in seiner Uebersetzung des Neuen Testamentes vorkommenden gries dischen und bebräischen Ramen, konnen wir auf die Aussprache schließen, ober mas er die Buchstas ben bezeichnen laffen will. Geine Buchstaben glei= den meift den griechischen in Gestalt, Ordnung

und Zahlwerth, als —  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\eta$  (und im Zweilaut  $\varepsilon$ ),  $\tilde{v}$ ,  $\zeta$  (das französische  $\varepsilon$  oder das neusgriechische  $\zeta$ ), h,  $\theta$ ,  $\iota$ ,  $\varkappa$ ,  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ ,  $\ell$  (jod), ov,  $\pi$ , q,  $\varrho$ , s,  $\tau$ , v (und v näher wie v),  $\varphi$ ,  $\chi$ ,  $\tilde{v}$  (hw), w. Von diesen hat q, wie das entspreschende Zeichen im Griechischen, das Koppa  $\ell$ , 90, blos Zahlwerth, so daß also nur v aus dem Lateisnischen zu entlehnen war. (Vergl. Rask über die thrakische Sprachclasse in Vater's Vergleichungstafeln der Europäischen Stamm - Sprachen (Halle 1822) S.5. — Dalin's Ursprung der nordischen Keiche. Vgl. noch die Nachweisungen bei Luden und Radlof.

Dieser Pralat mar aus Rappadokien, und Bi= schoff der Gothen in Mösien. Er empfing feine Erziehung in Griechenland, und ftand bei dem Kaiser Constantinus in großem Ansehen. Unter der Regierung des Raisers Valens brach aber (um das Jahr 375) ein neues, fast unbekanntes, überaus wildes Volk, brennend von gräulicher Raubgier ge= gen fremdes Eigenthum, Verheerungen verbreitend, am Asowschen Meere hervor, und wälzte sich mor= dend und plündernd auf die Oftgothen, welche der unbändigen und raubgierigen Volksmasse nicht Wi= derstand leisten konnten. Sie wichen rückwärts aus ihren Sigen und drängten die Westgothen. an die Donau kamen (um das Jahr 378), schickten sie den Bischoff Wulfila nebst Anderen zum Raiser Valens, welcher ihnen Land geben solle, jenseits der Donau, da sie von den Hunnen — denn so hieß jenes wilde Volk — aus ihren Sigen verjagt worden mären.

So verließen die Gothen und alle die Stämme, die in jenen Ländern unter der Herrschaft der Gothen oder mit ihnen gewohnt hatten, ihre Wohn= fite, um fich anderswo niederzulaffen; und diesem Volke hat die teutsche Sprache viel zu verdanken, wenn man Teutsch im weitesten Umfange nimmt, und unter dem gemeinsamen Ramen Germanisch, außer dem jetigen Teutschen und auf der einen Seite dem früheren Sud- und Mittel-Teutschen ober Alemannischen und Frankischen, auf der anderen Seite dem Nieder - oder Platt - Teutschen, mit Inbegriff des Altfrisischen und Diederländischen oder Hollandischen, auch das Angelsassische, Engländische, Isländische, Dänische und Schwedische darunter begreift. Das Gothische ift die Wurzel des Angelsassischen, des Frankischen und bes Cimbrischen oder Alt-Islandi= fchen. Bon dem Angelfaffischen leitet man das Eng= ländische, Schottländische, Diederländische, Frisische her; von dem Frankischen die teutschen Mundarten; und von dem Cimbrischen das Islandische, Mor= wegische, Danische und Schwedische.

Unmöglich wird man von mir verlangen, daß ich hier die Geschichte dieser einzelen Sprachen, wenn es auch kurz geschähe, erzählen soll; deshalb beschränke ich mich blos auf meine Muttersprache.

Um das Jahr 254 fing, unter der Regierung des Kaisers Valerianus, die alte römische Stärke und Zucht zu weichen an; 'die Augen der Kömer waren geblendet und ihre Ohren taub; ächte Kömer waren kaum noch zu finden im römischen Reich;

in Rom felbst murben die Romer felten.' Miß= trauen, Meuterei und Wollust herrschten in den Beeren, deren Waffen der Schut des unglücklichen Reiches fein follten, beffen Granzen unbewacht gelassen oder doch wenigstens schwach besetzt waren. Aber die teutschen Bölker schlummerten nicht. Baufigere Einfälle in Gallien geschahen, und schon hatten sie viele bedeutende Städte inne. Eines von diesen Bolfern, welche von allen Seiten, unaufgehalten und unaufhaltsam, in das Reich hinein fturzten, wohnte am Niederrhein und in einem Theile Bestphalens, bis nach ben Niederlanden und an die Mordfee hin, und hieß Franken, oder die Gerufteten; wohl gerüftet wider bie Werke des Krieges strebten sie stets nach ihrer Freiheit. Dem älteren Beispiele der Sueven und der späteren Bereinigung ber Markmannen folgend, stifteten sie ichon gur Zeit der Regierung des Kaisers Gordianus (236) einen Bolferverein.

Bei dem ersten Einfalle der Franken in Gallien waren sie nur wenige an Zahl, und wurden vom Raiser Aurelianus zurückgetrieben; beim zweiten Einfalle schlug sie der Mitkaiser Gallienus. Mit wildem Ungestüme drangen sie jedoch immer wieder von Neuem vor, und in solchen ungeheueren Massen, daß Gallienus ein Bündniß mit den Franken für rathsam hielt. Die Gefangenschaft seines Basters, Valerianus, in Persien änderte aber wieder die friedliche Stellung der Franken. Große Scharen anderer Bölker waren in Italien eingebrochen, und throngierige Feldherren streckten die Hände

nach dem kaiserlichen Purpur aus; hier galt schnelle Entschließung, und Gallienus verließ Gallien und ben Rhein, um Italien zu retten. Die Franken brangen mit fo glucklichem Erfolg in Gallien ein und vielleicht gar bis nach Spanien vor, daß fie sechszig bis siebenzig große gallische Städte lange Zeit im Besite hielten. Da ftand nach langen Zeis ten, erzählt uns die Geschichte weiter, wiederum ein held unter ben romischen herrschern auf, ber Raiser Probus (276 — 282), ein Mann in der vole len Kraft seines Lebens, in welchem die Teutschen einen furchtbaren Feind fanden, der Alles für erlaubt hielt. Er besiegte sie durch Arglist und Treulofigkeit, verfolgte fie bis in ihr Land, und legte da mehrere feste Plage an, um fie in Unterwürfige keit zu erhalten. Neun Konige verschiedener Bolker versprachen einen jährlichen Tribut, welcher auch bis zum Jahre 287 bezahlt murde, als fie, von fächfischen Geeräubern unterstütt, Gallien's nordis fche Rufte wiederum heimsuchten und Beute wegführten. Um das Jahr 355 waren fünf und vierzig Städte Galliens von den fühnen Franken belagert, eingenommen und ihrer Befestigungswerke beraubt; und ob sie gleich von den Kaisern Julianus und Theodosius zu mehreren Malen hart geschlagen wurden, so schnitten sie boch im Jahre 388 eine große römische Macht, die zu ihrer Unterdrückung herbei gesendet worden war, ab, trieben sie in den Sumpf und warfen die Reiter verwirrend unter das Fugvolt; und immer fiel der Rrieg mehr oder weniger zum Vortheile der Franken aus. Der

Streifzüge auf Beute und Raub endlich überdrüssig, und wohl erkennend, daß dadurch jett nichts mehr gewonnen werden konnte, gingen sie nun mit Vorssicht zu Werke; sie fürchteten nicht die Macht der Römer; aber sie vermieden unnütze Kämpfe und suchten sich zu befestigen und einzurichten im erosberten Land. Alle Versuche der Kömer, die Schritte der Franken aufzuhalten, waren vergebens für die Dauer; Castinus und Aetius sollen die Franken besiegt und aus Gallien vertrieben haben; aber wahrscheinlich bleibt es immer, daß sie im nördlischen Gallien sich auf die Ufer des Rheines beschränkt haben.

Dies ist das kühne, tapfere Volk, welches in allen Kämpfen Liebe zur Freiheit und zum Vater= lande zeigte; und ihm verdanken wir vorzüglich unsere jetzige Sprache.

» Daß bei den teutschen Franken, sagt Radlof a. a. D. S. 49., schon seit den früheren Zeiten die Schreibekunst bekannt und in Uebung gewesen, beweisen theils ihre vormaligen Wohnsitze am Niedersrheine, wo sie mit den Völkern, welche sich der Runen bedienten, in stäter Berührung stunden; theils auch, nach der Einwanderung in Frankreich und der Bekehrung zum Christenthum ihre neu aufgeschriebenen Gesetze, und die zahlreichen, zur allsgemeinen Nachachtung gegebenen Verordnungen ihwer Könige; endlich auch die Sorgsalt, mit der sie, sichon seit dem fünften und sechsten Jahrhundert, ihre schriftlichen Verträge und Schenkungsbriese — niederlegten.«

a la company

Ihre alphabetischen Charactere waren von der gothischen Schrift genommen und von der lateinischen; denn damals herrschte in Gallien hauptsächslich die letztere Sprache. Die teutsche aber wurde theils von den halb verlateinerten Galliern, noch mehr aber von den römischen Priestern angeseindet, daher auch die Franken die selbe zwar selbst am Hof, und bis zu Karl dem Kahlen herauf, doch nur unter sich gebrauchten.

Diese fränkischen Lettern wurden später mit den westgothischen, und den sächsischen Lettern vermengt. Im fünften Jahrhunderte war Toulouse der Hauptsitz der westlichen Gothen; und die westgothischen Lettern, ein Gemisch von römischen und spanisch gothischen, waren in Frankreich im häusigen Gebrauche.

## AUVADEMO YYVHZOE PC5WXX#H A8

Diese Schrift wird auch fränkisch-gallisch oder merovingisch genannt, weil man sich ihrer zuserst unter Meroveus, dem vermeinten Stamms vater der Merovinger, oder Merosinger, und dem dritten Könige der Franken von Faramund an, welcher im Jahre 458 starb, bediente. Sie blühte

bis jum Unfange des neunten Jahrhundertes. größte Veränderung der frankischen Schrift wird dem großen Kaiser Rarl mit Recht zugeschrieben, und das so von ihm verbesserte Alphabet wurde nach ihm das Karolingische genannt; denn ob er gleich nicht schreiben konnte und alle seine Schreibeversuche trop der unfäglichen Mühe und des anhaltens den Fleißes nicht glückten, so ift dies nicht ein hinreichender Beweis, daß wir ihm die Erfindung oder Bervollständigung des neuen Alphabets absprechen könnten. Geine Liebe ju den Runften, und überhaupt sein Bestreben, gebildete und kenntnifreiche Männer um sich zu versammeln und zu belohnen, laffen uns wol vermuthen, daß er, mit Hulfe des gelehrten Peters von Pisa oder des Albins, ein solches Alphabet erschäffen hat. (Bergl. Radlof S. 50 figd. nebst Anmerkungen.) Dem sei nun wie ihm wolle, dieser Schrift ging es ebenfalls, wie mancher unserer neueren Schriften; noch in bem selben Jahrhunderte wurde sie verschlechtert, und wieder um das Jahr 987 von Zugo Capet auf die ursprüngliche Gestalt zurückgebracht. Im zwölften Jahrhunderte gebrauchte man sie aber schon wieder seltener, und sie verschwand ganz in dem folgenden Jahrhundert. An ihre Stelle trat in den beiden nächsten Jahrhunderten eine andere Schriftart, welche man die französischen Baftardlettern nannte, und großen Theiles den damaligen durch ganz Frankreich gebräuchlichen Lettern de Forme glich Ihr Erfinder soll ein Teutscher, Ramens Seilmann, gewe= fen fein.

AaBB Cc Dd Ee ff Bg BB Gi Kk Ll Am Mu Do Pp Q Kr2 5f8 Tt Du BXvy Zzc

Die jezige teutonische, oder germanische, Schrift ist eigentlich die altgothische, welche nach und nach verheutigt worden ist, nach dem uns eigenthümliden Geschmade. Sie gleicht der edigen Monch. schrift, — und führte auch nach ihren vorzüglicheren Urhebern diesen Namen — welche in den Jugend. jahren der Buchdruckerkunst so treu als möglich nachgeahmt wurde. Den Namen der altgothischen führt sie nur in so fern, als man den damaligen Geschmack an frausen eckigen Verzierungen, überhaupt den gothischen nennt. Von der altgothischen Schrift haben die Engländer ihre altengländische Fraktur genommen; sie ist aber im Westen von Europa fast veraltet, und wird nur dann noch gebraucht, wenn man ähnliche Abdrücke von alten Werken zu haben wünscht. Diese altgothische Schrift, oder Black schlechtweg genannt wegen ihres fetteren Regels, wird heut zu Tage bei uns von einigen geschickten Buchdruckern mit vielem Geschmack in gewissen Arbeiten angewendet, mas um so mehr

Anerkennung verdient, wenn dieser Character von allen wunderlichen und lächerlichen Berzierungen, die man sonst so häusig in alten Berken antrist, befreit erscheint; und wir können uns mit Necht um so mehr freuen, daß diese schöne Schrift dem Grabe der Bergessenheit entrissen worden ist, da ihre geschmackvolle Anwendung, zu ihrem Bortheil, unsere Buchdrucker so eingenommen hat, daß diese Schrift wieder in allgemeinen Gebrauch gekommen und in verschiedenen Größen und auf verschiedene Weise gegossen worden ist.

Unsere jetige teutsche Fraktur besteht aus geraden Strichen, oder Linien, Halbkreisen und Wellenlinien, zu benen die Verkräuslungen und Verwicke= lungen nicht wesentlich gehören, und ist daher eine neue gothische Schrift, indem sie ihren Ursprung dem lett erwähnten frankischen und dem gothischen Alphabete verdankt, welche beide wiederum auf das Römische zurückgeführt werden können. Gie hat in der letteren Zeit viele Berbefferungen erfahren, und wir find deshalb unsern Schriftgießern vielen Dank schuldig. Unter den alteren Schriftgießern zeichneten sich vorzüglich Lobinger, Breitkopf in Leipzig, Zaas in Basel aus, welcher Lettere vor= züglich einen höheren und engeren Regel einführte, und später noch feinen Berdiensten um die Schrift= gießerkunst durch eine neue Nompareille = Fraktur die Krone aufsette. Unter mehreren anderen Schrif= ten lieferte Meyer in Nürnberg eine Corpus oder Garmond Fraktur, welche sich allgemeinen Beifall

erwarb. Mit gleichem Rechte verdienen auch Drillwit in Jena und Schabe in Wien erwähnt zu werden, wie auch Schelter in Leipzig, deffen Bestrebungen nicht allein auf die Verbesserung der Fraktur, sondern auch auf die griechische Schrift gerichtet waren, davon der Wolfische Somer Zeuge In Weimar bemühete sich der fleißige Walbaum um die Vervollkommnung unserer Fraktur, und ob gleich seine Schrift etwas mager erscheint, fo hat fie doch von vielen Geiten einen ihr gebüh= renden Beifall erlangt. Db ich gleich die Namen eines Levrault's in Strafburg, eines Decker's in Berlin, und Enchete in Harlem zulett anführe, fo verdienen fie doch keineswegs diesen Plat; ihr Geleistetes zeugt treulich von ihrem Geschmack, und noch Mehreres haben wir zu erwarten. Ich kann nicht umbin, bei dieser Gelegenheit noch mit einigen Worten des berühmten Sirmin Didot in Paris zu gedenken, ob ich gleich noch oft auf ihn zurück= kommen werde. Die Schriftproben aus der Didot= schen Offizin rechtfertigen vollkommen das schon lange über diesen vollendeten Typographen entschie= dene Urtheil. Die französischen Schriften lassen in Absicht auf Schärfe und Reinheit nichts zu mun= schen übrig; und überhaupt möchte ich nicht mit Anderen seine Fraktur als gang verunglückt ansehen, und wenn sie auch gerade keinen Bergleich mit den herrlichen Lettern unserer Landsleute an Schönheit der Form aushält, so verdient doch seine Versalien-Fraktur mit ichon verschlungenen Bugen eine gerechte Anerkennung von Jedermann.

Außer unserer bekannten Fraktur besigen wir aber noch eine andere Schrift, welche von bem Schriftschneider, der sie zuerst erfunden und geschnitten hat, Schwabacher - Schrift genannt worden ist; jedoch bleibt sie immer eine Art Frakturschrift, wenn auch ihre Gestalt sich mehr der altgothischen Art nähert. Man bedient sich jetzt ihrer vorzüglich, wenn einzele Wörter durch eine besondere Schrift vor dem Uebrigen hervorgehoben werden sollen. Bergl. Brogur, B. 2. S. 452. über die Einführung der lateinischen Lettern, nebst einem Vorschlage die Schwabacher Schrift betreffend. — Rasp. Zufelin's Abhandlungen vom Ursprunge der teutschen Buchstaben und dem gothischen Geschmack unserer Schrift, abgedruckt in den Schriften der teutschen Gesellschaft zu Mannheim.

# b) Antiqua - Schrift.

So werden von den teutschen Buchdruckern geswöhnlich die lateinischen Schriften oder Buchstaben genannt. In anderen Ländern sind sie unter dem Namen von römischen Buchstaben bekannt, die von den Italiänern und von allen Völkern, deren Sprazchen aus der lateinischen abstammen, angenommen worden sind. Wir verdanken sie den Kömern; sie hat jedoch im Laufe der Zeit viele Abänderungen erlitten, und der jezige römische Buchstab weichet von dem alten bedeutend ab. Eine Untersuchung, warum die Teutschen und ihre Nachbaren die fremde

Benennung dieser Schrift nicht angenommen haben, gehört nicht hieher und würde auch keinen Nupen gewähren.

Daß unter den Schriftproben eine gute Antiqua-Schrift am schönsten aussieht, ift wol nicht zu läug. nen; und diesen Vorzug vor den übrigen Schriften hat sie hauptsächlich durch die trefflichen Bemühungen der jetigen Schriftgießer erlangt. Bei der Auswahl einer Schrift sollte ber Buchdrucker nicht allein den Buchstabenstempel sorgfältig betrachten, sondern auch zusehen, ob der Buchstab mathematischrichtig geformt ift. Ein berühmter, alter englischer Schriftgießer, Joseph Moron, (1659 — 83) — der erste in jenem Lande, welcher dieser Runst gewisse Regeln vorschrieb — legte für die Antiqua-, Cursivund gothische Schrift mathematische Regeln nieder. In einer diesen Gegenstand betreffenden Schrift fagt derselbe, daß die Antiqua-Schrift ursprünglich aus Areisen, Areisbogen und geraden Linien bestanden hätte, und daß folglich die jenigen Buchstaben, welche entweder völlig eine diefer Gestalten, oder mit einander gehörig vermischt, haben, so wie es der Zug der Feder am besten gestatten mag, den Namen von richtiger Gestalt verdienen.

Befolgt der Schriftschneider diese mathematisschen Regeln, so ist er im Stande, römische Buchsstaben so übereinstimmend, regel- und ebenmäßig zu schneiden, daß sich das Auge des Lesers daran ergezen wird; und beobachtet er das gehörige Berchältniß der seinen und setten Striche und im Uesbergange, von einem zum andern, so wird er einen

Buchstaben liefern, welcher, bei Vergleichung ber kleineren mit der größeren Schrift, das Auge jedes Renners befriedigen wird. Es wurde jedoch anma-Bend sein, wenn man behaupten wollte, daß eine Gießerei vollkommen richtig geformte Buchstaben liefern könnte, da ein Jeder und selbst die geschicks testen Schönschreiber zugestehen muffen, daß Reiner zwei gleiche Buchstaben schreiben könne, so daß sie bei der genauesten Untersuchung eine und die selbe Aehnlichkeit hätten. Da es daher unmöglich ift, eine vollkommen treue Abschrift auf dem Papier zu machen, so muffen wir die jenigen um so mehr ent= schuldigen, welche es im Stahle versuchen; benn ware es ausführbar, eine Schrift fo zu copiren, daß man nicht im Stande ware, die geringste Abweichung von der Urschrift zu entdecken, fo murben auch Schriftschneider im Stande fein, accentuirte Buchstaben und Ligaturen von der genauesten Form und dem richtigsten Gbenmaaße zu liefern.

Die vollkommene Schönheit in den Buchstaben, gleich der in den Gesichtszügen des Menschen, muß auf der gehörig verhältnißmäßigen Zusammensezung aller Theile beruhen, so daß das Auge, welches gewöhnt ist, das Schöne mit dem Schöneren zu vergleichen, mit dem Ganzen zufrieden ist, bis die Ideen von vollkommener Schönheit, worauf sich das Urtheil stüzen muß, gänzlich geläutert worden sind; denn ob ich gleich den Scharfsinn und die mathematischen und mechanischen Fähigkeiten des Herrn Worden mit gebührendem Lob anerkenne, und ob ich gleich, so wie ein Jeder mit mir, gestehen muß,

a supposio

daß die Beobachtung des gehörigen Verhältnisses der feinen und fetten Striche jedes Rennerauge befriedigen wird, so kann ich doch nicht einsehen, daß Uebereinstimmung, Regelmäßigkeit und Ebenmaaß aus der Anwendung der Mathematik auf das Schrift= schneiden entstehen können. Es ift zwar sehr mahr, daß die römischen Buchstaben aus Kreisen, Rreisbogen und geraden Linien bestehen mussen, und so weit können sie mathematische Combinationen ge= nannt werden; aber auch gerade bie felben frummen und geraden Linien, woraus die romischen Buch= staben bestehen, werden jur Bildung ber Eursiv und gothischen Schrift gebraucht und dienen als Grundbestandtheile eines jeden Buchstabens; und fo ware jede Bildung in dem ganzen Gebiete des Schonen und Häßlichen in dieser Hinsicht mathematisch zusammengesett, und so würde Alles, was zu krum= men und geraden Linien gehört, zergliedert und auf mathematische Regeln für deren Bildung zurück geführt werden. Doch ich weiß sehr wohl, daß die Meinungen über diefen Gegenstand sehr verschieden find; und deshalb will ich ihn nicht weiter verfol= gen, da ich von der Unmöglichkeit, Andere für eine einzige Meinung zu überreden, überzeugt bin.

So wie und Teutschen mit Recht die Ehre der Ersindung der Buchdruckerkunst und der metallenen Buchstaben zugeschrieben wird, eben so haben sich die Holländer durch die Vervollkommnung der letzten einen großen Ruf erworben; denn sie zeichneten sich viele Jahre in dem Schriftgießen aus, bis endlich die Engländer und Franzosen ihre Nebenbuhler

wurden; und seit dieser Zeit hörte man auf, die holländischen Schriften ins Ausland zu versenden.

Da die Bestimmung des Schriftgießerzeuges oder der jenigen Masse, aus welcher der Schriftgies ber die Buchstaben gießet, kast in jeder Schriftgies berei verschieden ist, und oft zum Nachtheile des Buchdruckers ein beträchtlicher Unterschied Statt sindet, so will ich diesen Gegenstand hier mit einisgen Worten berühren. Der oben erwähnte J. 1870spon hat die Species und Quantitäten der Zuthasten, deren er sich bediente, auf folgende Weise vorzgeschrieben — Zu 28 K Zeug sind 25 K Blei mit 3 K Eisen und Antimonium erforderlich.

In Teutschland wurden früher Stahl, Gisen, Rupfer, Meffing, Binn und Blei mit einander mit Antimonium crudum vermischt; wird bieser Zeug wohl zubereitet, so wird er zwar nicht biegen, aber doch wie Glas brechen; benn er ift härter als Binn und Blei, etwas geschmeidiger als Rupfer, schmilzt eher als Blei. Ein anderes Verfahren bei uns ist folgendes - 'Bei der Zubereitung bes Zeuges schmilzt man zuerst bas Gifen und Antimonium in einem Passauer Schmelztiegel zusammen, und dann mischt man noch unter dieses das Blei, wenn es noch flussig ist. Man thut nämlich 7 A altes geschmiedetes Gifen in den Schmelztiegel, bann auf dieses wieder 7 % Antimonium, hernach wiederum 7 % geschmiedetes Eisen, und so wechselsweise fort, bis der Schmelztiegel voll ift. Ist das Ganze im Flusse, so vermischt man diese beiden mit flussigem Blei, welches man ichon bei ber Sand haben muß. Die Menge richtet sich nach dem, wie man den Zeng braucht, ob er hart oder weich sein soll. Wie der Zeug in Holland bereitet wird, ist nicht bekannt genug; man hat aber Ursache zu vermuthen, daß er von dem teutschen und engländischen verschies den ist.'

Es ist höchst wichtig, daß der Buchstab eine tiefe Fläche hat. Diese hängt von der Tiefe der Punzen ab, da ihre Vertiefungen mit der Breite der respectiven Buchstaben im Verhältnisse stehen; denn fehlt man hier, so wird der Buchstab eine seichte Fläche bekommen und der Käufer einen besträchtlichen Verlust erleiden.

Außer den erwähnten Eigenschaften der Buchstaben, muß noch der Buchdrucker folgendes beachten, damit er sich überzeugen kann, ob er gute Schrift vom Schriftgießer empfangen hat.

- 1) Ob der Buchstab richtige gerade Linie hält. Dies ist eine Haupteigenschaft eines guten Buchstabens.
- 2) Db die dünnen Buchstaben, vorzüglich die Puncte über dem i und j und die Accente im Gusse gut gekommen sind.
- 3) Db der Fuß gut ausgestoßen ift.
- 4) Ob ein jeder Buchstab verhältnismäßig zuges richtet ist.
- 5) Ob der Bart des Buchstabens gut abgestos fen ist.
- 6) Ob er die Signatur nach Vorschrift der Bestellung hat, welche von den anderen Schrifts

sorten des selben Regels und in der selben Druckerei verschieden ist.

7) Db er richtige Höhe hält.

Ich kann den Vortheil, welcher aus einer ties fen Signatur des Buchstabens erwächst, nicht genug mit Nachdruck anempfehlen, und stets sollte auch die Signatur von den anderen Schriftsorten jenes Regels in der selben Druckerei verschieden sein. Dies mag beim ersten Anblick als unbedeutend erscheinen; aber bei einer starken Schrift ist der Unterschied im Gewichte beträchtlich und folglich für den Käuser eine Ersparniß, nicht der Leichtigkeit zu gedenken, womit der Setzer arbeitet, wenn die Schrift eine tiese Signatur hat.

### c) Eursiv-Schrift.

Für die Ersindung dieser Schriftgattung sind wir dem Aldus Manutius, einem geborenen Rösmer, welcher in dem letzten Jahrzehend des sunfzehnten Jahrhundertes zu Benedig eine Buchdruckerei besaß, wo er die römischen Buchstaben von einem schöneren Schnitt einführte, unseren Dank schuldig. Die meisten Bölker nennen diese vom Aldus Masnutius ersundene Schrift die italische, welche wir Eurswschrift nennen. Anfangs wurde sie die Besnediger genannt, weil er zu Benedig wohnte und sie daselbst vervollkommnete. (Chevillier, Origine de l'imprimerie de Paris. Paris 1694. p. 60 sqq.— Lichtenberger's Gesch. der Ersindung der Buchschrieftunst 20. Straßburg und Leipzig 1825. S. 1.)

Er erfand diese Schriftgattung, um seinen Plan von einer Sammlung aller der besten Werke, welche er in Octav herauszugeben gedachte, besser aussühren zu können. Er beschäftigte einen geschickten Kupferstecher, Francisco di Bologna, welcher alle die anderen Charactere seiner Druckerei in Kupfer gestochen hatte, um seine Unternehmung zu vollenzen. Lange Zeit nannte man auch diese Schrift nach dem Namen des Ersinders die Aldine; und er erhielt verschiedene Privilegien für den ausschließelichen Gebrauch dieser Schrift vom Senate zu Benedig, so wie von den Päpsten Alexander VI., Fabius II., und Leo X.

Die Eurstv-Schrift wurde ursprünglich zur Auszeichnung solcher Theile eines Buches, die streng genommen nicht zu dem Inhalte des Werkes gehöseren sollten, bestimmt, z. B. für Vorreden, Einleituns gen, Auszüge, Anmerkungen zc. Alle diese Unterabetheilungen eines Werkes wurden ehemals in-dieser Schrift gedruckt, so daß wenigstens zwei Fünftel einer Schriftsorte die Eurstvbuchstaben ausmachten.

Heut zu Tage wird sie seltener gebraucht, instem man Auszüge aus anderen Werken durch Ansführungszeichen (Gänsefüße), und Verse und Anmerskungen durch kleineren Druck bemerkbar macht. Sehr geschmackvoll und wirklich mit einigem Nuten wird diese Schrift zuweilen auf der Titelseite angewendet, um den Inhalt eines Kapitels oder den Hauptbestandtheil eines Werkes auszuzeichnen. Der häusigste Gebrauch sindet aber in den Wörterbüchern und Sprachlehren Statt, um dem Schüler die vers

15-000

schiedenen Sprache- oder Redetheile bemerkhar zu machen.

Es ware jedoch sehr zu wünschen, daß der Gebrauch der Cursivschrift durch gewisse Regeln eingeschränkt würde. Vorzüglich empfehlenswerth wäre es einem jeden Schriftsteller, daß er nicht allzuhäufig davon in seinen Werken Gebrauch machen, sondern ein wenig mehr der Scharfsicht und dem Verstande seiner Leser zutrauen solle. Der Setzer wird durch den öfteren Gebrauch mehrerer Schriften bedeutend in seiner Arbeit aufgehalten; und der Leser wird oft fehr leicht im raschen Fortlesen gestört. auch die Schönheit des Druckes leidet darunter, weil gleichsam der freie männliche Blick der Antiqua um bildlich zu sprechen — burch ben schwachen weib= lichen Blick ber Curfiv entfraftet zu werden scheint. Freilich ift dieses Alles wol nur Geschmacksfache, und Mancher, und vorzüglich Schriftsteller von geringem Gehalte, laben fich an dem Eben - und Schon: maage, noch mehr aber an ber schönen Gegenstel= lung, die in Antiqua und Eursiv den Kunstgebilden ber Gießer gegeben ift! Die Meisten werden aber mit mir einverstanden sein, daß das so nothwendige Ebenmaaß durch die fenkrechte Stellung der Antiqua und durch die Schräge ber Cursiv vernichtet wird. Auch fann ich die Absicht nicht entdecken, warum man Anfangs die Namen der Personen, Städte 2c. mit dieser Schrift auszeichnete, außer daß man es für Schönheit hielt. Vergleicht man eine Seite, auf welcher teine Curfivschrift zu sehen ift, mit einer anderen, wo die gefällige Regelmäßigkeit der Un= tiquaschrift von der schrägen schmachtenden Eurstv hie und da unterbrochen wird, so wird man sich überzeugen, daß der Gebrauch, Eurstv mit Antiqua zu vermengen, so viel als möglich vermieden oder gar abgeschafft werden sollte, wenn man einen eben - und schön - und regelmäßigen Druck zu erhalten wünscht.

Aus dem eben Gesagten muß man aber nicht schließen, daß ich die Eursivschrift völlig verbannen will; ihren Nutzen in critischen und satirischen Wer= ken zc. sieht ein Jeder ein, wo der Sinn ein un= terscheidendes Zeichen für ein besonderes Wort zc. verlangt. Ich spreche nicht gegen den Gebrauch der Eursiv — man verstehe mich recht —, sondern ge= gen ihren Mißbrauch.

Eine schone Curfivschrift giebt einem Werk ein vorzüglich nettes Ansehen, und verlangt große mathematische Genauigkeit im Schriftschneiben, damit die Schrägen nicht den für einen jeden Regel nothmendigen Grad überschreiten; und ich gebe gern zu, daß sich manches Werk in einer schönen Cursivschrift die Bewunderung und das Lob der Kenner erringen wird. Aber auch hier ist es, glaube ich, der pas= sende Ort, wo ich gegen den Gebrauch der sateini= schen Schriften in teutschen Werken, welcher sich so häufig zeigt, eifern könnte, wenn es mir nicht die engen Grenzen dieses Buches verboten. Wir haben unsere eigenen Charactere — nur dies Wenige sei mir erlaubt zu sagen -, so wie jedes Urvolk; was für einen Grund haben wir denn wol, um unsere alten Buchstaben zu vergessen und fremde Charactere aufzunehmen? Gewiß blos den einzigen, den der

Schönheit. Wie verschieden find aber jett noch die Ideen von wahrer Schönheit und wahrem Geschmacke! Halte ich unfre Frakturschrift gegen die hebräischen und griechischen Charactere, so finde ich für meine Person — alles Vorurtheil bei Seite geset — un= sere Buchstaben noch für schöner als diese. fete hier, wie gefagt, alle Vorurtheile bei Geite, und befümmere mich weder um die niederen, noch um die gelehrteren Classen, welche alles das ver= werfen möchten, was den geringsten Unschein hatte, den monchischen Einfluß zu ftoren. Go drucken die Hollander ihre religiösen Schriften, Andachtsbücher zc. meisten Theiles mit gothischen Buchstaben, mah= rend sie in ihren gelehrten und anderen Werken die römischen Buchstaben gebrauchen. Auch in Schwe= den hat man Neuerungen gemacht, welche man vor= züglich dem Rufe, der Gelehrfamkeit und dem Ge= schmack einiger bedeutenden Männer zu verdanken hat. Andere Bolfer mogen thun, mas ihnen ge= fällt; das alte teutsche Bolk sollte aber seine alten Charactere beibehalten, nicht weil sie den Schrift= zügen der alten Mönche ähneln, sondern weil sie ächt-teutsches Ursprunges sind! — Nadlof hat in feinem oben angeführten Werke G. 63 figd. Die verschiedenen Hauptgrunde für und wider diese Beränderung, nebst einigen Gegenerinnerungen qu= sammengestellt, und ich stimme ganz mit ihm über= ein, wenn er am Ende sagt, »es ist daher auch noch kein Grund vorhanden, unsere bisherige Schrift, wie schon so oft gefodert worden, mit der lateinischen zu vertauschen.« -

### d) Schreibschrift.

In dieser Schrift find in den letten drei oder vier Jahren sehr große Verbesserungen gemacht mor= Die neueren Fortschritte in einer vollkomm: neren Nachahmung ber Schönschreibefunst verdanken wir unseren gallischen Nachbarn. Höchst interessant und für jeden Buchdrucker jetiger fortschreitenden Zeit überaus wichtig ist die Erfindung einer neuen Schreibschrift bes Firmin Didot in Paris, und ihr Werth ist durch die allgemeine rasche Annahme in allen Ländern, wo nur ein mahrer Ginn für Müt= liches und Schönes anzutreffen ift, anerkannt worden. Die Buchstaben diefer Schreibschrift erscheinen im Abdruck auf eine so genaue Art durch feine Striche unter einander verbunden, daß durch fie die genaue Nachahmung ber Handschrift möglich, und dem Auge nicht die mindeste Unterbrechung der Büge bemerkbar wird, und fie im Ganzen dem Le: fer einen ungemein wohlthuenden Anblick gewährt. Der ununterbrochene Zusammenhang der einzelen Buchstaben, als die merkwürdigste Eigenschaft dieser Schrift, entsteht vorzüglich daher, daß die Berbindungsstellen an solchen Orten sich befinden, wo sie das Auge nicht sucht, nämlich häufig in der Mitte der Buchstaben, mährend dem oft der lette Bug bes einen, und ber erfte Bug des nachstfolgenden Buch= ftabens auf einen und ben nämlichen Buchstaben geschnitten sind.

Für die im Französischen unter den Namen Ronde, die Runde, Batarde, die Mittelschrift,. und Coulée, die laufende, geschobene, bekannten

2

Schriftarten, ift die Verbindungslinie eines jeden Buchstabens bis zu bem Schattenstriche bes nächstfolgenden fortgesett, so daß es unmöglich ist, den Punct zu bemerken, wo beide an einander ftogen. Für die liegenden Schriften Batarde und Coulée hatte Didot Anfangs einen Gießmodel verfertigt, in welchem die Buchstaben eine verschobene Form erhielten, so zwar daß ihre Seitenflächen geneigt und parallel mit den geraden, aber schiefliegenden Strichen der Schrift waren. Da jedoch bei dieser Einrichtung, wie es fich leicht begreifen läßt, die Buchstaben in den Zeilen sich immer über einander schoben, wenn sie zusammengeschlossen wurden, so versah der Erfinder sie mit kleinen Hervorragungen und Bertiefungen, deren Ineinanderpassen ben er= mähnten Umftand befeitigte.

Desgleichen Verfahrens hat sich bekanntlich auch der Schottländer Wilson bedient, um dem gewöhnlichen Sate mehr Festigkeit zu geben. Er ließ jeden Buchstaben auf einer Geite mit einem bervorstehenden Anopfchen, auf der andern mit einer kleinen Vertiefung gießen, welche bas Knöpfchen des folgenden Buchstabens aufzunehmen bestimmt war. Ein ähnliches Mittel hat Delalain in Paris angewendet, der dafür im Jahre 1812 ein Patent Er gab jedem Buchstaben auf der, ber erhielt. Signatur entgegengesetzten, Seite ein abgerundetes Bahnden, welches die Signatur des anstoßenden Buchstabens ausfüllte. Allein alle diese Borkehrungen, so wie jede ahnliche, muffen ohne Zweifel die Arbeit beträchtlich erschweren.

Für die Buchstaben der engländischen Schrift, Anglaise, war das obige beschriebene Verfahren nicht hinreichend; denn hier macht die ununterbrodene mehrfache Krümmung der zur Verbindung dienenden Haarstriche größere Schwierigkeiten. Di= bot kam daher auf den Gedanken, nicht nur die gangen Buchstaben, sondern selbst Theile der felben von einander zu trennen, und auf eigene Stempel zu schneiden, und er brachte es dahin, daß sich auch diese Schriftart eben so schön, wie mit der Feder ausführen läßt. Sie fieht bei ihrer gehörigen Busammensetzung so vollkommen aus, daß hier kaum an Berbesserung zu denken ift, und welche, konnte der Druck der Buchdruckerpresse mit dem der Rupferdruckerpresse verglichen werden, mit den Meis sterstücken eines Tomkins und Usby, der berühmtesten Schönschreiber in England, ja vielleicht in ber ganzen Welt, wetteifern könnte. Um so mehr habe ich zu bedauern, daß ich bei Schreibung dieses noch nicht ein öffentliches Urtheil über eine neue teutsche Schreibschrift nach Didot auf getheiltem Regel aussprechen darf, welche die Schriftgießerei der Undreaischen Buchhandlung nächstens erscheinen zu laffen gedenkt; jedoch glaube ich mit Recht, meine geneigten Leser auf diese neue Erscheinung aufmerk: fam machen zu muffen, um gegen Jedermann ge= recht zu fein. Unfere frühere Schreibschrift, mit welcher man sich so lange begnügt hat, findet man jest bei Vergleichung mit dem, was die Franzosen geliefert haben, zu steif; und obgleich Reininger in Offenlach in neueren Zeiten diesen Uebelstand

durch seine neue Schreibschrift auf ganzem Regel mit vielem Beifalle beseitigt hatte, so ließ sich doch im Laufe der Zeit noch etwas Vollkommneres erswarten; denn 'nicht Alles bei unseren Vorfahren war besser, sondern auch unser Zeitalter trägt viel Lob- und Nachahmungwerthes in den Künsten für unsere Nachkommen mit sich.'

Aber wie Alles, so fand auch diese neue Didot= sche Schrift, deren wir oben erwähnt, sehr vielen Widerstand, indem es schwierig war, den Seper alle die nothwendigen Abanderungen und Zusam= mensetzungen der Charactere zu lehren; da einige der selben, z. B. das r, acht Abanderungen haben, die jenigen noch ausgenommen, wo der selbe Buch= stab als ein doppelter oder Logotyp gebraucht wer= den kann. Es ift daher nothwendig, daß man einen Seper, der in allen anderen gewöhnlichen Seperarbeiten schon Uebung und Fertigkeit besitht, jum Sate der Schreibschrift anweisen muß, wenn man etwas Schönes und Vollkommenes wünscht; denn es wird dabei weit mehr Aufmerksamkeit und Ge= schicklichkeit erfordert, als Mancher sich vorstellt. Der Seper hat viele Geduld nöthig, bevor er gute Arbeit liefern kann, und meiner Berechnung gu Folge besohnet kaum doppelte Bezahlung des Sepers Ich glaube mir alle weitere Erklärung oder Bemerkung ersparen zu können, wenn ich auf den jenigen Theil der Setzerarbeiten verweise, wo ich dem Setzer einen ausführlichen Unterricht über die= fen Schriftsat geben werde.

# Zweites Kapitel.

# Von den Schriftkegeln oder Schrift= gattungen.

Die Namen der verschiedenen Schriftkegel oder Schriftgattungen, welche hier in herabsteigender Folge gegeben werden, find der besonderen Benen= nung gemäß, welche ein jeder in Teutschland, Eng= land und Frankreich hat. Db es gleich nicht voll= kommen gelingen kann, teutsche gleichbedeutende Wörter für die ausländischen Schriften aufzufinden, weil man mehr oder minder auf Berschiedenheiten stößt, so mag boch einstweisen diese gegenseitige Vergleichung hier eine Stelle finden. werde ich noch diese Vergleichung mit größerer Genauigkeit und Richtigkeit anstellen; da es uns aber jest blos um die Namen zu thun ift, so wird das hier gegebene genügend fein. Die Ber= schiedenheit wird durch die verschiedenen Flächen und Regel der verschiedenen Schriftsorten bedeutend vergrößert, so daß man zu einer jeden eine große oder grobe, mittlere und kleine Schrift hinzufugen fann.

# Ramen ber Schriften.

| Ceutseh.           | <b>A</b> |   |   | Englisch.               | Französisch.                                   |
|--------------------|----------|---|---|-------------------------|------------------------------------------------|
| Imperial.          | •        | • | • | Nine Lines Pica.        | Grosse-Nompareille.<br>Gros-Double Canon (Tri- |
| Real.              | •        | • |   | Eight Lines Pica.       | ple-Canon). Double-Canon.                      |
| Missell            | •        | • | • | French Canon            | Gros-Canon.                                    |
| Sabon.             | •        | • | • | Two lines Double Pica.  | Trismégiste.                                   |
| Canon              | - •      |   | • | Two lines Great Primer. | Deux points de Gros-Ro-                        |
| (Roman.)           | •        | • | • | Two lines English.      | main.<br>Petit-Canon (= 2 St. Au-              |
| Doppel Mittel      |          | • | • | Two lines Pica.         | gust.).<br>Palestine (= 2 Cicéros).            |
| Text oder Secunda. |          | • | • | Double Pica (= 2 Small  | Gros-Parangon (= 1 Pilo-                       |
|                    |          |   |   | Picas).                 | soph. et 1 Petit-Romain).                      |
| (Parangon.)        | •        | • | • | Parangon (= 2 Long Pri- | Petit-Parangon (= 2 Petits                     |
|                    |          |   |   | mers).                  | Romains et 1 Petit-Texte).                     |

| Tertia.  Drittel.  Sicero.  Srevier ober Rheinländer, oder Descendiain.  Sorpus oder Farmond.  Potit oder Jungfer.  Potonel. | Great Primer (= 2 Bourgeois).  English (= 2 Minions).  Fica (= 2 Nonpareils).  Small Pica (= 2 Rub.).  Long Primer (= 2 Pearls).  Bourgeois (= 2 Diamonds).  Brevier.  Minion (= ½ English).  Nonpareil (= ½ Pica). | Gros-Romain (=1 Pet. Rom. et 1 Petit Texte).  Gros-Texte (= 2 Pet. Text.)  St. Augustin (= 1 Pet. Text. et 1 Nompar.).  Cicéro (= 2 Nompar.).  Philosophie (= 1 Mignonne et 1 Paris.).  Petit-Romain (= 1 Nomp. et 1 Paris.).  Gaillarde (= 2 Paris.).  Petit- Texte.  Mignonne. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perst.                                                                                                                       | Ruby (= ½ Small Pica).<br>Pearl (= ½ Long Primer).<br>Diamond (= ½ Bourgeois).                                                                                                                                      | Parisienne, ou Sédanoise.<br>Perle.<br>Diamant.                                                                                                                                                                                                                                  |

Missal (engl. French Canon, franz. Gros-Canon) soll die erste Schrift gewesen sein, welche ein französischer Künstler zu schneiden versucht hat. Sie wurde in den Gebetbuchern und Sangformeln des katholischen Hochamts gebraucht; daher beide Namen. Die nächsten fünf Schriften haben ihre Namen von ihren respectiven Regeln, von welchen die Tiefe zweier Ganzgevierte mit einer der doppel= ten Größen übereinstimmt, nur daß Tert (Double Pica) wirklich zwei Linien von Brevier (Small Pica) ift. Parangon ift die einzige Schrift, welche ihren Namen erhalten hat, indem fie von allen Nationen so genannt wird. Das Wort zeigt selbst, daß die Schrift französisches Ursprungs ist, und führt uns auf die Vermuthung, daß zu jener Zeit der Ge= schmack fürs Schöne noch nicht den jetigen Grad von Berfeinerung erhalten hatte, weil diese Schrift Parangon, d. h. vollkommenes Muster, genannt murde.

Tertia wird in England Great Primer genannt, und ist daher eine der größeren Schriftsorten, welche in der Kindheit der Buchdruckerkunst in verschiedenen Werken von Kang und vorzüglich in der Bibel gebraucht wurde, weshalb sie auch, vorzüglich in England, Bibel-Text (Bible Text) genant wird.

Was wir Mittel nennen, wird von den Engländern English und von den Franzosen und Holländern Saint Augustin genannt. Unser teutsches Wort zeigt an, daß die ehemaligen Größen der Schriften sieben an der Zahl waren, wovon Mittel in der Mitte, Missal (Canon), Text und Tertia die ersteren; und Cicero, Corpus (Garmond) und Petit die letzteren waren. Was nun den zweiten Namen, St. Augustin, anlangt, so läßt sich vers muthen, daß die Schriften des heiligen Augustinus das erste Werk waren, welches in dieser Schrift gedruckt wurde.

Cicero ist eine andere Schrift, welche unsere Aufmerksamkeit verdient. So wie die Größe der vorhergehenden Schrift mit dem Namen des heilisgen Augustinus bezeichnet wurde, so ist diese mit dem Namen des Eicero beehrt worden, weil dessen Briefe zuerst in dieser Schrift gedruckt wurden \*).

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1467 druckten die ersten Buchdrucker ju Rom, Conrad Swennheim und Arnold Pa inary eine Ausgabe von Cicero's Briefen an feine Freund, mit einer Schrift, welche sie, zu Ehren Roms, die römische nannten. waren Teutsche, und scheinen, wie Biele heut zu Tage, mehr gedruckt zu haben, als fie verkaufen konnten. Dachdem sie sechs oder sieben Jahre lang eine große Anzahl von fehr schönen und correcten Ausgaben gedruckt hatten, waren diese tüchtigen Männer fast bem Bettelstabe nahe. Ihr erhabener Gönner, ber Bischof von Aleria, welder ben Aulus Gellius 1469 bei ihnen drucken ließ, reichte 1471 an den Papft Girtus IV. eine Bittschrift ju Gun= ften dieser würdigen und fleißigen Buchdrucker ein, worin er ihr großes Berdienst und Elend rührend schilderte. "Wir waren die ersten Teutschen, sagten fie felbft, welche diese Kunst mit ungeheuerem Kostenaufwand und unglaublicher Geduld in dem romischen Gebiet eingeführt, und durch unser Beisviel Andere bazu aufge-Wenn Emr. Beiligfeit unseren gemuntert haben. druckten Büchercatalog ju lesen geruhen,

Warum aber der Cicerokegel den Namen Pica in England erhalten hat, ist nicht so leicht zu entscheisden; die wahrscheinlichste Vermuthung ist, daß diese Schrift beim Druck eines alten Buches in der enge ländischen Liturgie, the Pye genannt, zuerst gebraucht worden ist; oder daß man sich ihrer überhaupt für Meßbücher bedient habe; denn pye oder pie kommt vom mittel-lateinischen kirchlichen pica, ein Meßbuch, her. Eben so schwierig ist die Entscheidung, ob die Teutschen oder die Franzosen diese Schrift mit Sicero's Namen belegt haben. Ich stimme für die letzteren; sedoch die Auszählung meiner Gründe, so wie überhaupt der ganze streitige Punct sühren uns in die Länge und bringen keinen Nutzen.

Brevier wird wegen des kleineren Regels im englischen Small Pica genannt. In Frankreich bes stimmt man die Ersindung dieses Schriftkegels der Philosophie (La Philosophie); wozu sie auch wirks lich ihren Grund haben, da ihre Cicero und Philosophie von einem und dem selben Regel sind. Dars

Sie erstaunen, wie und woher es möglich war, eine hinlängliche Quantität Papier oder gar Lumpen für eine so große Büchermenge herbeizuschaffen. Die Zahl der Bände beläuft sich auf 12,475, welche jest unverkauft uns zum Schaden und Grame da liegen. Wir sind nicht länger im Stande, zu bestehen, aus Mangel an Käusfern, und unser geräumiges Gebäude liesert den trausrigsten Beweis hiezu; denn angehäuft ist es mit unverstauften Bänden und rohen Werken, aber nicht mit Brod und dem, was zur Leibesnahrung und Nothdurft geshört.« — Welches warnende Beispiel!

Mühe werth erachtet habe, Brevier mit einer Fläche zu schneiden, welche mit ihrem Regel im Verhältnisse steht. Warum wir diese Schrift Brevier nennen, läßt sich noch weniger vermuthen, wenn es nicht eine spätere, in den Gebetbüchern der gemeingläubigen Christen übliche Schrift ist.

Eorpus (Garmond in Südteutschland). Unter der selben Boraussehung, daß einige Schriftkegel ihre Namen von den Werken erhielten, welche zuerst darin gedruckt wurden, fühlt man sich zu glauben geneigt, daß wir den Namen Corpus dieser Schrift gaben, weil das Corpus Juris zuerst in dieser Größe gedruckt worden ist; ob aber Garmond, der andere Name, der des Ersinders ist, oder was er sonst bedeuten mag, ist mir gänzlich unbekannt. Zum Unterschiede von Gros-Romain nennen die Franzosen diesen Regel Petit-Romain; welche Auszeichnung mit Great Primer und Long Primer der Engländer fast übereinstimmt.

Dem Namen zu Folge scheint Bourgevis französisches Ursprunges zu sein. Gaillarde ist eine Schrift des selben Regels, hat aber die Fläche von Petit-Romain. Zwei Bourgevis sind dem engländischen Great Primer gleich.

Unsre Petit führt in England den Namen Bresvier wegen ihres ersten Gebrauches in Gebetbüschern. Wir haben sie wegen ihrer Niedlichkeit mit dem französischen Namen Petit, und wegen ihrer Zierlichkeit und Gefälligkeit mit dem Worte Jungfer belegt.

Colonel, in England Minion, in Frankreich Mignonne, ist ein halber Regel von English. Sie wird häusig bei Zeitungen gebraucht.

Nompareille. Bei Einführung dieser Schrift war sie im Vergleiche mit größerer Schrift ohne Gleichen; und, meiner Meinung nach, hat sie bis jest noch ihren unvergleichlichen Sharacter behalten; denn jede kleinere Schrift, als Nompareille, muß das beste Auge ermüden. Ihr Kegel ist gerade die Hälfte von Pica oder Cicero. Der Wetteiser in England, welcher sich auch hier zeigt, hat noch drei kleinere Schriften hervorgebracht, deren wir noch zu gedenken haben. Ich meine zuerst

Ruby (halb Small Pica oder halb Brevier der Ich nenne diese Schrift zuerst, ob sie Teutschen). gleich die jüngste von Alter ist. In der That war sie ursprünglich eine Nompareille mit kurzen, aufund herabsteigenden Buchstaben, auf einen schwächeren Regel (überhängend) gegossen; zuweilen ist fie aber auch eine Perl mit ftarkerem Regel, um voller oder freier zu erscheinen. Man hat aber jett für diesen Zweck einen anderen Character. Name Ruby ift nur erst neulich von den Schrift= gießern aufgenommen worden; benft ich weiß, daß man noch vor einigen Jahren in England diese Schrift Perl auf boppeltem Regel nannte, nämlich die eine Schriftsorte halb Small Pica, und die andere halb Long Primer, mas sich durch die Ver= schiedenartigkeit der Signatur verdeutlichte. Umstand, daß in einer Buchdruckerei, in welcher die kleineren Schriften sehr häufig gebraucht wer= den, viel Verwirrung daraus entstehen kann, mar die Ursache, daß man auf einen neuen Namen dachte, und da die Nachbarschriften Pearl und Diamond genannt wurden, so hielt man es nicht für unpassend, diesen Character Ruby zu nennen.

Auf Nompareille folgte früher Perl (Pearl). Ihr regelmäßiger Regel ist halb Garmond (half Long Primer). Ob sie gleich einige Zeit in Engsland von der jüngeren Schwester, der Ruby, versdrängt wurde, so hat man doch sich ihrer wieder erbarmt, und sie wird jest oft in Taschen-Wörters büchern, Taschen-Büchern und -Bibeln 2c. angewandt.

Diamond. Wie es so oft geschieht mit neuen Erfindungen, so geschah es auch mit dieser. hatte man mit der Einführung der Perl Aller Augen und Bewunderung auf diese Schrift gerichtet, als sich ein Anderer die Aufgabe setzte, ein noch schädlicheres Augenpulver dem verehrten Publikum anzubieten. Wenn man freilich bedenkt, durch wie viele Sande ein jeder einzeler Buchftab gehen muß, ehe man feine Gestalt im Drucke zu feben bekommt, so muß man wahrlich über den Erfindungsgeist und über die Geschicklichkeit der Menschen erstaunen. Erst muß der Stempel zu dem Buchstaben vom Stempelschneider aus Stahl verfertigt, in Rupfer= ftücken senkrecht eingeschlagen, dann die dadurch hervorgebrachte Matrize ordentlich justirt, das Gieß= instrument gehörig zugerichtet, und der Buchstab gegoffen, geschliffen, zugerichtet, vom Geger in den Winkelhaken genommen und nebst Tausenden seiner Brüder in Columnen geschlossen werden, von wel-

3

chen, 3. B. von i, gewöhnlich 2800, und von den dunnesten Spatien ohngefähr 5000 auf ein einziges Pfund geben! Go hat man jest in England Worterbücher, Bibeln, Gebetbücher nicht allein im Taschenformate, sondern auch so winzig, daß man sie im Sandschuh oder im Strickbeutel versteden fann. Der Regel ist halb Bourgeois; und man glaubte au einer Beit, baß nie eine kleinere Schrift geliefert werden könne; aber Zeinrich Didot's kleinste Schrift ist kleiner, als die englische Diamond, da fie halb Nompareille ift. Ein Herr Bessimer sucht jest den Franzosen den Rang streitig zu machen, indem er noch eine kleinere als die Didotsche liefern will. Ich glaube, die Hollander waren die ersten, welche Diamant in Europa schnitten und gossen.

# Die typographischen Verhaltnisse.

### England.

Um die verschiedenen Größen der Schriften, die in England gebräuchlich sind, kürzlich zu wiedersholen, so wird, vorausgesetzt, daß über die Größe von Canon jede Schrift zur Tiefe so vieler pica m's gegossen wird, z. B. Five-line Pica, Six-line Pica etc., die Folgereihe so aussehen —

- 1. Canon.
- 2. Two-line Double Pica.
- 3. Two line Great Primer.
- 4. Two line English.
- 5. Two-line Pica.
- 6. Double Pica.
- 7. Parangon.
- 8. Great Primer.

- 9. English.
- 10. Pica.
- 11. Small Pica.
- 12. Long Primer.
- 13. Bourgeois.
- 14. Brevier.
- 15. Minion.
- 16. Nonpareil.
- 17. Ruby.
- 18. Pearl.
- 19. Diamond.

Parangon, Small Pica, Bourgeois und Minion wurden ehemals unregelmäßige Regel genannt, weil ihre Größen zwischen die regelmäßige Ordnung eintraten, und selten von den Buchdruckern gebraucht wurden, indem man befürchtete, daß wegen des geringen Unterschiedes, welcher in hinficht auf Größe hier Statt findet, fehr leicht eine Druckerei in Un= ordnung gerathen könnte. Diese Schwierigkeit ver= schwand aber bald bei der Vervollkommnung der Buchdruckerkunst; denn jest werden Small Pica und Bourgeois häufiger gebraucht, als jede andere Schrift, Pica ausgenommen, welche als die Mustergröße angesehen wird, da alle nach ihren m's gegoffen und gemessen werden. Der Buchstab ist weder zu klein für das Auge, noch zu groß, so daß er nicht unnöthigen Raum einnimmt. Minion ist setzt fast ganz außer Gebrauch gekommen, ausgenommen im Zeitungssate, da er der Brevier, einer weit schöneren Schrift,, so nahe steht. Nonpareil und

Pearl sind seit Kurzem sehr in Aufnahme gekommen, und man gebraucht ihrer nicht allein in Miniaturaussgaben classischer Werke, Wörterbüchern 1c., sondern auch mit viel Geschmack und großer Schönheit in Nozten, Anführungen, Inhalten statt der Brevier auf Bourgeois-Regel. Eben so beliebt hat sich seit einigen Jahren die letzte Schrift, Diamond gemacht, und wird vorzüglich für kleine niedliche, aber kostbare Ausgaben der Bibel, Gebetbücher 1c. gebraucht. Es giebt auch noch verschiedene andere Größen für Titel und Accidenzsachen, welche in den verschiedeznen Schriftproben der Schriftgießer in England gefunden werden.

Die Double Pica kann mit Recht eine unresgelmäßige Schrift genannt werden, da sie mit zwei Small Picas Linie hält. Aus welchem Grunde sie ihren gegenwärtigen Namen bekommen hat, ist schwer zu sagen, wenn sie nicht ursprünglich auf zwei Linien von Pica gegossen worden ist, und da man den Buchstaben für jene Größe zu klein hielt, so wurde sie auf zwei Linien von Small Pica zuswückgeführt.

Ob gleich die Schriftgießer in einem Puncte, nämlich im Gießen der Schriften auf gewisse namhafte Regel, mit einander übereinstimmen, so wei= chen sie doch beim Gießen eines jeden Regels sehr von einander ab. Diese so nachtheilige Abweichung, welche ehemals weit allgemeiner war, als sie jest ist, entstand am wahrscheinlichsten daraus, daß man keine allgemeine Richtschnur annehmen und ein jeder Buchdrucker seine Eigenheiten geltend machen

Vielleicht trug auch der Wunsch, das Verwollte. leihen der Schriftsorten an seine Collegen zu ver= meiden, wesentlich dazu bei; daher beharren noch Viele darin, daß sie ihre Schriften auf unregelmä= pigem Regel gießen laffen. Bei dieser Gelegenheit kann ich mich nicht bes Wunsches enthalten, daß unsere Buchdrucker von altem Schrote doch endlich einsehen möchten, wie sehr sie durch den Fortgang auf der alten holperigen Straße verhindert werden, etwas Treffliches zu liefern! Ja, leider! giebt es noch Wiele, die den glatten ebenmäßigen schönen Runstweg zu betreten nicht einmal versuchen! Wozu führt wol solche Hartnäckigkeit? Wahrlich, es schmerzt mich tief, sagen zu mussen, daß es eine Schande ist, wie viele Buchdruckereien jest noch im Roth und Schlamme stecken. Möchten doch die alten Schlendrianisten nur ein Mal auf eine kurze Zeit ihre Offizin verlassen, und hingehen und schauen — wo der eifrige, immer höher strebende Künstler seine Werkstatt hat! Möchten sie sich doch selbst mit ihren eigenen Augen überzeugen, welche Gestalt seit zehn Jahren unsere Buchdruckereien, denen kluge und verständige, fleißige und vorur= theilslose Männer vorstehen, angenommen haben! D möchten sie hingehen und schauen — und lernen!

Es trifft sich häusig, daß eine Buchdruckerei zwei oder mehrere Schriftsorten besitzt, die von versschiedenen Schriftzießern gegossen worden sind, so daß, wenn die Buchstaben in der einen fehlen, man sich aus der anderen behilft. Sie können aber nicht wegen ihrer verschiedenen Fläche u. s. zusammen

verbraucht werden; in diesem Falle werden Defecte gegossen, was nicht allein den Fortgang des Werkes stören, sondern auch größeren Kostenauswand nach sich ziehen muß. Dies ist jedoch nicht das einzige Unangenehme oder der einzige Nachtheil; es ist in den besten Druckereien unmöglich, die Vermischung der Schriftsorten zu verhindern, wobei der Setzer Zeit verlieren wird, welcher auch, wenn er liederzlicher und leichtsinniger Natur ist, sich nicht die Mühe nimmt, die Buchstaben auszusortiren, sondern sie gerade in den Zeug wirft, statt sie in ihre bestimmten Kästen zu legen. 'So habe ich eine Buchdruckerei gekannt, welche acht Nummern von Pica besaß, die folgendes Verhältniß nach dem Fuße zu einander hatten —

| No | 6.  | Pica | 711/4 |
|----|-----|------|-------|
| *  | 7.  | -    | 711/8 |
| n  | 8.  | -    | 703/4 |
| D  | 9.  | _    | 711/8 |
| 23 | 10. |      | 71    |
| D  | 11. |      | 711/4 |
| D  | 12. |      | 711/2 |
| »  | 13. |      | 711/4 |
|    |     |      |       |

Ein Jeder wird einsehen, wie leicht die Verwir= rung dieser Sorten ist.

Ein anderer und sehr beträchtlicher Fehler muß den Schriftgießern zugeschrieben werden, welche in ihrem Eifer, schöne Schriftproben zu liefern, jene Genauigkeit zu vernachlässigen scheinen, welche für den Regel ihrer Schriften so unumgänglich nothwendig ist. Nichts ist fast häusiger zu sinden, als daß eine bedeutende Abwechselung in einer Reihe von Berfalien und Ziffern erscheint. Man betrachte nur die meisten unferer Diplome. Es fann zwar eingewendet werden, daß es unmöglich fei, mit eis nem einzigen Instrument eine solche schwere Schrift ju gießen; und wenn zwei oder mehrere gemacht werden, und wir bedenken, daß die Abweichung des feinsten haares von dem Schriftkegel in hinsicht auf einen jeden Buchstaben die Schrift in Diesem Betrachte verderben wird, fo sollte es eher Bewunderung verdienen, daß fie der Vollkommenheit fo nahe find. Das zweite Instrument wird gewöhnlich für die Bersalien gebraucht; und wenn sogar dieser Apparat vollkommen ift, so wird der etwaige Wechfel des Zurichters, oder seine Sand, welche zuweilen schwerer, zuweilen leichter auf das Schabmeffer druckt, doch noch eine große Beränderung verursachen.

Die alten engländischen Schriftgießer hatten einiger Maßen die Größe für einen jeden Regel bestimmt; und damit der Leser desto besser die Grössen ihrer verschiedenen Regel kennen lernen kann, will ich folgende Tabelle beifügen, in welcher die Zahl eines jeden Regels, welche in einem Fuß entsbalten, bestimmt ist. Auch kann man daraus den Unterschied zwischen dem liegenden Regel der alten Zeit und dem der gegenwärtigen sehen.

1,0000

| Pearl  | •   | •    |      |     | 184 | in | einem | Fuße.      |
|--------|-----|------|------|-----|-----|----|-------|------------|
| Nonpa  | re  | il . | •    |     | 150 |    |       | ; —        |
| Brevie | er  |      | ė    | •   | 112 | ь  |       | *          |
| Long   | Pr  | imer |      | •   | 92  |    | _     | -          |
| Pica   | •   |      | ) 'e | h . | 75  |    | -     | *          |
| Englis | h   |      |      | · • | 66  |    |       | _          |
| Great  | Pı  | ime  | r.   |     | 50  |    |       | -          |
| Doubl  | e 1 | Pica | •    | •   | 38  |    | _     |            |
| Two -  | lin | e E  | ngl  | ish | 33  |    | _     | 40 <u></u> |
| French | h ( | Cano | n    | •   | 171 | /2 | -     | -          |

Dieses sind alle die Schriften, welche in der letten Hälfte des siebenzehnten Jahrhunderts in England gebräuchlich waren; woraus man fieht, daß zur damaligen Zeit die Buchdrucker mit nicht so vielen verschiedenen Schriften, wie heut zu Tage belästigt waren. Die Engländer haben jett acht Schriften mehr, als in der vorigen Liste aufgezählt worden find. Hätten fie zu jener Zeit noch andere Schriften gehabt, so würden sie gewiß von Moron erwähnt worden sein; denn er sagt — » Wir haben noch einen Regel mehr, welcher zuweilen in Eng= land gebraucht wird, nämlich Small Pica; ich halte aber den Buchdruckerherrn nicht für umsichtig, wel= cher sich dessen bedient, weil er so wenig von Pica verschieden ift, daß, wenn die Setzer nicht gewissen= hafter find, als es zuweilen der Fall ist, er mit Pica vermengt und so beider Schönheit vernichtet werden kann.« Aus dieser Stelle ergeben fich die alten Meinungen über unregelmäßige Regel, da die einzige nur, Small Pica, als ihres Playes

unter den Schriftproben unwürdig angesehen wurde. Doch so verändert sich der Geschmack mit der Zeit, daß jene unregelmäßigen Schriften gerade jest resgelmäßiger im Gebrauche sind, als die anderen.

Jest haben wir noch die Stärke der acht spätes ren Schriftsorten, welche mit den Größen in der vorhergehenden Tabelle im Verhältnisse stehen, zu vergleichen, und dann die Größe aller der jezigen Schriftkegel zu geben.

Zwei Linien Diamond sind der Stärke von einer Bourgeois gleich, und zwei Bourgeois auf eine Great Primer würden nach der vorigen Nechsnung 200 m's oder Linien für die Länge eines Fußes verlangt haben.

Minion brauchte 132 m's, da sie zwei Linien English ist; und Bourgeois 100 m's, da sie Great Primer für ihren zwei Linienbuchstaben hat.

So würden die Größen aller Schriften gewesen sein, wären sie vor einem Jahrhunderte gegossen worden. Bringt man aber die Zahlen der vorigen Tabelle auf den neueren Maaßstab, wie die Schrifzten jest in England gegossen werden, so kann man leicht sehen, wie viel die gegenwärtigen engländisschen Schriften von den älteren abweichen. Die Zahl ist wie zuvor nach den in einem Fuß enthalztenen m's bestimmt.

| 1. Canon 18                  | u. Great Primer. |
|------------------------------|------------------|
| 2. Two-line Double Pica 203  | /4               |
| 3. Two-line Great Primer 251 | /2               |
| 4. Two-line English 32       | \$               |
| 5. Two-line Pica 35          |                  |
| 6. Double Pica 411/          | /2               |
| 7. Parangon 441              | /2               |
| 8. Great Primer 512          | /4               |
| 9. English 64                |                  |
| 10. Pica 712                 | /2               |
| 11. Small Pica 83            |                  |
| 12. Long Primer 89           |                  |
| 13. Bourgeois 1021           | /4               |
| 14. Brevier 1121             | /2               |
| 15. Minion 128               | ,                |
| 16. Nonpareil 143            |                  |
| 17. Ruby 166                 |                  |
| 18. Pearl 178                |                  |
| 19. Diamond 205              |                  |

Diese Tabelle ist also das Richtmaaß, nach welchem sich in England der Regel einer jeden Schriftsorte richtet; die Wenigen, welche davon absweichen, dünken sich selbst klug genug, und haben ihre Eigenheiten, aber wahrlich keine Ursache, sich ihrer Verbesserungen in der Buchdruckerkunst zu rühmen. Im Gegentheil haben sie viele Uebelstände herbeigeführt, deren Ausrottung für den Schriftsgießer so wol als für den Buchdrucker fruchtbringend sein würde. Die am häusigsten gebrauchten Schriften ken könnten immer als Vorrath da liegen, und

man hätte nicht nöthig, vielleicht zu einer Zeit auf das Gießen der Defecte zu warten, wenn man gerade ihrer am nothwendigsten bedürfte. Ein anderer Vortheil würde noch daraus beim Verkauf einer Buchdruckerei entstehen, da man nicht zu befürchten brauchte, die gekauften Schriften in den Zeug wersfen zu müssen.

Es ist höchst wahrscheinlich, daß die verschiedes nen Arten von unregelmäßigen Schriftkegeln dem Zufall ihre Existenz verdanken. Es mag nämlich eine Schrift geschnitten worden sein, deren Fläche zufällig für die eine regelmäßige Regelgröße zu groß und für eine andere zu klein aussiel; daher gebrauchte man se als eine Zwischenschrift; so wurde ohne Zweifel Parangon erfunden, und, da sie schön aussiel, empsohlen und eingeführt.

Diesem will ich nun noch einige Bemerkungen über die engländischen Lettern überhaupt beifügen.

Die Versalien haben außer dem I noch ein J und zwei Diphthongen Æ und Œ. Im Manuscripte werden die Stellen, die mit Versalien gesetzt werden sollen, drei Mal unterstrichen.

Die Kapitälchen werden gewöhnlich nur zur Antiqua gegossen; doch sindet man sie in manchen Gießereien auch in Eursiv.

Von Diamond bis Great Primer werden gemeiniglich nur Versalien zu den Schriften gegossen.

Von Five-lines Pica gießt man die Lettern zur Erleichterung des Gewichts im Fuße hohl.

Von eben diesem Regel an geben gewöhnlich die Versalbuchstaben den Regel der Lettern an, und deshalb sind die überstehenden kleinen Lettern (z. B. d und h) und die unterhängenden Lettern (z. B. g und q) unterschnitten.

Die Ziffern haben stets gleiche Größe mit den Versalien und stehen zwischen gleichen Linien.

Die besten Lettern findet man in den schottländischen Gießereien.

Noten hat man erst ganz fürzlich zu gießen begonnen.

Schreibschriften (Anglaise) liefern vorzüglich Figgins und Thorowgood. Des Letzteren jüngste Schriftproben sind von 1825. Die erste Probe fängt mit 24 Line Pica an.

In der Eursivschrift hat man einzelne Versalien doppelt, nämlich das M, N, A, V, VV, I, S, Y. Diese Buchstaben sind entweder so, wie sie hier gestruckt da stehen, also eckig, und werden bei einem aus lauter Versalien bestehenden Worte gebraucht; die andere Sorte hat entweder da, wo die Feder im Schreiben dieser Buchstaben ansetz, oder da, wo sie aufhört, einen Punct, und wird zu Anfang eines Hauptwortes gebraucht, als A, J, M, N u, s. w.

Zulest muß ich noch einer neueren Schrift gestenken, die Egyptian oder Antique genannt wird. In den eben angeführten Schriftproben von Thosrowgood findet man sie von 14 Line Pica an bis zur Pearl herab. Ein Freund theilte mir Folgendes mit — » Diese Schrift ist eine Gattung zwar ansscheinend plumper, aber sehr brauchbarer Lettern, um in den fetten Schriften und besonders bei Ansschlagezetteln eine Titelzeile herauszuheben und auf

eine große Entfernung sehr leserlich zu machen.« So viel ich aber aus den angeführten Proben abfeben kann, scheinen mir die allzu fark hervor tre= tenden Eden und die unmäßige Fettheit der Buch= staben das Auge eher zu verwirren. Mode und Geschmack springen und scherzen gewöhnlich von einem Extreme zum anderen. Die Striche, welche die Buchstaben bilden, sind bei der Egyptian alle von einer und der felben Starke. Aber auch diefes genügte noch nicht; der Scharffinn eines Anderen brachte gerade das Gegentheil von der gewöhnlichen Gestalt der Buchstaben hervor, indem alle die fet= ten Striche in schwache oder feine, und die schwachen ober feinen in fette verwandelt worden find. Diese typographische Monstrosität heißt die Tuscanische Schrift. Auch Thoromgood theilt Proben davon mit, so wie auch hansard S. 619.

#### Frankreich.

Die Haupteinheit der typographischen Verhält= nisse in Frankreich ist der Punct; er gilt zwei Punc= ten vom Pariser Fuße gleich. Mithin gelten —

6 Puncte Schrift 12 Puncte od. 1 Lin. (Paris. F.)

| 12 | - | - |   |   | 2 —                                    |
|----|---|---|---|---|----------------------------------------|
| 18 |   |   |   |   | 3 - (od. <sup>1</sup> /430ll).         |
| 36 | - | - |   | _ | $6 - (\mathfrak{ob}, \frac{1}{2} - ).$ |
| 72 | - | - | _ | - | 1 3oll 1c.                             |

Die unveränderliche Höhe aller Charactere ist in Frankreich 10½ Linien, und wird la Hauteur

en papier genannt; die der Spatien und Quadrate ist 8½ Linien, ohne jedoch in diesem Fall eine große Genauigkeit streng zu beobachten.

Seitdem man den typographischen Punct für die Basis der Schriftkegel genommen hat, hat man die Dicke der Regel nach der Anzahl der enthaltenen Linien benannt. Ihre alten Namen, die nur auf vergängliche Umstände oder auf den besonderen Gesbrauch, wozu sie ursprünglich bestimmt gewesen, anwendbar waren, sind in Vergessenheit gerathen, und andere weit allgemeinere Benennungen, welche zu gleicher Zeit, da sie eine gewisse Genauigskeit verrathen, auch den Vortheil haben, daß nach einer einfachen arithmetischen Regel die verwickelstesten Zusammensehungen aufgelöst werden können, sind an ihre Stelle getreten. Anstatt daß man sagt,

```
du Diamant, . sagt man du 3,
de la Perle,
de la Parisienne,
de la Nompareille, - -
de la Mignonne,
du Petit-Texte,
de la Gaillarde,
du Petit Romain, -
de la Philosophie, -
du Cicéro, . .
                    - - 11,
du Saint-Augustin, - - 12, oder du 13,
du Gros-Texte, - - 14,
du Gros-Romain, - - 15, oder du 16,
du Petit - Parangon, - - 18, oder du 20,
                      - 21, oder du 22,
du Gros-Parangon, - -
```

de la Palestine, . sagt man du 24,
du Petit Canon, — — 28, oder du 32,
du Trismégiste, — — 36,
du Gros-Canon, — — 40, oder du 44,
du Double-Canon, — — 48, oder du 56,
du Triple-Canon, — — 72, etc.

Es giebt auch noch Zwischencharactere, deren Fläche (Auge, l'oeil) stärker als die von 5, und schwächer als die von 6 ist; und wieder stärker als die von 6 und schwächer als die von 7, u. s. f. Man drückt sie mit der Bruchbenennung  $5^{1/2}$ ,  $6^{1/2}$ , u. s. w. aus; und da die  $5^{1/2}$  gewöhnlich auf dem Regel von 6, die  $6^{1/2}$  auf dem von 7, u. s. w. ist, so sest man immer den Regel hinzu, worauf sie geschnitten sind. So sagt man,

du 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> corps 6, over du 6 petit oeil, du 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> corps 7, over du 7 petit oeil, du 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> corps 8, over du 8 petit oeil, u. f. f.

Hieraus ist leicht einzusehen, daß diese Regel um einen halben Punct stärker sind; es giebt aber auch einige, die einen Punct und drüber ausmaschen; dann sagt man du 5 corps 6, du 6 corps 7, 1c.; sie haben gewöhnlich den Raum oben an der Seite der Accente, was die Dauerhaftigkeit der Versal-Buchstaben sichert.

Aus diesem Grunde gebraucht man immer in den Wörterbüchern einen etwas stärkeren Regel, vornehmlich wenn die Wörter aus Versalien bestes hen. Die Charactere, welche auf stärkerem Regel sind, dienen noch dazu, daß sie mit dem Griechi= schen, in der Algebra 2c. gerade Linie halten, und des Unterlegens nicht bedürfen.

Die Spatien haben den selben Regel, als die Schriften, find aber zwei Linien niedriger, als ber Die Dicke der Spatien sollte von der strengsten Genauigkeit sein; sie ist gewöhnlich von 1, 11/2, 2, 21/2, 31/2 Puncten 1c., ohne die Halb= gevierten mit zu berechnen. Die Spatien von einem und anderthalb Puncten tragen durch ihre Regel= mäßigkeit viel zu einem schönen Sate bei. Man muß sich vorzüglich in Acht nehmen, daß sie nicht brechen, welches sehr leicht geschehen kann. Könn= ten sich die Schriftgießer entschließen, die Spatien aus Rupfer zu verfertigen, so würden sie ihnen selbst und auch den Buchdruckern nicht so theuer zu stehen kommen und viel länger halten. Man hätte nicht zu befürchten, daß sie nicht so gerade sein würden, als die gegossenen; und könnte eben so gut und vielleicht unveränderlicher ein Streckwalzen= werk, als ein Instrument, welches immer der Warme mehr oder weniger unterworfen ift, zurichten.

Die Weite der Buchstaben ist nicht auf eine so genaue Basis bestimmt, als die der Spatien; bei einigen Sorten richtet man sich sogar nach dem Auge. Das Schleifen verändert allerdings mehr oder minder die wünschenswerthe Genauigkeit; es ist aber nicht das einzige Hinderniß. Der Gießer wird oft durch die Zeichnung des Schneiders ver= hindert. Es würde daher eine große Wohlthat für die Buchdruckerkunst sein, wenn man in dieser Hin= sicht bestimmte Grundlagen annähme und so viel als möglich auf eine und die selbe Weite gegossene Schriften hätte. Man hat wol einige auf Halbge-vierte; es ist aber nicht genügend; denn man kann sich nicht verbergen, daß der fast unmerkliche Untersichied, der zwischen auf der auf a, 1 und t, g und h zc. Statt sindet, nicht mehr oder minder auf die Richtigkeit des Justirens Einsluß haben müsse. Dieser Fehler ist in den Versalien noch besmerkbarer, wo es micht zwei von derselben Weite giebt.

Maren wirklich die folgenden Buchstaben, b, d, g, h, k, n, o, p, q, u, v, x, y, fi, fl und alle die Ziffern auf Halbgevierten; f, i, j, 1, t und die Puncturen auf Viertelgevierten; m, æ, æ, w auf zwei Drittelgevierten; a, c, e, r, s, z auf Drittelgevierten, und die Versalien und Rapi= talchen auf ähnliche Bestimmungen und im Berhaltnisse mit ihren Characteren des Schnittes; was für einen Vortheil würde man nicht in gewissen Fällen erlangen, um einen Buchstaben mit einem anderen zu verwechseln oder an seine Stelle einen anderen gleich geltenden und bestimmten Buchstaben zu setzen, ohne die Ausschließung der Zeile zu stören, und oft die Arbeit so zu lassen, weil man sie nicht besser machen kann. Vorzüglich würde man den Vortheil dieser Regelmäßigkeit bei unseren Diplomen, Verzeichnissen u. a. m. erkennen. Jedoch muß man einwenden gegen diese Meinung der Franzosen, daß dies lediglich von der Zeichnung des Buchfrabens abhängt.

Die Gevlerten sind auch Spatien, nur viel breistere, und bestimmt, die nicht vollen Zeilen oder größeren Räume (Bacats) auszufüllen. Ihre Answendung lernen wir noch weiter unten kennen; hier haben wir es blos mit den Verhältnissen zu thun, welche eben auch vollkommen richtig bestimmt sein sollten. Ihre Wichtigkeit zeigt sich vorzüglich im tabellarischen Satz, und bei Zeilen, welche sich in ihrer vertikalen Stellung an einander legen. Sie gehen gleichmäßig fort, von einem Halbgeviersten an, welches das richtige Mittel der Regelstärke ist, von einem Quadrätchen (Gevierten)  $1\frac{1}{2}$ , 2,  $2\frac{1}{2}$ , 3,  $3\frac{1}{2}$  bis zu vier Quadrätchen.

Alle diese Verhältnisse sind unveränderlich; was nun die Verhältnisse der Stärke der Gevierten betrifft, so sind sie mit den Regelstärken, worauf die Charactere gegossen sind, relativ.

Die Verhältnisse, welche die Buchstaben zu eins ander haben, sollten hauptsächlich unter ihren versschiedenen Regeln betrachtet werden; denn da die Stärke nur relativ ist, so läßt sie sich natürlich aus den Regeln herleiten, und die Fläche ist dem Gutsdünken des Schriftschneiders überlassen.

Man sagt immer, daß ein Buchstab auf einem andern gewinnt oder verliert, weil davon mehr oder weniger in Satz gehen, z. B. mehr, wenn der Buchstab klein und schwach ist, so gewinnt er auf einem größeren, und ist er größer und dicker, so verliert er auf einem kleineren. Setzt man ein einziges schwaches Spatium zwischen die Wörter und vor den Interpunctionen keines, so macht man die

Zeilen eng und gewinnt dadurch, das heißt, man läßt einlaufen; bedient man sich starker Spatien oder verdoppelt man sie, so heißt man es auslaufen.

Nichts würde ohnstreitig so leicht sein, als hier Tabellen aufzustellen, welche diese verschiedenen Verzhältnisse zeigen; da aber die Formate und Ausschlies vungen sich bis ins Unendliche verändern, so würde es eine ungeheuere Arbeit sein, die ihren Werth verlieren würde, wenn man sie abgefürzt geben wollte. Wir beschränken uns daher blos auf die Berechnung, wodurch wir die Resultate erhalten können.

Beispiele. 1) Man will wissen, wie viel ein Blatt in Octav von 9 (Petit Romain) auf ein Ocstavblatt von 12 (St. Augustin) gewinnt, wenn 48 n von 9 eine Zeise ausmachen.

Multiplicire diese 48 n mit 4½ Puncten (ihrer Dicke), und man erhält 216 Puncte, welche man durch 6 (die Dicke eines n von 12) dividirt, und der Quotient 36 n von 12 wird das Resulstat sein.

2) Es seien 36 Zeilen von 9 auf der Seite, ohne auf die Zwischenlinien Rücksicht zu nehmen.

Multiplicire diese 36 Zeilen mit den 9 Puncten des Regels, und man erhält 324 Puncte für die Länge der Seite, welche, durch 12 (Dicke des Regels der verlangten Zahl) dividirt, 27 Zeilen von 12 auf die Seite geben werden.

3) Also sind 48 n von 9 gleich 36 n von 12, und 36 Zeisen von 9 gleich 27 Zeisen von 12.

Multiplicire nun die 48 n mit 36 Zeilen, und man hat 1728 n auf der Seite, welche, mit 16, als der Zahl der Seiten, multiplicirt, 27,648 n auf den Bogen geben.

Will man die Zahl der n von 12 wissen, so multiplicirt man die 36 n mit 27 Zeilen, und man erhält 972 n auf jeder Seite, welche, mit 16 mulstiplicirt, 15,552 n auf den Bogen geben.

Der Unterschied zwischen 27,648 n von 9 und — 15,552 n von 12

beträgt 12,096.

Dividire diesen Rest durch 972, die Anzahl der n einer Seite von 12, so wird der Quotient fast  $12\frac{1}{2}$  sein. Mithin gewinnt ein Octavbogen von  $9,12\frac{1}{2}$  Seiten im Vergleiche mit einem Octavbogen von 12.

4) Man will ferner wissen, wie viel ein Octavsbogen von 12 (St. Augustin) auf einem Bogen des selben Formates von 9 (Petit Romain) verliert, wenn 36 n eine Zeile von 12 ausmachen.

Multiplicire diese 36 n mit 6 Puncten (ihrer Dicke) und man erhält 216 Puncte, welche, durch  $4^{1/2}$  P. (die Dicke eines n von 9) dividirt, 48 n von 9 als Resultat geben.

Gesetzt es seien 27 Zeilen von 12 auf einer Seite, ohne Durchschußlinien, so multiplicirt man diese 27 Zeilen mit 12 Puncten (ihrer Regeldicke), und man erhält 324 Puncte für die Länge der Seite, welche, durch 9 Puncte (Regel des Buchstabens) dividirt, 36 Zeilen von 9 auf eine Seite geben.

Multiplicirt man nun die 48 n mit 36 Zeilen, so bekömmt man 1728 n, welche, mit 16 multiplizirt, die Totalsumme von 27,648 n für den Bogen von 9 geben.

Wünscht man die Totalsumme der n für den Bogen von 12, so multiplicirt man die 36 n von 12 mit 22 Zeilen, und man bekömmt 972 n, welche, mit 16 Seiten multiplicirt, 15,552 n für den Bogen von 12 geben.

Der Unterschied von 27,648 und von 15,552

-04

ist daher 12,096.

Dividirt man diese Summe durch 1,728, Zahl der n, welche eine Seite von 9 enthält, so hat man 7 für den Quotienten. Mithin verliert ein Bogen in Octav von 12, 7 Seiten auf einem Bogen des selben Formates von 9.

Auf diese Weise kann man alle die Verhältnisse der anderen Schriften zu einander für einen jeden gegebenen Regel erfahren \*).

habt, mir zwei Tabellen mitzutheilen, welche die Berschiedenheit der Schriftkegel zeigen und welche er in Gesellschaft eines teutschen Schriftschneiders in Paris berechnet hat. Ich werde sie weiter unten mittheilen.

### Teutschland.

Das Meiste, was von England und Frankreich gesagt worden ist, gilt auch für Teutschland, wenn man sich nur die Mühe nimmt, die ausländischen Namen der Schriften mit unseren teutschen zu verzgleichen, so wird man es sinden. Ich wünsche aber vorzüglich die Ausmerksamkeit unserer Buchdrucker auf das zu lenken, was ich zuvor über die Verzhältnisse der Buchstaben zu einander und deren Bezrechnung zu verschiedenen Schriftsorten gesagt habe. Einem jeden nachdenkenden Buchdrucker wird es ein Leichtes sein, die gegebenen Beispiele auf seine Schriften anzuwenden.

Ich beschränke mich daher, um recht kurz zu sein, blos auf eine Tabelle über die Stärke des Resgels bei Errichtung einer neuen Druckerei.

Linien auf Nompareille 3 31/2 — Colonel — Vetit 4 — Garmond 5 - Cicero 6 - Mittel 7 8 — Tertia - Tert 10 — Doppel Mittel 14

16 — — Canon, und so im steigens den Verhältnisse fort für grobe Canon, Sabon und Missal. Aus dieser Eintheilung ist wiederholt bewiesen, daß alle Theile zweckmäßig in einander vers wendet werden können.

Was den Durchschuß betrifft, so stelle ich folgende Verhältnisse auf —

| 5   | Concordanzen | oder | 20  | Cicero |
|-----|--------------|------|-----|--------|
| 4   |              | -    | 16  | · Comp |
| 3   | -            | -    | 12  | _      |
| 2   |              | -    | 8   | -      |
| 1   | -            |      | 4   | -      |
| 3/4 |              | _    | 3   | •      |
| -   |              | _    | 21  | /2 —   |
| 1/2 | -            |      | 2   | -      |
|     | -            | -    | 11/ | /2 —   |
| 1/4 |              |      | 1   |        |
|     |              |      |     |        |

Aus diesem Verhältnisse des Durchschusses wird man deutlich erkennen, wie viel Vortheil es einer Druckerei gewährt, sich bei Bildung eines Formats an den Durchschuß nicht binden zu muffen. Worfahren gebrauchten oft eine ungeheuere Masse von Durchschuß, wenn sie eine starke Schrift aus: setzen wollten, und hatten in der Bildung ihres For= mates keine freie Wahl, sondern mußten sich oft, um Rosten zu ersparen, auf den Durchschuß beschränken, den sie besaßen, und so wurde der weiße Rand des Bogens entweder zu groß und dadurch unnöthig das Papier vom Buchbinder beschnitten, oder der Rand wurde auch zu klein und durch diese Beschränkung, wenn man nicht gerade freie Auswahl der Papiere hatte, entweder ein Uebelstand verursacht, oder man machte sich auch unnöthige

Kosten, was beides durch dieses hier aufgestellte Verhältniß vermieden werden kann. Daß aber jeder vernünftige Buchdrucker alle Stückelei, so viel dies möglich ist, vermeiden wird, bedarf wol keiner Erwähnung, da es ihm so wol, wie dem Seper, der berechnen muß, von großem Nachtheil ift. Dem Seper nämlich dadurch, daß er bei jeder Zeile mehrere Stude segen muß, während er schon mehrere Buchstaben in den Winkelhaken brächte, des Aufenthaltes nicht zu gedenken, den er durch das ma= nigfaltige Verschieben — zumal bei Viertelpetit hat; aber eben auch dieses Berschieben oder Ueber= einanderlegen des kleineren Durchschusses ist dem Druckherrn von Nachtheil, weil nur zu oft, selbst nach der Druckerrevision, solche Fälle Statt finden, die bei einem Ueberblicke, wenn die Seite nicht gang von Neuem durchgelesen wird, der Drucker nur fel= ten bemerkt. Sieraus entstehen nun schiefe Zeilen, die Buchstaben fallen von den Seiten ab, und weil sich die Columne nicht anschließen kann, kommen Spieße, die der Drucker häufig nicht bemerkt, und wenn er sie ja bemerkt, nicht umsichtig genug ist, die Entstehung derselben zu entdecken, sie vielleicht hinunterdrückt, wenn er nicht zu faul und leicht= sinnig ist, ohne jedoch den mahren Fehler zu ver= bessern. Noch weit mehrere Nachtheile, die mancher Schlendrianist — leider! — nicht einsieht, können durch dieses stückelige Verfahren mit dem Durch= schuß entstehen, die alle hier aufzuzählen mich doch zu lang aufhalten würden. Etwas mußte aber doch gesagt werden; vielleicht giebt es Einige, die das Obige sich zu Herzen nehmen, und vom Schlechten ablassen und Besserung zeigen.

Ueber die Anwendbarkeit des Durchschusses läßt sich im Allgemeinen Manches sagen, und dies sollte überhaupt ein Gegenstand sein, worauf der Lehr= ling, nachdem er vollkommenere Begriffe von typo: graphischer Schönheit erlangt, aufmerksam gemacht werden muß, da die richtige Anwendung des Durch= schusses außerordentlich viel zur Gefälligkeit eines netten Aeußeren beiträgt. Bestimmte Regeln laffen sich allerdings hierüber nicht geben, da der Buch= drucker zu sehr an den Willen des Buchhändlers, wie des Verfassers, gebunden ist, die Beide — leider! - nur zu oft einen falschen Begriff von typogra= phischer Schönheit haben, ihrem eigenen Geschmacke fröhnen, und den allgemeinen selten beachten. Doch läßt sich wol nicht läugnen, daß Manche unserer Halbbuchdrucker eben so wohl für ihre eigenen Ideen eingenommen find, und glauben, daß das mas fie. für gut und schön halten auch im Allgemeinen gefallen muffe. Dem ist nun häufig nicht so, das heißt mit anderen Worten, diese verstehen nicht die rich= tige Anwendung des Durchschusses, bestimmen ins Gelag hinein, was ihnen gut dünkt, ohne Format, Schrift, Inhalt 2c. des Werkes zu berücksichtigen; daher erlaube man mir, über den richtigen Gebrauch des Durchschusses etwas zu sagen, damit Einige kennen lernen, daß der allgemeine Geschmack hier, wie bei fo vielen anderen Arbeiten, eine größere Berücksichtigung verdienet, als sie mähnen mögen.

4

Die ersten Fragen, die sich uns beim Durchschießen eines Werkes aufdringen, sind —

- 1) Was für Format, und Schrift, und
- 2) Was ist der Inhalt des Werkes?

Nehmen wir als Beispiel ein Format von 12 bis 13 Cicerogevierte breit und ungefähr 20 Zeilen lang, und aus Petit; wie geschmacklos wird es sich zeigen, wenn man, jumal bei einer runden Schrift, mit Nompareille durchschießt, wo fich die Zeilen durch ihre weiten Zwischenräume gleichsam verlieren, und der Regel Dieser Schrift fast den selben Platz ausfüllt, den man zwischen den Zeilen läßt. Salbpetit sollte bei einem solchen Format und solcher Schrift doch stets das Höchste sein; jedoch halte ich hier Viertelcicero - wenn es ein Werk ift, das sich eben gefällig dem Auge zeigen muß, — für das Geeignetste; und man irrt, wenn man denft, bas weite Durchschießen sei schön und gefalle den Mei= sten. Jede Sache muß ihr Maaß haben, so auch bier! - Satte man ferner das Werk bei dem felben Format aus Cicero gesetzt, so würde ich ebenfalls zu Viertelcicero oder zu Viertelpetit rathen; denn um wie viel hier ms Auge an freiem Raum im Verhältnisse zu de Schrift verliert, um so viel gewinnt es auch surch die Größe der selben. Ein Werk in solosin Format aus Petit compreß zu sepen, amal bei einer mehr eckigen als runden Schrät, ist aber eben so verwerslich, indem dieses lachensteinartige Verfahren selbst dem Nichtkenner auffallen und dem Auge des Lefers höchst nachtheilig fein muß.

Go hat man auch in neuerer Zeit angefangen, Rlaffiker u. drgl. aus Nompareille, sogar aus Perl compreß zu setzen, dabei aber nicht bedacht, 'daß das Auge eines der edelften Güter des Menschen ift, und daß, um diese nicht zu vergerben, schon Mancher deswegen die Anschaffung der selben unterläßt. Ueberhaupt mar es von jeher eine Seuche, Gesangbücher, Bibeln, Ratechismen und Schulbucher compreg und oft aus kleiner Schrift gusammen zu drängen, und daß wol großes Theils aus dem einzigen Grunde, weil man mehr auf einen Bogen bringt, das Buch dadurch mobifeiler, folglich auch gemeinnütziger wird. Das ift wol mahr; möchten aber doch auch viele Buchhändler einsehen lernen, daß ein Buch, welches gerade am meisten in die Sande des Publikums kömmt und ihnen qugleich die meiste Empfehlung bringen foll, sich durch ein gefälliges Aeußere auszeichnen und ber Schüler nicht nöthig haben muffe, schon in früher Jugend sich die Augen an den stumpfen, kolossal sich auf einander häufenden und in einander laufenden, auf grauem Papier abgedruckten Lettern zu verderben. Erhöhe man doch lieber den Preis um ein Weniges, und Jeder wird lieber zahlen, als feine Augen so frühzeitig dadurch zu verderben. Doch kann ich auch nicht umhin, es dankend anzuerkennen, wie fehr sich einige uneigennütige teutsche Buchhändler bestreben, ihre Schulbucher trefflich in hinsicht der Eppographie auszustatten, und bei ihren Preisen für den Druckheren Billigkeit beachten , und nicht Alles für eigenen Gewinn berechnen, fondern diesem auch das Rechtmäßige werden lassen, wodurch er in den Stand gesetzt wird, das zu leisten, was von ihm gewünscht, verlangt wird. — Möge man mir diese kleine Ausschweifung von dem Haupt-puncte verzeihen; ich kann bei dem jezigen heillosen Treiben nicht ruhig mich verhalten; wer es auch sein mag, der sich bei Obigem getrossen fühlet, er mag in sich gehen und ablassen von dem ärgerlichen Hand-werke, das er bis jezt getrieben, und Viele werden sich freuen über den bekehrten Sünder! —

Wie ganz anders aber — um in dem Vorigen weiter zu gehen — ist das Verhältniß des Durch= schusses bei größerem Format und größerer Schrift! Ich habe Werke aus Cicero, Fraktur - wie Antiqua gesehen, 24 Cicerogevierte breit und 26 Zeilen lang, die sich durch ihr Aeußeres auszeichnen sollten, mit Nompareille durchschossen! Man hatte ein großes Papier genommen, wo der weiße Rand des Bogens verhältnismäßig zum Lichte zwischen den Zeilen ge= wählt war, und das ganze Ebenmaaß gefiel dem Auge. Aber eben dieses Format in Länge und Breite, aus Cicero-Fraktur, sah ich auch compreß; die Schrift war eine von der größten Gattung die= ses Regels und fast der groben Cicero gleich; der weiße Bogenrand war der selbe wie bei dem mit Nompareille durchschossenen Werk, und meinen Einsichten nach war der Inhalt eben so wichtig. Nun sieht wol ein Jeder gleich ein, daß das kein Verhältniß war; und so geht es von Stufe gu Stufe bei jeder Schrift durch. Manches ließe fich noch fagen, würde mich aber zu lang aufhalten und

doch vielleicht wenig beachtet werden. Jeder, der nur etwas Kenntniß von Buchdruckerei hat, wird sich bei Erwägung der oben aufgestellten Fragen leicht zu rathen wissen und das Richtige wählen. Den Schriftstellern und Verlegern aber, die nichts von diesem Fache verstehen, gebe ich den wohl meinenden Kath, die Bestimmung des Durchschusses dem Sachverständigen mehr, als ihrem eigenen Geschmacke zu überlassen; denn durch dergleichen Eingrisse in Sachen, die sie nicht verstehen, werden ihnen oft die sonst noch so schön ausgestatteten Werke verdorzben; und sie selbst müssen durch schlechten Absat eines Buchs oder auch durch gerechten Tadel des Publikums ihren Eigendünkel oft theuer genug bezahlen.

Daß z. B. ein Buch aus Bourgeois mit Viertels petit durchschossen, dem Auge eben so gefällig ersscheint, wie Garmond mit Viertelcicero, kleine Cistero mit Viertelpetit, wie grobe Cicero mit Vierstelcicero 2c. habe ich zu erwähnen wol nicht nöthig.—

Ich habe es schon erwähnt, daß die Annahme einer bestimmten Richtschnur für alle Schriftsorten sehr erwünscht sein muß. Jest will ich nun diese Idee zu verwirklichen suchen.

Es giebt zwar ein altes Sprüchwort, welches mir zuruft — Bekümmere dich nicht um Anderer Eier; jedoch wenn viele Personen, die sich mit ähnelichen Gegenständen beschäftigen, auf eine ähnliche Beise beständig auf Mängel stoßen, welche sich ihe nen als störend oder gar als nachtheilig zeigen und

an sich nicht gerechtfertigt werben können, so wird es zur Pflicht, ein Beilmittel gegen folche Mängel und Nachtheile aufzusuchen. Auf diesen Grundsat gestütt, glaube ich, ein Recht zu haben, mich in die Schriftgießergeschäfte zu mischen und so viel in meinen Kräften beizutragen, daß ein Uebel unterdrückt wird, welches sich vergrößert hat und noch fortfährt sich zu vergrößern, und welches eher ab= nehmen oder lieber gänzlich ausgerottet werden sollte. Ich meine den Unterschied in der Größe der Schriftkegel, welche ben selben Ramen führen, und in ihrer Höhe auf dem Papiere; beides find Um= stände — und zumal der lettere — welche äußerst nachtheilig für den Buchdrucker sind; denn werden Schriftsorten vermischt, so mussen unvermeidlich die jenigen, welche auf dem Papiere die höchsten find, durch das Klopfen und dadurch, daß sie in der Presse stets einen größeren Druck bekommen, beschäs digt werden. Man mag sich außer 'dem so viel Mühe geben als man will, um einen schönen Druck zu liefern; aber alle Mühe wird theilweise vereitelt, so lange noch Schriften von verschiedenen Höhen gegossen werden; wäre die Fläche nicht ungleich, so murde der Deckel nicht so leicht verdorben wer-Warum dulden wir also dieses Hindernis, welches sich so feindlich den Wünschen und Bemüs hungen der Buchdrucker und der Bewunderer des schönen Drucks entgegenstellt? Gollten nicht Schrift: gießer und Buchdrucker sich in dem Entschlusse zusammen vereinigen und dahin wirken, daß ein folch Hinderniß entfernt werde? Ohne Zweifel ist es

weber mit Absicht von ben Schriftgießern angenom: men worden, noch werden sie aus einem niedrigen Bewegungsgrunde barin verharren, ob es gleich ihaugenscheinlich zum Nupen gereicht, da die Schriften schneller abgenutt werden, als wirklich Statt finden sollte. Wir verdanken vielmehr dieses Uebel dem Mangel eines wissenschaftlichen Principes, worauf die Schriftgießerkunst beruhen sollte. Denn da ein solches Princip noch nicht aufgestellt, folg: lich noch nicht angenommen worden war, so sahen sich die Schriftgießer genöthigt, ihre eigenen Ideen, ohne sich viel um die Arbeiten ihrer Zeitgenossen ju bekümmern, zu verfolgen, ihren eigenen Ropf und ihre eigenen Augen um Rath zu befragen; jedoch die Gorgfalt und Mühe, welche seit einigen Jahren die berühmtesten Schriftgießer auf die Ausübung ihrer Runft verwendet und durch den Geschmack, welchen sie in ihren Schriftproben an den Tag gelegt, bewiesen haben, berechtigen mich zu der Hoffnung, daß sie bald auch die Mühe nicht scheuen werden, ihre Instrumente zu verändern, wenn ein einseuchtender stäter Grundsatz für ihr Geschäft nieder gelegt worden ist, und wenn dieser Grundsat solche Vortheile für die Buchdrucker herbei führen wird, daß sie sich zur Annahme des sels ben bewogen fühlen werden. Deshalb mage ich vorzuschlagen, daß Schriften so gegossen werden sollten, daß eine jede mit einer anderen ausgemes= sen werden kann; und um dies zu bewerkstelligen, wird blos nöthig sein, folgende einfache und genaue Regeln zu befolgen, um beständige Gleichförmigkeit

Contract of the Party of the Pa

in der Größe der Schriftkegel und in ihrer Höhe auf dem Papiere zu erlangen. —

- 1. Die Schrift, welche zur Richtschnur dienen soll, mag Nompareille heißen, und 12 Linien von Nompareille mögen genau 1 Zoll betragen.
- 2. Das gemeinschaftliche Maaß für alle andere Schriften sei 14 Linien Nompareille.
- 3. Dieses Maaß diene in folgendem Verhälts nisse für die anderen Schriften, als — 12 von Eoslonel, 11 Petit, 10 Bourgeois, 9 Corpus oder Garmond, 8 Brevier oder Rheinländer, 7 Cicero, 6 Mittel, 5 Tertia.
- 4. Die Richtschnur für die Höhe auf dem Papiere sei 11 Linien von Nompareille.

Eine Gleichförmigkeit mit diesen gegebenen Resgeln würde sicherlich einen großen Rußen den Buchstruckern, und später auch den Schriftgießern gewähren. Wenn diese Regeln angenommen werden, so würden die Regel von Mittel, Cicero und Brevier ein wenig vergrößert, und die Regel von Corpus und Petit etwas verkleinert werden.

Meinem Versprechen gemäß theile ich hier die beiden Tabellen mit, deren ich weiter oben in einer Anmerkung schon Erwähnung gethan habe.

Die nachstehende Tabelle zeigt die bedeutende Verschiedenheit der teutschen und engländischen Kesgel, welcher letzterer im Allgemeinen schwächer fällt; doch sind die engländischen Regel, Pearl, Nonpa-

reil, Small Pica, Double Small Pica, Two lines Double Small Pica, Seven lines Pica, Eight lines Pica und Nine lines Pica gerade im Regel den teutschen Perl, Nompareille, Sorpus, Sicero, Text, grobe Sanon, grobe Sabon, Real und Imperial gleich, wie auch in der Tabelle angedeutet ist.

In manchen Offizinen in England ist Diamond auf einen schwächeren Regel gegossen, 2 Diamond machen da 1 Bourgeois.

Die größten gegossenen Lettern in England sind 36 Cicero stark.

Eine neuere Schrift ist jest noch zwischen Diamond und Pearl getreten, die den Namen Ruby erhalten hat. Von ihr habe ich schon gesprochen.

Was die zweite Tabelle anbelangt, so sieht man, daß nicht ein einziger Regel weder in Teutschland noch in England mit den französischen übereinstim= mig ist, und deshalb hat man Gevierten und Spa= tien bei Bestellungen nöthig.

Die pariser Elle hat 527 franz. Linien oder  $43^{11}/_{12}$  Zoll; die berliner Elle hat 296 franz. Lisnien oder  $24^2/_3$  franz. Zoll; also ist jeder französische Zoll gleich einem berliner Zoll und 2 typographischen (oder 4 gewöhnlichen) Puncten, und die französische Elle würde  $45^2/_2$  berliner Zoll haben.

## I. Tabelle.

#### Teutsche Megel nach Petit gerechnet, = $\frac{1}{2}$ Petit (2 = 1 Petit). 1. Diamant, $= \frac{5}{8}$ 2. Perl, » (2 = 1 Corpus). 3. Nompareille, = 3/4 » (2 = 1 Cicero). . . 4. Colonel, = 1/2 » (2 = 1 Mittel)... = 1/4 od. 1/8 od. 16/16 Petit (2= 5. Petit, 1 Tertia). 6. Bourgeois, = 3/4 Petit (2 = 1 Tert). . . . 7. Corpus, $= \frac{5}{4}$ » (2 = 1 Text)... = 6/4 8. Cicero, 9. Mittel, = 1/4 = 8/4 10. Tertia, Parangon, = 1/4 » Wird blos noch bei Musik in Teutschland angewendet: = 10/4 Petit. 11. Text, 12. Doppel = Cicero, = 12/4 » 13. Doppel = Mittel, = 14/4 » 14. Rleine Canon, = 16/4 15. Grobe Canon, = 20/4 16. Rleine Missal, = 26/4 17. Grobe Miffal, = 32/4 18. Rleine Sabon, = 38/4 20 19. Grobe Sabon, = 42/4 20. Real, = 48/4 $= \frac{54}{4}$ 21. Imperial, W

## I. Zabelle.

# Engländische Megel nach teutscher Petit berechnet.

- 1. Diamond, = 1/16 Petit (2 = 1 Long Primer).
- 2. Pearl,  $= \frac{5}{8}$  » (2 = 1 Small Pica).
- 3. Nonpareil, =  $\frac{3}{4}$  » (2 = 1 Pica).
- 4. Minion,  $= \frac{13}{16}$  » (2 = 1 English).
- 5. Brevier,  $=\frac{15}{16}$  » (2=1 Large English).
- 6. Bourgeois,  $=\frac{17}{16}$  » (2=1 Great Primer).
- 7. Long Primer, = % Petit.
- 8. Small Pica,  $= \frac{5}{4}$  » = 1 Corpus.
- 9. Pica,  $= \frac{6}{4}$  » = 1 Cicero.
- 10. English,  $= \frac{13}{8}$  »
- 11. Large English, = 15/8
- 12. Great Primer, = 17/8 >
- 13. Double Small Pica, = 10/4 Petit = 1 Text.
- 14. Double English,  $= \frac{13}{4}$  »
- 15. Double Great Primer, = 11/4 »
- 16. Two lines Double Small Pica, = 20/4 Petit, = 1 Grobe Canon.
- 17. French Canon, = 24/4 Petit.
- 18. Five lines Pica, = 30/4 »
- 19. Six lines Pica,  $= \frac{36}{4}$  »
- 20. Seven lines Pica,  $= \frac{42}{4}$  » = 1 Gr. Subon.
- 21. Eight lines Pica, = 48/4 » = 1 Real.
- 22. Nine lines Pica,  $= \frac{54}{4}$  » = 1 Imperial.

## II. Tabelle.

# Gehalt der teutschen und engländischen Echriften in typographischen Puncten nach Widot's Puncten.

| 1. Diamant          | 37/8 P         | uncte.          |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 2. Pers             | 427/32         | >>              |
| 3. Nompareille      | 513/16         | <b>&gt;&gt;</b> |
| 4. Colonel          | $6^{25}/_{32}$ | >>              |
| 5. Petit            | 73/4           | *               |
| 6. Bourgeois        | 921/16         | >>              |
| 7. Corpus           | 911/16         | >>              |
| 8. Cicero           | 115/8          | . >>            |
| 9. Mittel           | 131/16         | *               |
| 10. Tertia          | 151/2          | >>              |
| 11. Tert            | 193/8          | >>              |
| 12. Doppel = Cicero | 231/4          | W               |
| 13. Doppel = Mittel | 271/8          | >>              |
| 14. Kleine Canon    | 31             | 37              |
| 15. Grobe Canon     | $38^{3}/_{4}$  | >>              |
| 16. Kleine Miffal   | $50^{3}/_{8}$  | <b>»</b>        |
| 17. Grobe Missal    | 62             | >>              |
| 18. Kleine Sabon    | $73^{5/8}$     | **              |
| 19. Grobe Sabon     | 813/8          | **              |
| 20. Real            | 93             | , 37            |
| 21. Imperial        | 1045/8         | *               |

# Drittes Kapitel.

## Von dem Giesszettel.

Der Gießzettel ist ein Verzeichniß, wie viele von einem jeden Buchstaben auf einen oder mehrere Centner gemeiniglich gehen.

Eine vollständige Antiqua- und Eursvochrift besteht aus folgenden Stücken —

- 1. Bersalien, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, H, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z; Æ, Œ.
- 2. Rapitäschen, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, H, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z; Æ, Œ.
- 3. Rleine oder gemeine Buchstaben, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z; æ, æ.

Jest wird blos auf besonderes Verlangen das sogenannte lange I noch gegossen; gewöhnlich wird es heut zu Tage nicht mit gerechnet. Das selbe gilt auch von den doppelten Buchstaben, si, st, st, auch Et 1c.

Hoben d. Buchdrekfst.

- 4. Ziffern, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0; auch Eurstvziffern sind hie und da gewöhnlich.
- 5. Interpunctionen, als , ; : . ?!'[]
  () \* † # § || ¶; auch in Cursiv.
  - 6. Vier Sorten von Spatien.
  - 7. Gevierte und Halbgevierte.
  - 8. Accente und accentuirte Buchstaben.

Hinaufsteigende Buchstaben sind alle die Verssalien, ferner von den gemeinen, b, d, f, h, i, k, l, f, t.

Herabsteigende Buchstaben sind in der Antiqua und Eursiv g, j, p, q, y, und in der Fractur f, g, h, j, p, q, s, r, p, z.

Ueberhängige Buchstaben werden die jenigen gesnannt, welche entweder an einer Seite, oder an beiden Seiten des Regels einen Theil des Buchstabens selbst überhängen haben. In der Antiqua sind blos f und j überhängig; in der Eursiv d, g, j, l,  $\gamma$  an einer Seite, und f an beiden Seiten des Buchstabens.

Da ihre Spiken, vorzüglich das Antiqua k, wenn es am Ende einer Zeile steht, leicht abgestoßen werden können, so sollten sie in einem größeren Werhältniß, als sonst erforderlich wäre, gegossen werden. Am meisten ist das Eurst f dem Abstoßen ausgesetzt.

Einige von den Eurstv-Versalien sind an einer Seite überhängig; aber keine sollten die Aufmerks samkeit mehr verlangen, als A, T, V, VV, damit ihre Winkel nicht auf einen hinaufsteigenden Buchstaben, der ihnen zunächst stehen mag, fallen.

Dieses sind die Sorten oder Classen, worein die Schriftgießer eine vollständige Schrift, die aczentuirten Buchstaben ausgeschlossen, eintheilen.

Zusammengezogene oder doppelte Buchstaben, auch Ligaturen genannt, wurden ursprünglich zu dem Endzwecke verfertigt, daß ein überhängiger Buchstab sich bequemer mit einem anderen verbände, wie N, ff., si., st., da die Spizen unvermeidlich von den überhängigen Buchstaben abgestossen wurden. Dieser Grund past jedoch nicht für das Et, welches, einer bequemen Schreibart zu Folge, mit einem Zuge verbunden wurde.

Man hat jedoch die Anzahl der zusammenge= zogenen Buchstaben neuerlich vermindert, und wenige zeigen blos noch den alten Gebrauch, wie z. B. fi, ff, fl, ffi, ffl. Die Einführung des runden ober kleinen s, welches die Stelle des langen f ein= genommen hat, ift eine Verbefferung in der Buch= druckerkunft, wofür die Englander dem erfindungs= reichen Herrn Bell, welcher es in seiner Ausgabe von The British Theatre einführte, verbunden sind. Wer sie zuerst in Frankreich und Teutschland eingeführt hat, oder ob die Engländer sie gar von einer anderen Nation entlehnt haben, ist mir weiter nicht bekannt. Das kleine s ist jest fast allgemein eingeführt; fogar manche Schriftgießer lassen das lange schon aus ihren Schriftproben weg, wohl erwägend, daß je weniger sie hinaufsteigende und herabsteigende Buchstaben haben, desto besser ihre Schriften aussehen und sich desto mehr zu ihrem Vortheile zeigen. Ich habe dies mit hier erwähnt, nicht etwa um der Neuerung das Lob zu sprechen, was sie doch wirklich verdient, sondern damit mich niemand beschuldigen könne, etwas ausgelassen zu haben, mag nun ein Buchdrucker von der alten oder neuen Schule dies Buch in die Hand nehmen.

Schon seit dem Mittelaster bestimmte man, nach dem Vorgange der Griechen, das kleine oder runde s, s, L, in Baiern das Ringel-Es, von Anderen besser das Schlängel-Es, kleine Schlanzgen-Es genannt, zum Endzeichen, und das lange s, s, s, in Baiern das Stangen-Es, zum Ansfangszeichen. Diese Unterscheidung findet sich in teutschen Handschriften schon früh vor, nicht so in den lateinischen. So erblickt man noch in der erswähnten Ausgabe von Sicero's Briefen das lange sam Ende der Wörter; auch fehlt der Punct über dem i, z. B. eins statt eins, precipis statt precipis.

Lord Stanhope verfertigte unter seinen anderen Berbesserungen, wovon ich weiter unten sprechen werde, auch einen Gießzettel, welcher wesentlich von denen der gewöhnlichen Schriftgießer abweicht. Er verbannte nämlich völlig die doppelten Buchstaben, die jest noch im Gebrauche sind — und beiläusig gesagt mit Necht, — und um dies auszuführen, krümmte er die Spiße des f so herum, daß ein jeder hohe Buchstab daneben stehen kann, ohne den vorshergehenden zu beschädigen. Er erreichte zwar hiezdurch nicht ein besseres Aussehen des Buchstabens, und es war schwierig, beim Stereotypiren vollkommene Modelle zu liesern, so bald die Masse unter die Spiße kam. Dafür erfand er aber neue Ligaz

turen, welche in Wörtern, die häusig vorkommen, zu gebrauchen sind; wodurch viel Zeit für den Sețer erspart wird, wie wir weiter unten sehen werden. Schließen wir freilich von den alten Zeiten, wo dersgleichen Ligaturen wie si, ra, ta, as, is, us 1c. deswegen verschmäht wurden, weil der Sețer mehr Zeit damit versäumte, auf die neuen Zeiten, so könnte man wol vermuthen, daß die Stanhopesschen Ligaturen in der englischen Sprache, wie in den Wörtern an, in, of 1c., die fast in jeder Zeile vorkommen, kein besseres Glück machen werden.

Betrachte ich den Vortheil eines Buchdruckerherrn, so würde ich rathen, sich nicht mit seder Sorte, die nicht nothwendig ift, zu befassen, und dieses, können sie nicht vermeiden, obgleich nicht des einzigen Grundes wegen, daß fie ju Zeiten Manner in Condition haben, welche in ihrem Geschäfte leichtsinnig sind. Je größer die Anzahl der Fächer in einem Schriftkasten ist, welche dadurch erspart werden fann, besto größer muffen die Zeugbehälter sein — die Erfahrung sehrt dies täglich; und würden diese Fächer, welche ehemals für doppelte Buchsta= ben gebraucht wurden, in die gewöhnliche Größe des Rastens verwandelt, so würden jene dépôts, welche die brauchbarsten Sorten enthalten, nichtet, und der Kasten vergrößert werden und weniger den Anfänger verwirren.

Das Abnutzen einer Schriftsorte wird ebenfalls beträchtlicher sein, da zwei Buchstaben zusammen in den Zeug geworfen werden, wenn nur einer beschädigt worden ist. Mit Vergnügen erkenne ich dankend die Aufmerksamkeit an, welche Lord Stanshope der Vervollkommnung der Buchdruckerkunst gewidmet hat, und hossend, daß sein Plan über die Verbannung der zusammengezogenen Buchstaben bald beachtet und angenommen werde, wünsche ich jedoch, daß er in Ausführung gebracht werden möge, ohne die Schönheit des Buchstabens selbst zu sehr zu beeinträchtigen.

Dieser Theil des Werkes würde zu sehr ausgesdehnt werden, wollte ich auch blos nur einen vollsständigen Gießzettel für eine jede europäische Sprache geben; ich werde mich daher blos auf die verbesserte Skala der gegenwärtigen Zeit für die teutsche, fransösische, engländische und lateinische Sprache besichränken. Ob gleich die Engländer die selben Schriften gebrauchen, als die Franzosen, so sindet doch in jeder Sprache ein besonderes Verhältniß Statt. Das Lateinische und Französische verlangt mehr c, i, l, m, p, q, s, u, v, als das Englische.

Ein richtiger Gießzettel ist von der höchsten Wichtigkeit und dem größten Nutzen, da er großes Theiles das Defectgießen verbannt; gar leicht wers den Defecte gegossen, welche zu sehr von der urs sprünglichen Schrift entweder in Dicke, Höhe, Tieße oder in der Linie, sogar wenn sie in dem selben Instrumente gegossen worden sind, abweichen. Dies ist ein ernstliches Uebel, und verschlechtert die ganze Schrift. Nicht nur dem Schriftgießer, sondern auch

dem Buchbrucker werden solche Uebelstände, die sich nur allzu sehr beim Drucke zeigen, zugeschrieben, und Jeder, welcher fich mit dem Wefen der Buch= druckerei nicht bekannt gemacht hat, schiebt sie auf die Presse. Ein achtsamer Setzer hat es freilich in feiner Gewalt, solche Fehler verbergen zu können; wenn man aber bedenkt, daß er dadurch beträchtlich im Gegen aufgehalten wird, fo muß man fich nicht wundern, daß er nicht immer dergleichen Schand= flecke ausbessert oder verbirgt. Jeder Buchdrucker: herr oder jeder Factor der Buchdruckerei sollte es fich zur beständigen unveränderlichen Regel machen, jeden Defect, bevor er in die Hande des Gegers ge= geben wird, zu besichtigen; denn dadurch wird nicht allein der Schaden, welchen die ganze Schrift sonst erleiden würde, verhindert, sondern auch jenes Gleichmaaß in der Linie der Buchstaben, welches für einen schönen Druck so wesentlich ift, erhalten. Ein guter Druck wird sogleich die kleinsten Fehler in dieser Binficht zeigen.

Um jedoch einer jeden Partei Gerechtigkeit wis derfahren zu lassen, fühle ich mich auch zu erwähs nen ermächtigt, daß der Buchdrucker wohl bedenken möge, wie viel Zeit das Schriftgießen erfordert. Oft muß der Schriftgießer wegen eines unbedeutens den Defectes, von einem Viertel oder halben Pfunde Schrift, — was sich kaum der Mühe verlohnt viele Zeit verschwenden, um nur seine Kundschaft im Guten zu erhalten; und oft wird die Arbeit eilig verlangt, so daß der jenige, welcher etwas vom Schriftgießen versteht, die Unmöglichkeit der Leistung gleich einsieht; und oft wird er mit (unsfrankirten) Briefen bestürmet, was nicht allein ganz geschäftswidrig ist, indem ein wahrer Geschäftsmann seine Waaren gleich im Anfange richtig und ordents lich bestellet, sondern auch Zeit raubend und besichtigen! —

# Der engländische Giesszettel.

Die Schriftgießer in England nennen 3000 kleine m's einen Gießzettel und bringen alle ans deren Sorten mit diesen in ein Verhältniß, so daß z. B. ein ganzer Gießzettel von Pica 500 K besträgt — 1500 m's oder ein halber Gießzettel 250 K.

In früheren Zeiten war eine 500 K schwere Schrift schon sehr stark; in der neueren Zeit aber hat man sie um das doppelte wenigstens vergrössert. Ich werde jedoch hier den engländischen resgelmäßigen Schriftgießzettel als vollkommen in allen seinen Sorten geben.

- Control

# Englischer Giesszettel

zu 800 & Pica Antiqua, nebst der Hälfte von Pica Cursiv.

## Antiqua.

| a            | 8500   | ff  | 400  | ,                   | 4500  | A                    | 600   | A  | 300                                       |
|--------------|--------|-----|------|---------------------|-------|----------------------|-------|----|-------------------------------------------|
| b            | 1600   | fi  | 500  | ;                   | 800   | B                    | 400   | В  | 200                                       |
| C            | 3000   | fl  | 200  | l:                  | 600   | C                    | 500   | C  | 250                                       |
| d            | 4400   | ff  |      |                     | 2000  | Ď                    | 500   | D  |                                           |
| e            | 12000  | ffi |      | -                   | 1000  | E                    | 600   | E  | 250                                       |
| $\mathbf{f}$ | 2500   | æ   | 100  | ?                   | 200   | $\mathbf{\bar{F}}$   | 400   | F  | 300                                       |
| g            | 1700   | œ   | 60   | 1                   | 150   | G                    | 400   | G  | $\frac{200}{200}$                         |
| g            | 6400   | -   | -    | ,                   | 700   | H                    | 400   | 1  | _                                         |
| i            | 8000   | ١.  | 1510 | *                   | 100   | I                    | 800   | H  | 200<br>400                                |
| j<br>k       | 400    | à   | 200  | +                   | 100   | Ĵ                    | 300   | J  |                                           |
|              | 800    | è   | 100  | #                   | 100   | К                    | 300   | B  | 150                                       |
| 1            | 4000   | i   | 100  | Ti                  | 100   | L                    | 500   |    | 150                                       |
| $\mathbf{m}$ | 3000   | ò   | 100  | 0                   | 100   | M                    | 400   | L  | 250                                       |
| n            | 8000   | ù   | 100  | 4                   | 60    | N                    | 400   | M  | 200                                       |
| 0            | 8000   | á   | 100  | L.,                 | 150   | O                    | 400   | N  | 200                                       |
| P            | 1700   | é   | 250  | 7                   | 300   | P                    | 400   | 0  |                                           |
| q            | 500    | i   | 100  | ,                   |       | Q                    | 180   | P  | 200                                       |
| r            | 6200   | ó   | 100  |                     | 10960 | Ř                    | 400   | Q  | 90                                        |
| 8            | 8000   | ú   | 100  | 1                   | 1300  | S                    | 500   | R  | $\begin{array}{c} 200 \\ 250 \end{array}$ |
| t            | 9000   | â   | 200  | 2                   | 1200  | T                    | 650   | T  |                                           |
| u            | 3400   | ê   | 200  | $\tilde{\tilde{3}}$ | 1100  | Ū                    | 300   | U  | 326<br>150                                |
| V            | 1200   | î   | 100  | 4                   | 1000  | $\ddot{\mathbf{V}}$  | 300   | v  | 150                                       |
| W            | 2000   | ô   | 100  | 5                   | 1000  | W                    | 400   | w  | 200                                       |
| X            | 400    | û   | 100  | 6                   | 1000  | X                    | 180   | X  | 90                                        |
| y            | 2000   | ä   | 100  | 7                   | 1000  | Ÿ                    | 300   | Y  | 150                                       |
| Z            | 200    | ë   | 100  | 8                   | 1000  | $\tilde{\mathbf{z}}$ | 80    | z  | 40                                        |
| 80           | 200    | ï   | 100  | 9 1                 | 1000  | Æ                    | 40    | Æ  | 20                                        |
|              | 107100 | ö   | 100  | 0                   | 1300  | OE                   | 30    | OE | 15                                        |
|              | _0.100 | ü   | 100  | ,                   |       | -                    |       |    | -                                         |
|              | 1      | ç   | 100  |                     | 10900 | 1                    | 10660 |    | 5331                                      |
|              |        | 2 _ | -    |                     |       |                      |       |    |                                           |
|              | ı      |     | 2550 |                     | 1     |                      | 1     |    |                                           |

Dieser Gießzettel enthält aber nicht die Gevierten, welche zu 80 A gerechnet werden.

# Cursiv.

| a                | 1700               | If  | 80   | a | 20               | A                | 120  | Spatien                           |
|------------------|--------------------|-----|------|---|------------------|------------------|------|-----------------------------------|
| b                | 320                | fi  | 100  | ė | 50               | $\boldsymbol{B}$ | 80   | Dicke 18000                       |
| C                | 600                | fl  | 40   | i | 20               | C                | 100  |                                   |
| d                | 880                | ffl | 20   | Ó | 20               | $\boldsymbol{D}$ | 100  | Mittel 12000                      |
| 9                | 2400               | ffi | 30   | ü | 20               | $\boldsymbol{E}$ | 120  | Dünne 8000                        |
| f                | 500                | æ   | . 20 | a | 20               | $\boldsymbol{F}$ | 80   | Haar 3000                         |
|                  | 300                | œ   | 12   | è | 20               | G                | 80   | mQuad. 2500                       |
| g<br>h           | 1280               |     | 302  | ż | 20               | H                | 80   | nQuad. 5000                       |
| i                | 1600               |     |      | 0 | 20               | $I_{-}$          | 160  | "22 aut. 5000                     |
| j<br>k           | 80                 | ;   | 160  | ù | 20               | J                | 60   | 48500                             |
| k                | 160                | :   | 120  | â | 40               | K                | 60   | 10000                             |
| 1                | 800                | ?   | 40   | e | 40               | L                | 100  | `                                 |
| m                | 600                | !   | 30   | i | 20               | M                | 80   | NB. Ob ich                        |
| $\cdot n$        | 1600               | (   | 60   | o | 20               | N = 0            | 80   | gleich diese Gtas                 |
| 0                | 1600               |     | 410  | û | 20               | 0                | 80   | la für das Bers                   |
| P                | 340                |     | 710  | a | 20               | $\boldsymbol{p}$ | 80   | hältniß einer jes                 |
| q                | 100                |     |      | ë | 20               | Q                | 36   | den Gorte ge-                     |
| r                | 1240               |     |      | i | 20               | R                | 80   | geben habe, so                    |
| S                | 1600               |     |      | Ö | 20               | S                | 100  | muß ich doch                      |
| t                | 1800               |     |      | ü | 20               | T                | 130  | bemerken, daß                     |
| u                | 680                |     |      | 8 | 20               | U                | 60   | die Schriftgie-                   |
| V                | 240                |     |      |   | $\overline{490}$ | V                | 60   | ver auch hierin                   |
| W                | 400                |     |      |   | 200              | W                | 80   | abweichen, wel-                   |
| $\boldsymbol{x}$ | 80                 |     |      |   |                  | X                | 36   | ches ein andrer                   |
| y                | 400                |     |      |   |                  | $\frac{Y}{Z}$    | 60   | Beweis für das Bedürfnig ei-      |
| =                | 40                 |     |      |   |                  | Z                | 16   | Bedürfniß ei-<br>nes gleichförmi- |
| y<br>z<br>&c     | 40                 |     |      |   |                  | Æ                | 8    | gen Systemes                      |
|                  | $\overline{21420}$ |     |      |   |                  | Œ                | 6    | ist.                              |
|                  | ~1 <del>1</del> ~0 |     |      |   |                  |                  | 2132 | .160                              |
|                  |                    |     |      |   |                  |                  | ~    |                                   |

# Mer französische Giesszettel.

Gießzettel von 100,000 Buchstaben,

| a   | 5000  | œ 200  | O 400   | в 300          |
|-----|-------|--------|---------|----------------|
| a   | 600   | p 2500 | OE 50   | r 300          |
| â   | 150   | q 1600 | P 300   | v 300          |
| á   | 50    | r 6000 | Q 200   | ¥ 100          |
| ä   | 50    | s 8000 | R 400   | o 100          |
| æ   | 200   | t 6000 | S 400   | • 100          |
| b   | 1000  | u 5000 | T 400   | * 50           |
| c   | 2600  | ù 200  | U 400   | t 50           |
| Ç   | 300   | û 150  | V 300   | 1 300          |
| a   | 3200  | ü 100  | W 50    |                |
| e   | 12000 | ú 50   | X 250   | 2 250<br>3 200 |
| é   | 2000  | v 1500 | Y 150   | 4 200          |
| ė   | 600   | w 200  | Z 150   | 5 200          |
| ê   | 400   | x 600  | A 300   | 6 200          |
| êëf | 100   | у 600  | £ 50    | 7 200          |
|     | 2000  | z 500  | в 200   | 8 200          |
| fi  | 700   | A 400  | c 250   | 9 200          |
| fl  | 300   | Æ 50   | ç 50    | 0 300          |
| g   | 1000  | B 250  | Ď 300   | . 2000         |
| h   | 1000  | C 300  | E 400   | , 2000         |
| i   | 6000  | C 50   | Ė 100   | : 400          |
| 1   | 100   | D 400  | È 50    | ; 600          |
| î   | 150   | E 600  | £ 50    | 1200           |
| ï   | 150   | É 200  | F 150   | 1200           |
| i   | 50    | È 50   | G 150   | · ! 300        |
| j   | 600   | È 75   | н 150 ' | ? 300          |
| k   | 200   | F 200  | x 300   | « 400          |
| 1   | 4500  | G 200  | л 200   | * 100          |
| m   | 2600  | H 200  | н 50    | ( 400          |
| n   | 5500  | I 500  | r 300   | \$ 100         |
| 0   | 5000  | J 300  | m 200   | 50             |
| ò   | 100   | H 75   | N 300   | 7 50           |
| ô   | 150   | L 400  | oe 50   |                |
| ò   | 50    | M 300  | P 250   | Summa 116,800. |
| ö   | 50    | N 400  | o 150   |                |

Man kann diese Tabelle verdoppeln, verdreisfachen, vervierfachen, kurz so oft vervielfältigen als man will, und man wird die ganze Schrift im richtigen Verhältnisse der einzelen Buchstaben zu einander erhalten. Da es aber jest der Gebrauch ist, eine Schrift nach dem Sewicht, und nicht nach dem Tausend der Buchstaben zu bestellen, so mag folgende Tabelle dazu dienen, das Gewicht von 100,000 Buchstaben für eine jede Schrift zu besstimmen.

Ein Gießzettel von zehn tausend Buchstaben wiegt, nämlich

| in | 6,   | od.  | Nompareille,    | ohngef.  | 100  | <b>Th</b> |
|----|------|------|-----------------|----------|------|-----------|
| *  | 7,   | D    | Mignonne,       | »        | 125  | n         |
| D  | 72/2 | , 30 | Petit - Texte,  | D        | 150  | N         |
| D  | 8,   | >>   | Gaillarde,      | *        | 200  | *         |
| N  | 9,   | p    | Petit - Romain, | <b>%</b> | 250  | D         |
| ** | 10,  | D    | Philosophie,    | 30       | 300  | D         |
| W  | 11,  | W    | Cicéro,         | 70       | 350  | >         |
| 3) | 12,  | »    | St. Augustin,   | 30       | 450  | D         |
| 37 | 13,  | >>   | Gros-Texte,     | >>       | 575  | >>        |
| >> | 14,  | >>   | Gros - Romain,  | >>       | 650  | *         |
| D  | 15,  | N    | Petit-Parangon, | >>       | 1000 | W         |
| >> | 16,  | >>   | Gros-Parangon,  | >>       | 1200 | *         |

In dieser Berechnung sind die Spatien und Ges vierten nicht mit eingeschlossen. Man setzt gewöhns lich für jeden Centner Schrift 10 Pfund Spatien, und 10 Pfund Gevierte an.

Der oben gegebene französische Gießzettel stimmt mit dem von Brun und dem von Fournier überein,

nur daß Letzterer sich verrechnet, und die Totals summe auf 116,700 gesetzt hat. Der Fehler liegt in der falschen Addition bei den Versalien, wo er als Totalsumme 8300 herausgebracht hat, die jedoch 8400 wirklich ist.

# Teutsche Schriftgießtabelle,

welche zeigt, wie viel Buchstaben von einer jeden Schrift auf einen Centner gemeiniglich gegos=
sen oder ohngefähr gerechnet werden.

| 1.  | Perl Antiqua, Fraktur und Schwabascher, rechnet man Buchstaben auf |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------|
|     | einen Centner                                                      | 100,000 |
| 2.  | Perl Cursiv                                                        | 100,000 |
| 3.  | Nompareille Antiqua, Fraktur und                                   |         |
|     | Schwabacher                                                        | 80,000  |
| 4.  | Nompareille Eursiv                                                 | 84,000  |
| 5.  | Colonel Antiqua, Fr., Schw                                         | 66,000  |
| 6.  | — Eursiv                                                           | 69,000  |
| 7.  | Petit Ant., Fr., Schw                                              | 58,000  |
| 8.  | — Eursiv                                                           | 60,000  |
| 9.  | Garmond (Corpus) Ant., Fr., Schw.                                  | 43,000  |
| 10. | - Eursiv                                                           | 45,000  |
| 11. | Cicero Ant., Fr., Schw                                             | 36,000  |
| 12. | — Eursiv                                                           | 38,000  |
| 13. | Mittel Ant., Fr., Schw                                             | 28,000  |
| 14. | — Eursiv                                                           | 29,000  |

| 15. | Tertia Antiqua, Fraktur und Schw. | • | 19,000 |
|-----|-----------------------------------|---|--------|
| 16. | — Cursiv                          | • | 20,500 |
| 17. | Parangon Ant., Fr., Schw          | • | 16,000 |
|     | — Cursiv                          |   |        |
| 19. | Text Ant., Fr., Schw              | • | 14,000 |
| 20. | - Eursiv                          |   | 13,000 |

#### I. Giess=Zettel

auf einen Centner Perl Fraktur oder Schwabacher.

| U                                                                                                              | 350 | a  | 3000  | dh         |   | 1900  | 1  | 600    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|------------|---|-------|----|--------|
| 28                                                                                                             | 310 | 6  | 1250  | ct         |   | 450   | 2  | 500    |
| Œ                                                                                                              | 280 | c  | 300   | st         | ٠ | 1200  | 3  | 400    |
| D                                                                                                              | 500 | b  | 2500  | <b>I</b> t |   | 800   | 4  | 380    |
| E                                                                                                              | 400 | e  | 12000 | IF         |   | 350   | 5  | 400    |
| R                                                                                                              | 280 | e  | 900   | fi         |   | 350   | 6  | 400    |
| ನ್ನು ಸ್ಥಾಪ್ತ ಸ | 480 | g  | 1650  | fl         |   | 300   | 7  | 380    |
| 5                                                                                                              | 480 | g  | 1600  | 8          |   | 800   | 8  | 380    |
| 3                                                                                                              | 500 | i  | 4500  |            |   | 400   | 9  | 400    |
| R                                                                                                              | 300 | f  | 700   | B          |   | 500   | 0  | 600    |
| 3                                                                                                              | 300 | 1  | 1800  | jäö        |   | 600   |    |        |
| $\mathfrak{M}$                                                                                                 | 350 | m  | 2000  | ä          |   | 800   | 9  | patia  |
| $\mathfrak{N}$                                                                                                 | 320 | n  | 6400  | ŏ          |   | 600   | 1: | 2500   |
| D                                                                                                              | 380 | 0  | 2000  | ü          |   | 600   |    |        |
| R                                                                                                              | 300 | p  | 600   |            |   | 1500- | 5  | albge= |
| D                                                                                                              | 50  | 9  | 150   | ,          |   | 2400  | v  | ierte  |
| R                                                                                                              | 360 | r  | 4200  | \$         |   | 900   | 2  | 400    |
| <b>E</b>                                                                                                       | 560 | 11 | 1650  | :          |   | 350   |    |        |
| T                                                                                                              | 300 | 8  | 1500  | ;          |   | 300   | Ge | vierte |
| u                                                                                                              | 280 | t  | 3600  | 5          |   | 75    | 1  | 100    |
| W.                                                                                                             | 400 | u  | 3000  | Š          |   | 180   |    |        |
| $\mathfrak{M}$                                                                                                 | 450 | v  | 800   | ,          |   | 400   |    |        |
| ${\mathfrak X}$                                                                                                | 50  | m  | 1000  | *          |   | 120   |    |        |
| $\mathfrak{D}$                                                                                                 | 20  | I  | 80    | +          |   | 120   |    |        |
| REE REA                                                                                                        | 250 | n  | 500   | 5          |   | 180   |    | ٠      |
|                                                                                                                |     | 8  | 800   | (          |   | 400   |    |        |
|                                                                                                                |     |    |       | ] [        |   | 200   |    |        |

II. Eiess = Zettel

auf einen Centner Petit Fraktur oder Schwasbacher.

| N               | 200 | a    | 2300 | i ch   | 1400 | +      | 50     |
|-----------------|-----|------|------|--------|------|--------|--------|
| $\mathfrak{B}$  | 160 | 15   | 800  | ct     | 250  | *      | 50     |
| C               | 180 | C    | 100  | ft     | 800  | 6      | 50     |
| D               | 200 | D    | 2000 | 11     | 300  | S<br>L | 50     |
| E               | 250 | e    | 8000 | 11     | 600  | -      |        |
| 33              | 160 | f    | 600  | If     | 250  | 1      | 200    |
| <b>(3</b> )     | 240 | g    | 1000 | fi     | 100  | 2      | 200    |
| వ్              | 240 | 1)   | 1000 | A      | 100  | 3      | 160    |
| となるないないないのと     | 240 | i    | 3200 | B      | 300  | 4      | 160    |
| R               | 200 | f    | 450  | 13     | 300  | 5      | 160    |
| ${f \hat{c}}$   | 200 | 1    | 1400 | ij     | 300  | 6      | 160    |
| $\mathfrak{M}$  | 180 | 1111 | 1600 | i      | 300  | 7      | 160    |
| N               | 180 | n    | 5000 | j<br>ä | 400  | 8      | 160    |
| D               | 200 | 0    | 2000 | ő      | 350  | 9      | 160    |
| POROFIL<br>I    | 200 | p    | 400  | ü      | 400  | 0      | 200    |
| $\mathfrak{Q}$  | 100 | q    | 100  |        | 1000 |        |        |
| R               | 200 | r    | 3400 |        | 1600 | 9      | vatia  |
| S.              | 260 | 1    | 1200 | 2      | 1000 | 10     | ,000   |
| T               | 200 | 8    | 1100 | :      | 200  |        |        |
| u               | 200 | t    | 3400 | ;      | 200  | 50     | ilbge= |
| R               | 200 | u    | 2500 | 3      | 100  |        | erte   |
| $\mathfrak{W}$  | 200 | v    | 600  | !      | 100  | 1      | 000    |
| ${\mathfrak X}$ | 100 | m    | 1000 | (      | 150  |        |        |
| REE REAL        | 100 | r    | 100  | 3      | 150  | Ga     | nzge=  |
| 3               | 150 | ŋ    | 300  |        |      |        | erte   |
|                 |     | ð    | 500  |        |      | 8      | 300    |

## III. Giesszettel

# auf einen Centner Garmond Fraktur oder Schwabacher.

|                            |     |   |      |             | r    |     |        |
|----------------------------|-----|---|------|-------------|------|-----|--------|
| भ                          | 135 | a | 1300 | (d)         | 890  | 1   | 290    |
| 23                         | 100 | b | 533  | ď           | 165  | 2   | 290    |
| C                          | 135 | C | 100  | ft          | 450  | 3   | 180    |
| D                          | 225 | D | 1100 | st<br>si    | 350  | 4   | 170    |
| હ                          | 180 | e | 5340 | II.         | 350  | .5  | 170    |
| 8                          | 135 | f | 400  | fi<br>ff    | 135  | 6   | 135    |
| G                          | 235 | g | 745  | fi          | 138  | 7   | 135    |
| S                          | 225 | h | 750  | fl          | 180  | 8   | 135    |
| 3                          | 225 | i | 2070 | B           | 350  | 9   | 135    |
| R                          | 116 | f | 335  |             | 180  | 0   | 185    |
| 3                          | 135 | 1 | 800  | Ŗ           | 215  |     |        |
| ෂූත <b>න</b> ර්ශකුශකළ<br>ම | 135 | m | 800  | i<br>ä<br>ö | 135  | Gr  | atien  |
| N                          | 135 | n | 3100 | ä           | 225  |     | 350    |
| <b>ಜದಕದ</b> ೫७             | 160 | 0 | 1200 |             | 185  |     |        |
| V                          | 135 | p | 220  | ü           | 210  | 50  | ilbge= |
| D                          | 20  | q | 45   |             | 670  |     | ierte  |
| R                          | 135 | r | 1920 | ,           | 1135 | •   | 100    |
| <b>S</b>                   | 225 | 1 | 800  | 2           | 485  |     |        |
| I                          | 135 | 8 | 620  | :           | 160  | (3) | inzge= |
| u                          | 110 | t | 1600 | ;           | 150  |     | erte.  |
| X                          | 180 | u | 1335 | ?           | 138  |     | 600    |
| $\mathfrak{M}$             | 180 | v | 345  | 5           | 70   |     |        |
| $\mathfrak{X}$             | 25  | m | 400  | ,           | 100  |     |        |
| N                          | 25  | r | 45   | *           | 50   |     |        |
| WENER<br>BE                | 90  | p | 135  | †           | 50   |     |        |
|                            |     | 3 | 330  | Ş           | 50   |     |        |
|                            |     | ] |      | 1           | 100  |     | •      |

IV. Giesszettel

auf einen Centner Cicero Fraktur ober Schwa= bacher.

| U                     | 100 | a   | 1200 | 1 d)                 | 760 |
|-----------------------|-----|-----|------|----------------------|-----|
|                       | 90  | В   | 600  | d d                  | 150 |
| C                     | 90  | c   | 50   |                      | 400 |
| D                     | 100 | b   | 1200 | 1 TE                 | 250 |
| E                     | 120 | e   | 4100 | fi                   | 50  |
| 38                    | 90  | e   | 400  | fl                   | 60  |
| よのなどもでと思われならなられるとののは  | 120 | ff  | 200  | it<br>ii<br>fi<br>fi | 200 |
| 5                     | 120 |     | 700  |                      | 200 |
| 3                     | 120 | g   | 600  | ü                    | 150 |
| R                     | 120 | i   | 1900 |                      | 100 |
| 3                     | 100 | ħ   | 350  | j<br>ä<br>ö          | 250 |
| $\mathfrak{M}$        | 100 | 1   | 800  | õ                    | 200 |
| 35                    | 100 | m   | 800  | ü                    | 350 |
| D                     | 100 | n   | 2800 |                      | 450 |
| P                     | 100 | 0   | 700  | ,                    | 750 |
| Ó                     | 20  | p   | 200  | 2                    | 400 |
| R                     | 100 | q   | 50   |                      | 150 |
| <b>S</b>              | 160 |     | 1700 | ;                    | 100 |
| T                     | 100 | 1   | 600  | 1 !                  | 50  |
| 11                    | 100 | 1   | 200  | <b>š</b>             | 50  |
| X                     | 100 | ß   | 600  | ,                    | 50  |
| $\mathfrak{W}$        | 90  | t   | 1500 | *                    | 50  |
| u<br>W<br>W<br>X<br>Y | 40  | · u | 1200 | 1 +                  | 50  |
| 2)                    | 40  | v   | 350  | 6                    | 50  |
| 3                     | 80  | m   | 500  | (                    | 200 |
|                       |     | r   | 50   | Í                    | 50  |
|                       |     | y   | 200  |                      |     |
|                       |     | 8   | 400  |                      |     |

Spatia 6000. Halbgevierte 600. Gevierte 300.

V. Eiesszettel

auf einen Centner Mittel Fraktur oder Schwa= bacher.

| भ                  | 70       | l a | 800       | j d)        | 500 | 1 1      | 100      |
|--------------------|----------|-----|-----------|-------------|-----|----------|----------|
|                    | 60       | 6   | 400       | œ           | 100 | 2        | 90       |
| G                  | 60       | C   | 30        | ft          | 270 | 3        | 90       |
| 2                  | 70       | b   | 800       | IT I        | 120 | 4        |          |
| Œ                  | 90       | e   | 2800      | fi          | 30  | 5        | 80<br>80 |
| Wrash was a second | 60       | f   | 230       | fi          | 40  | 6        |          |
| G                  | 80       | ff  | 80        | B           | 170 | 7        | 80       |
| 5                  | 80       | 1   | 460       |             | 170 |          | 90       |
| 8                  |          | g   | 400       | tş<br>U     |     | 8        | 80       |
| . <u></u>          | 80       | b   |           |             | 100 | 9        | 80       |
| on on              | 80       | f   | 1240      | Į<br>ä<br>ŏ | 90  | 0        | 100      |
| <b>2</b>           | 70       |     | 222       | a           | 180 |          |          |
| 3)(                | 70       | 1   | 480       | 9.0         | 170 |          |          |
| N                  | 70       | m   | 470       | u           | 230 |          |          |
| 2)                 | 70       | n   | 1840      | •           | 320 |          |          |
| POR SEL            | 70       | 0   | 640       | ,           | 500 | <b>©</b> | patia    |
| 50                 | 10       | p   | 170       | 2           | 270 |          | 000      |
| K                  | 70       | 9   | 60        | •           | 100 |          |          |
| 9                  | 120      | ŗ   | 1200      | . 3         | 40  | Da       | lbge=    |
| $\mathfrak{T}$     | 70       | -   | 400       | ż           | 100 |          | erte     |
| u                  | 70       | 1   | 170       |             | 30  |          | 50       |
| V                  | 70       | 8   | 400       |             | 160 |          |          |
| W                  | 70       | t   | 1000      | ,           | 40  | Ger      | vierte   |
| +                  | 30       | u   | 800       | †           | 30  |          | 20       |
| $\mathfrak{D}$     | 30       | v   | 230       | *           | 30  |          |          |
| 3                  | 30<br>60 | w   | 380       | S           | 30  |          |          |
|                    |          | r   | 20        | [           | 30  |          |          |
|                    |          | ŋ   | 20<br>170 |             |     |          |          |
|                    |          | 3   | 280       |             | `   |          |          |
|                    |          |     |           |             | I   |          |          |

VI. Giesszettel

auf einen Centner Tertia Fraktur oder Schwabacher.

| U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40       | a      | 450             | (d)         | 280      | 1           | 60      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|-------------|----------|-------------|---------|
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30       | 6      | 200             | ct          | 50       | $\tilde{2}$ | 40      |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30       | C.     | 50              |             | 80       | $\tilde{3}$ | 40      |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40       | 0      | 400             | II.         | 60       | 4           | 45      |
| Œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45       | e,     | 1300            | ît          | 140      | 5           | 45      |
| R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30       | f      | 130             | fi          | 30       | 6           | 45      |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40       |        | 230             | fi          | 30       | 7           | 45      |
| 59 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40       | g<br>h | 200             | I IF        | 60       | 8           | 45      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .45      | í      | 600             | A A A       | 90       |             | 40      |
| Ř                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40       | É      | 130             |             | 80       | 9           | 60      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30       | 1      | 280             | ij          | 60       | U           | 00      |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35       | m      | 300             |             | 50       | 6           | patia   |
| N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35       | n'     | 900             | ã           | 100      |             | 000     |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35       | 0      | 350             | ö           | 80       | 2           |         |
| H F O H D A D A WAS A C A C A C A C A C A C A C A C A C A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30       | p      | 70              | i<br>ä<br>ü | 130      | 50          | ilbge=  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15       | q      | 30              |             | 170      |             | 4       |
| n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40       | r      | 600             |             | 250      |             | ierte   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55       | f      | 200             | 1           | 160      | •           | 250     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35       | 8      | 200             |             | 50       | rts .       |         |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35       | t      | 550             |             | 60       |             | inzges. |
| N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40       | u      | 450             | ş           | 30       |             | ierte   |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35       | v      | 130             | i           | 30       | 1           | 80      |
| $\widetilde{x}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15       | w      | 170             | 1           | 60       |             |         |
| $\widetilde{\mathfrak{D}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15       | r      | 30              | 1           | 60       |             |         |
| RECEIPED TO THE PROPERTY OF TH | 15<br>40 | ņ      | 30<br>70<br>140 | nje.        | 30       |             | •       |
| J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30       | ð      | 140             | 6           | 30       |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 0      | 170             | 3           | 30       |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |                 | Š<br>[      | 30<br>30 |             |         |

VII. Giesszettel

auf einen Centner Text Fraktur oder Schwabacher.

| U               | 65  | a  | 650                    | d)     | 460      | 1 1 | 160   |
|-----------------|-----|----|------------------------|--------|----------|-----|-------|
|                 | 50  | 6  | 275                    | cf     | 80       | 2   | 170   |
| C               | 65  | C  | 50                     | st     | 225      | 3   | 90    |
| D               | 112 | D  | 650                    | 1E     | 175      | 4   | 80    |
| E               | 70  | e  | 2750                   | fi     | 170      | 4 5 | 80    |
| F               | 65  | f  | 200                    | fl     | 90       | 6   | 75    |
| G               | 116 | ff | 65                     | B      | . 175    | 7   | 75    |
| とというならなられるののの   | 112 | g  | 370                    |        | 90       | 8   | 75    |
| 3               | 112 | b  | 270                    | B      | 110      | 9   | 75    |
| R               | 60  | i  | 1050                   | i      | 80       | 0   | 80    |
| ${f 2}$         | 65  | f  | 270                    | J<br>ä | 110      |     | -     |
| M               | 65  | 1  | 400                    | ő      | 125      | G   | oatia |
| N               | 65  | m  | 400                    | ü      | 140      |     | 500   |
| BREST HOSDAD    | 65  | n  | 1550                   | •      | 350      | • * |       |
| B               | 65  | 0  | 600                    | ,      | 600      | Ha  | lbge= |
| D               | 10  | p  | 110                    | =      | 250      |     | erte  |
| R               | 65  | q  | 25                     | •      | 75       | 5   | 50    |
| 6               | 112 | r  | 960                    | ;      | 100      |     |       |
| T               | 65  |    | 400                    | !      | 75       | Ger | ierte |
| u               | 55  | I  | 175~                   | 3      | 75       | 3   | 00    |
| $\mathfrak{V}$  | 70  | 8  | 310                    | 7      | 100      |     |       |
| $\mathfrak{W}$  | 70  | t  | 800                    | 78     | 50       |     | ,     |
| ${\mathfrak X}$ | 10  | u  | 660                    | +      | 50       |     | 1     |
| $\mathfrak{V}$  | 10  | v  | 175                    | \$     | 50       |     |       |
| 3               | 50  | w  | 200                    | (      | 75<br>50 |     |       |
|                 |     | r  | 25                     | E      | 50       | £   |       |
|                 |     | ņ  | 75                     |        |          |     |       |
|                 |     | 8  | 200<br>25<br>75<br>175 |        |          |     |       |
|                 | 1   |    |                        |        |          |     |       |

VIII. Giesszettel

#### auf einen Centner Perl Antiqua oder Cursin:

| A            | 300 | la | 3500 | l ff   | 300 |    | 1000 |
|--------------|-----|----|------|--------|-----|----|------|
| $\mathbf{B}$ | 240 | b  | 800  | fi     | 180 | ,  | 2300 |
| $\mathbf{C}$ | 240 | C  | 1200 | fl     | 120 |    | 900  |
| $\mathbf{D}$ | 300 | d  | 1400 | j      | 330 | :  | 250  |
| E            | 300 | e  | 5000 |        | 50  | ;  | 250  |
| $\mathbf{F}$ | 240 | f  | 700  | c<br>a | 250 | ?  | 200  |
| G            | 240 | g  | 1050 | é      | 700 | !  | 250  |
| H            | 240 | g  | 800  | i      | 180 | (  | 500  |
| I.           | 480 | i  | 2000 | ó      | 180 | ,  | 700  |
| К            | 80  | k  | 130  | ú      | 180 | *  | 130  |
| ${f L}$      | 240 | 1. | 2100 | à      | 120 | 0  | 250  |
| M            | 240 | m  | 2100 | è      | 224 | 1  | 130  |
| N.           | 240 | n  | 4900 | i      | 116 | 1  | 300  |
| O            | 240 | 0. | 2300 | ò      | 116 | 2  | 300  |
| $\mathbf{P}$ | 216 | P  | 700  | ù      | 116 | 3  | 240  |
| Q<br>R       | 216 | q  | 800  | â      | 116 | 4  | 240  |
| Ŕ            | 240 | r  | 3000 | ê      | 116 | 5  | 240  |
| S            | 300 | 8  | 6400 | î      | 116 | 6  | 240  |
| $\mathbf{T}$ | 240 | t  | 3350 | ô      | 116 | 7  | 240  |
| U .          | 216 | u  | 2500 | û      | 116 | .8 | 240  |
| $\mathbf{V}$ | 300 | V  | 950  | ä      | 116 | 9  | 240  |
| W            | 70  | W  | 200  | ë      | 116 | 0  | 330  |
| $\mathbf{X}$ | 200 | X. | 1100 | ï      | 116 |    |      |
| Y            | 116 | y. | 500  | ö      | 120 |    |      |
| Z            | 80  | Z  | 200  | ü      | 120 |    |      |
| J            | 180 | æ. | 100  |        |     |    |      |
| Æ            | 50  | œ  | 50   |        |     |    |      |
| OE           | 50  |    |      |        |     |    | ,    |

Spatia 13000. Halbgevierte 2000. Gevierte 1300.

VIIII. Giesszettel

auf einen Centner Petit Antiqua oder Curfiv.

| A            | 200 | ı a          | 2333 | ı fi | 120 | 1 .             | 1200 |
|--------------|-----|--------------|------|------|-----|-----------------|------|
| $\mathbf{B}$ | 160 | <b>b</b> .   | 533  | fl   | 75  |                 | 1533 |
| C            | 160 | c            | 800  | j    | 233 | -               | 600  |
| D            | 200 | d            | 933  |      | 133 | :               | 167  |
| $\mathbf{E}$ | 200 | e            | 3333 | ç    | 166 |                 | 167  |
| $\mathbf{F}$ | 160 | l C          | 466  | é    | 466 | Í               | 167  |
| G            | 160 | ff           | 200  | i    | 100 | ?               | 133  |
| H            | 160 |              | 700  | ó    | 100 | 9               | 148  |
| I            | 318 | g            | 533  | ú    | 100 | (               | 333  |
| K            | 55  | i            | 4117 | à    | 80  | Ì               | 84   |
| L            | 160 | k            | 85   | é    | 150 | *               | 84   |
| M            | 160 | 1            | 1400 | i    | 78  | 1               | 466  |
| N            | 160 | m            | 1400 | ò    | 78  | 1               | 233  |
| O            | 160 | $\mathbf{n}$ | 3266 | ù    | 77  | 2               | 200  |
| $\mathbf{P}$ | 144 | 0            | 1533 | â    | 78  | $\frac{2}{3}$ . | 160  |
| Q<br>H       | 144 | P            | 733  | â    | 78  | 4               | 160  |
| R            | 160 | q            | 533  |      | 78  | 5               | 160  |
| S            | 200 | r            | 2000 | ô    | 78  | 6               | 160  |
| ${f T}$      | 160 | S            | 5037 | û    | 78  | 7               | 160  |
| U            | 144 | t            | 1733 | ä    | 78  | 8               | 160  |
| V            | 200 | u            | 1533 | ë    | 78  | 9               | 160  |
| W            | 50  | V'           | 633  | ï    | 78  | 0               | 233  |
| $\mathbf{X}$ | 133 | W            | 100  | ö    | 78  | •               | 1 1  |
| Y            | 78  | x            | 466  | ü    | 78  |                 |      |
| $\mathbf{Z}$ | 50  | y            | 333  | æ    | 100 |                 |      |
| J            | 120 | Z            | 100  | œ    | 10  |                 |      |
| Æ            | 45  |              |      |      |     |                 |      |
| OE           | 45  |              |      |      |     | '               | 1    |
|              |     |              |      |      |     |                 |      |

Spatia 8668. Halbgevierte 1333. Gevierte 866.

x. Giesszettel

auf einen Centner Garmond Antiqua oder Cursiv.

| A            | 150      | a            | 1750 | fi     | 90  |   | 950  |
|--------------|----------|--------------|------|--------|-----|---|------|
| $\mathbf{B}$ | 120      | b            | 400  | fl     | 56  | , | 1150 |
| C            | 120      | c            | 600  | j      | 175 | - | 450  |
| D            | 150      | d            | 700  | **     | 150 | • | 125  |
| $\mathbf{E}$ | 150      | e            | 2500 | Ş<br>å | 125 | ; | 125  |
| $\mathbf{F}$ | 120      | $\mathbf{f}$ | 350  | é      | 350 | • | 125  |
| G            | 120      | ff           | 130  | i      | 90  | 3 | 100  |
| H            | 120      |              | 525  | 6      | 90  | 5 | 113  |
| 1            | 238      | g<br>h       | 400  | ú      | 90  |   | 250  |
| K            | 40       | i            | 3088 | à      | 66  | + | 36   |
| L            | 120      | k            | 100  | è      | 112 | * | 63   |
| M            | 120      | 1            | 1050 | ì      | 58  | , | 350  |
| N            | 120      | m            | 1050 | ò      | 58  | 1 | 175  |
| O            | 120      | n            | 2450 | ù      | 58  | 2 | 150  |
| $\mathbf{P}$ | 108      | 0            | 1150 | â      | 58  | 3 | 120  |
| O            | 108      | P            | 550  | ê      | 58  | 4 | 120  |
| Q<br>R       | 120      | P            | 400  | î      | 58  | 5 | 120  |
| S            | 150      | r            | 1500 | ô      | 58  | 6 | 120  |
| ${f T}$      | 120      | 8            | 3772 | û      | 58. | 7 | 120  |
| U            | 108      | t            | 1325 | ä      | 58  | 8 | 120  |
| V            | 150      | u            | 1150 | ë      | 58  | 9 | 120  |
| W            | 38       | v            | 475  | ï      | 58  | 0 | 175  |
| X            | 100      | W            | 75   | ö      | 58  | 1 |      |
| Y            |          | x            | 350  | ü      | 58  | 1 |      |
| Z            | 58<br>38 | у            | 250  | æ      | 100 | 1 |      |
| Z            | 88       | Z            | 75   | œ      | 50  |   |      |
| Æ            | 40       |              |      | 1 7 1  | *   |   |      |
| OE           | 40       |              |      |        |     |   |      |

Spatia 6500. Halbgevierte 1000. Gevierte 650.

XI. Giesszettel

auf einen Centner Cicero Antiqua oder Curstv.

| Ã            | 150 | a  | 1000 | fi     | 100 |   | 500         |
|--------------|-----|----|------|--------|-----|---|-------------|
| $\mathbf{B}$ | 110 | b  | 300  | ff     | 150 | , | 650         |
| C            | 125 | c  | 560  | fl     | 100 | - | 500         |
| D            | 130 | d  | 600  | Ç      | 50  | ; | 100         |
| $\mathbf{E}$ | 130 | e  | 1400 | c<br>a | 200 | • | 100         |
| $\mathbf{F}$ | 110 | f  | 250  | é      | 300 | ? | 50          |
| G            | 115 | g  | 350  | i      | 200 | 1 | 50          |
| H            | 115 | gh | 300  | 6      | 200 | ( | 50          |
| I            | 250 | i  | 2100 | ú      | 200 | • | 50          |
| J            | 80  | k  | 140  | à      | 60  | , | 100         |
| K            | 50  | 1  | 600  | è      | 50  | * | 100         |
| L            | 120 | m  | 600  | ì      | 50  | + | <b>50</b> · |
| M            | 120 | n  | 1300 | ò      | 50  | 1 | 150         |
| N            | 110 | 0  | 900  | ù      | 50  | 2 | 120         |
| 0            | 115 | P  | 450  |        | 50  | 3 | 120         |
| P            | 120 | P  | 300  | â      | 50  | 4 | 110         |
| 0            | 100 | r  | 1000 | î      | 50  | 5 | 110         |
| Q            | 120 | s  | 1150 | ô      | 50  | 6 | 110         |
| S            | 140 | t  | 1100 | û      | 50  | 7 | 120         |
| $\mathbf{T}$ | 120 | u  | 900  | ä      | 100 | 8 | 110         |
| $\mathbf{U}$ | 100 | v  | 300  | ë      | 50  | 9 | 100         |
| $\mathbf{V}$ | 150 | w  | 50   | ï      | 50  | 0 | 150         |
| $\mathbf{W}$ | 30  | X  | 200  | ö      | 100 |   |             |
| $\mathbf{X}$ | 150 | y  | 150  | ü      | 100 |   |             |
| $\mathbf{Y}$ | 40  | Z  | 150  | æ      | 100 | 1 |             |
| Y<br>Z       | 40  |    |      | œ      | 50  | ļ |             |
| Æ            | 50  |    |      |        |     |   |             |
| Œ            | 50  |    |      |        |     |   |             |

Spatia 5000. Halbgevierte 500. Ganzgevierte 300.

XII. Giesszettel

auf einen Centner Mittel Antiqua oder Cursiv.

| A                        | 100  | a      | 670  | fi     | 60  | • | 320   |
|--------------------------|------|--------|------|--------|-----|---|-------|
| B                        | 80   | b      | 200  | fl     | 60  | , | 500   |
| $\overline{\mathbf{C}}$  | 100  | C      | 390  | j      | 120 | - | 380   |
| $\widetilde{\mathbf{D}}$ | 110  | d      | 420  | Ç      | 50  | : | 60    |
| E                        | 110  | e      | 950  | Ş      | 80  | ? | 30    |
| $ar{\mathbf{F}}$         | 70   | f      | 200  | é      | 200 | ! | 30    |
| G                        | 70   | ff     | 100  | i      | 80  | ( | 120   |
| H                        | 70   |        | 270  | ó      | 80  | 9 | 30    |
| 1                        | 180  | g<br>h | 210  | ú      | 80  | , | 70    |
| Ĵ                        | 60   | i      | 2450 | à      | 40  | * | 60    |
| K                        | 25   | k      | 100  | à<br>ė | 30  | † | 30    |
| Ĺ                        | 80   | 1      | 450  | i      | 30  | 1 | . 100 |
| M                        | 80   | m      | 400  | ò      | 30  | 2 | 90    |
| L<br>M<br>N              | 70   | n      | 840  | ù      | 30  | 3 | 90    |
| 0                        | 80   | 0      | 600  | â      | 20  | 4 | 80    |
| P                        | 80   | P      | 300  | ê      | 30  | 5 | 80    |
| 0                        | 60   | p      | 200  | î      | 30  | 6 | 80    |
| OP QH STUVW              | 80   | r      | 670  | ô      | 20  | 7 | 80    |
| S                        | 100  | 8      | 775  | û      | 20  | 8 | 80    |
| $\widetilde{\mathbf{T}}$ | 80   | t      | 755  | ä      | 75  | 9 | 80    |
| Ū                        | 70   | u      | 600  | ë      | 30  | 0 | 100   |
| V                        | 100  | V      | 200  | ï      | 20  |   |       |
| W                        | 10   | W      | 30   | ö      | 70  |   |       |
| X                        | 100  | X      | 200  | ü      | 70  |   |       |
| Y                        | 20   | y      | 100  | æ      | 100 |   |       |
| X<br>Y<br>Z              | 10   | Z      | 100  | œ      | 50  |   |       |
| Æ                        | . 30 |        |      | 1      |     |   |       |
| OE                       | 30   |        |      |        |     |   |       |

Spatia 3700. Halbgevierte 350. Gevierte 250.

XIII. Giesszettel

auf einen Centner Tertia Antiqua oder Cursto.

| A                               | 60 | a      | 340      | fi               | 50                   |               | 300                  |
|---------------------------------|----|--------|----------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| B                               | 50 | ь      | 100      | fl               | 40                   | ,             | 340                  |
| C                               | 60 | c      | 190      |                  | 60                   | -             | 200                  |
| D                               | 50 | d      | 200      | å                | 120                  | ;             | 30                   |
| $\mathbf{E}$                    | 60 | е      | 580      | i ·              | 70                   |               | 40                   |
| E<br>F<br>G<br>H                | 55 | f      | 90       | ó                | 70                   | ?             | 30                   |
| $\mathbf{G}$                    | 40 | ff     | 50       | ú                | 70                   | !             | 30                   |
| H                               | 50 | •      | 120      | u<br>à<br>è      | 40                   | (             | 50                   |
| 1                               | 90 | g<br>h | 100      | è                | 40<br>40             | ٥             | 30                   |
| J                               | 30 | i      | 740      | ì                | 30                   | 1,5           | 60                   |
| I<br>J<br>K<br>L<br>M<br>N<br>O | 30 | k      | 50       | ò                | 30                   | *             | 30                   |
| $\mathbf{L}$                    | 50 | 1      | 200      | ù<br>â<br>ê<br>î | 40                   | +             | 30                   |
| M                               | 55 | m      | 200      | â                | 30                   | †             | 60                   |
| N                               | 50 | n      | 440      | ê                | 40                   | 2             | 60<br>40<br>40<br>45 |
| 0                               | 50 | 0      | 300      | î                | 40                   | $\frac{2}{3}$ | 40                   |
| $\mathbf{P}$                    | 45 | P      | 150      | ô                | 30                   | 4             | 45                   |
| Q                               | 40 | q      | 100      | û                | 40                   | 5             | 45                   |
| P Q R S T U V W X               | 60 | r      | 350      | •                | 20                   | 6             | 45<br>45             |
| S                               | 70 | 8      | 400      | c<br>ä<br>ë<br>ï | 20<br>40<br>25<br>25 | 7             | 45<br>45             |
| ${f T}$                         | 50 | t      | 390      | ë                | 25                   | 8             | 45                   |
| U                               | 40 | u      | 300      |                  | 25                   | 9             | 45                   |
| $\mathbf{V}$                    | 70 | V      | 100      | ö                | 40                   | 0             | 60                   |
| W                               | 20 | VV     | 30       | ü                | 40                   |               |                      |
| $\mathbf{X}$                    | 60 | x      | 30<br>80 | æ                | 40<br>40<br>100      |               |                      |
| $\mathbf{Y}$                    | 20 |        | 50       | œ                | 50                   |               |                      |
| $\mathbf{Z}$                    | 20 | y      | 60       |                  |                      | 1             |                      |
| Æ                               | 30 |        |          |                  |                      |               |                      |
| <b>OE</b>                       | 30 |        |          |                  |                      |               | •                    |

Spatia 2000. Halbgevierte 250. Gevierte 180.

#### Von ben Versalien.

In der französischen, so wie in der teutschen und englischen Sprache, fängt stets das erste Wort eines Sapes mit einem Versal- oder großen Anfangsbuchstaben an.

Jede neue Zeile eines Verses in Gedichten soll in allen drei Sprachen mit einem Versalbuchstaben anfangen: jedoch findet man hie und da Sonderslinge, welche hier Aenderungen zu machen belieben. (Vergl. Radlof S. 544).

Die Inschriften im Lapidarstyl, oder die soges nannten Steinschriften, bestehen aus lauter Vers salien.

In England war es ehemals der Gebrauch, jedes Nennwort mit einem Versalbuchstaben anzusangen. So sindet man in den engländischen Büchern,
welche vor der Mitte des letzten Jahrhunderts gedruckt worden sind, jedes Nennwort mit einem groben Buchstaben anfangen. Der berühmte Dr. Franklin
empsiehlt in einem seiner Werke jene alte Mode
sehr, und schilt die unverständige Art, welche die
Buchdrucker in neueren Zeiten angenommen haben,
alle Wörter gleich zu drucken, mit harten Worten.
Die Auszeichnung der Nennwörter, welche durch
jene Auszeichnung Statt fand, sagte er, verschaffte

vorzüglich den jenigen, welche mit der Sprache nicht fehr bekannt maren, eine große Leichtigkeit, bas Gelefene zu versteben. Er bemerkte ferner, daß in allen Büchern, die zwischen der Wiederherstellung und der Regierung Georgs des II. gedruckt worden find, die Nennwörter mit großen Buchstaben, wie in der teutschen Sprache, anfangen. Diese Bemerkungen mochten wol für die damalige Zeit gelten; jest aber, da einem Jeden, mer nur Willen hat, die Mittel geboten werden, seine Muttersprache ju erlernen, ift ein solcher Grundfat nicht mehr ans wendbar, und warum sollte man in einer Sprache Gesetze einführen, um die Dummen und Faulen ju unterstüten? Rurg und gut, dieser alte Gebrauch fam den Engländern später lästig vor, und da man glaubte, daß durch die hohen Buchstaben die Schönheit des Sates vermindert werde, so hat man diesen Gebrauch fast ganglich abgeschafft. Doch machen fie steten Gebrauch von den Versalien beim Anfang eines Namens einer Gottheit, bei den Gis gennamen der Personen, Städte, Länder, Dörfer, Straßen, Berge, Flusse, Schiffe.

Wenn ich jedoch einen Unterricht in der Rechtsschreibung der Wörter — denn auch dazu gehört dieser Abschnitt — für alle Sprachen geben wollte, so könnte ich ein Buch schreiben, welches das jezige weit an Stärfe übertreffen würde; daher ist es das Beste, solche Sachen dem Fleiß eines Jeden selbst du überlassen; wir sind ja mit Sprachlehren wohl versehen, und ein geschickter Sezer macht sich ohne dem schon mit solchen nöthigen Vorkenntnissen be-

kannt; der Faule aber, bin ich überzeugt, zeigt so wenig Liebe zur Vervollkommnung seiner felbst, geschweige denn seiner Kunst, als daß er sich die Mühe nehmen würde, mein Gesagtes nachzulesen. Und aus dem selben Grunde halte ich es nicht für nothwendig, ein Berzeichnis von gleichlautenden teutschen Wörtern zu geben, aus welchem zu ersehen fei, wie solche nach den neuesten und besten teut= schen Sprachlehren richtig geschrieben oder gedruckt werden; was doch meine Vorgänger, die über Buchs druckerkunst geschrieben, immer gethan haben. 3ch glaube wegen der Auslassung eines solchen für da: malige Zeiten vielleicht nothwendigen Anhanges keis nen Vorwurf zu verdienen, ob ich gleich zwar weiß, daß auch jett noch Seper zu finden find, die eines solchen Kapitels bedürfen; doch hier ist Hopfen und Malz verloren, und für solche würde ich nie eine Feder angesetzt haben. Blos die jenigen, die mit wahrem Eifer und inniger Liebe an ihrer Kunst hangen und ein ernstliches Bestreben zeigen, sich in ihrer Kunst bis auf die höchste Stufe emporzu, schwingen, wünsche ich als Leser.

# Von den Kapitalchen.

Weniger Worte habe ich über diese Art von Buchstaben zu sagen. Die Kapitälchen in der sateisnischen Schrift, c, o, s, v, w, x, z gleichen so sehr den kleinen gemeinen Buchstaben, daß der Ses

per sich wol in Acht nehmen muß, jene nicht mit diesen zu verwechseln, da der Unterschied kaum bemerkbar ist, außer daß die Kapitälchen etwas stärker gegossen werden, als die gemeinen Buchstaben.

Die Rapitälchen werden vorzüglich gebraucht, um einem Wort oder einem Sat ein stärkeres Gewicht zu geben, als durch den Druck mit Eurstschrift ausgedrückt werden kann. Man bedient sich auch ihrer bei Ueberschriften, Columnentiteln zc., je nachdem es der Geschmack des Buchdruckers zuläßt. Die und da findei man den Gebrauch, das erste Wort eines Abschnitts oder Kapitels in einem mit lateinischer Schrift gesetzen Werke mit Kapitälchen zu setzen.

#### Die accentuirten Buchstaben.

Die Buchstaben, welche von den Buchdruckern accentuirt genannt werden, sind die fünf Bocale, als —

Mit dem Acutus á é i ó ú

— — Gravis à è i ò û

— — Circumfler â ê î ô û

— der Diäresis ä ë i ö ü

— dem Längezeichen ā ō ī ō ū

— Rürzezeichen ă ō ī ō ŭ

Außer diesen Zeichen, welche sich blos auf die lateinische Schrift beziehen, giebt es z. B. für die griechische Schrift noch andere, die sich ebenfalls auf Buchstaben und Silben beziehen, und um hier

das Wichtigste nicht wegzulassen, was doch vielleicht Manchem willkommen sein möchte, will ich noch die grammatischen Zeichen der griechischen Sprache erwähnen.

> Mit dem Acutus a é h l o i w — Gravis a è h l o v w — Eircumster a ë h ī o v w

Die Quantitätzeichen . —

Mit dem unterschriebenen Jota an pund noch einige andere, deren ich bei dem griechischen Alphabete gedenken werde.

Für die französische Sprache kann noch hieher die Cedille des e gerechnet werden; wenn nämlich das e vor a, o, u, stehet, und mit einer Cedille (g) bezeichnet ist, so hat es den Laut von ß; und für die spanische Sprache das n mit der capucha (n), wo das so bezeichnete n wie nj ausgesprochen wird.

# Urithmetische Zeichen.

Der arithmetischen oder arabischen Zissern sind neun an Zahl, wenn man die Null nicht mit rechnet. Sie verlangen des Schriftgießers besondere Ausmerksfamkeit, sie genau halbgeviertendick und richtig parallel zu gießen, da die geringste Abweichung, wenn mehrere auf einander folgen, nicht allein einen schlechten Satz geben, sondern auch den Setzer beim Ausschließen hindern würde.

Die Schönheit der Ziffern besteht nicht darin, daß sie feine und fette Striche haben, sondern vielsmehr in solchen Kreisen und Linien, welche mit der Stärke der Fläche im Verhältnisse stehen.

Die neulich eingeführte Mode, die Ziffern so zu verfertigen, daß eine jede von den zehn genau den selben Theil des Regels ausfüllen soll, und welche Linienziffern genannt werden, soll eine Ber= vollkommnung sein; und ihre Gestalt soll viel zum Aussehen und zur Schönheit des Werkes, worin fie vorkommen, beitragen. Sie find jest in fast alls gemeiner Aufnahme; ich kann aber, für meine Perfon, unmöglich den Werth, den man ihnen beilegt, erkennen; sie scheinen mir bem Gat eine fteife Gleichförmigkeit zu geben, welche nicht eher vermindert werden kann, als bis alle Charactere auf den selben Grundsatz gebracht worden find, so daß Versalien, hinauf- und herabsteigende, runde und vierecige Buchstaben, alle ähnlich gleiche Linie hal= ten, und daß man ihnen Rugen beilegen will, muß ich noch weit mehr bestreiten. In den Ziffern, welche nach der alten Schule gegossen, oder nach und nach, wie die Antiqua und Eursiv, verheutigt worden find, finde ich gleichsam eine Unterstützung oder Erleichterung für den Lesenden oder eine Bulfe für das Auge, welche keines Weges durch den neueren Schnitt der Linienziffern erzielt wird. Dies ist von großer Wichtigkeit, z. B. bei logarithmischen Ta= feln, oder überhaupt bei Werken, wo der Ginn ber Worte gur Entdedung einer falschen Biffer nicht

leicht führen kann, da sie alle sich einander ähneln. Man wird mich gleich verstehen, wenn man die folgenden Zissern betrachtet. Die kleinste Nachlässigskeit im Druck oder ein schlechtes Pavier verursachen leicht, daß man eine 3 für eine 8, 6 für 9 oder 0 und umgekehrt, hält; dies ist aber nicht der Fall, wenn die 5, 6, 8 hinaussteigende, und die 3, 7, 9 herabsteigende Zissern sind.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Meinem Geschmack ist es wenigstens ganz zuwister, daß die Ziffern größer sein sollen, als die Buchsstaben. Ehe man an Verbesserung der Ziffern denkt, sollte man doch zuvörderst dafür sorgen, daß wir mit Eurswiffern versorgt würden; denn ich habe bemerkt, daß noch Wenige daran gedacht haben; und haben sie wirklich daran gedacht, so entschuldigen sie sich wegen der Nichtannahme der selben damit, daß sie noch nicht eingeführt worden wären, oder daß es den Regeln eines guten Saßes zuwider laufe. Wenn mir aber Jeder zugiebt, daß Gleichförmigkeit wesentlich zur Schönheit des Druckes beiträgt, so sehe ich nicht ein, warum man zwischen die schräsgen Eurswuchstaben große englische steise Zissern eindrängt.

#### Romische Ziffern.

Bon den romischen Ziffern giebt es fieben, I, V, X, L, C, D, M. Die Romer mählten aus folgendem Grunde diese Buchstaben als Zifferzeichen. M ist der erste Buchstab von dem Worte mille, welches 1000 bedeutet. C ift der Anfangsbuchstab von centum, 100. Einige vermuthen, daß D die eine Hälfte des alten M ware und deshalb 500, die Balfte von M, bedeutete; und daß L die Balfte von C d. i. 100 sei, und mithin 50 bedeutete. Worauf läßt fich aber wol diese Vermuthung grun= den, daß 1000 und 100 die ersten Zahlzeichen mas ren, welche mit Buchstaben ausgedrückt wurden? Und warum ift nicht D, als erfter Buchstab des Wortes decem gebraucht worden, um 10 statt 500 zu bedeuten? Und wenn auch diese Fragen befriedigend beantwortet werden könnten, so giebt es noch andre Zahlzeichen, für welche wir noch keinen Grund wissen. Diese Betrachtungen, glaube ich, werden es wahrscheinlich machen, daß die Romer sich nicht der Buchstaben als Zahlen bedienten. Meiner Mei= nung nach ist die folgende Nachricht die natur= lichste

Wahrscheinlich machten die Römer für Eins einen einzigen Strich I, wie es noch hie und da der Fall ist, wenn Leute, die mit den Zahlen uns bekannt sind, einzele Striche auf die Schiefertafel oder mit Kreide zeichnen; dieser Strich wurde vers

العراج المناك

doppelt, verdreifacht und vervierfacht, um 2, 3, 4 auszudrücken, II, III, IIII. So weit war es ein Leichtes, mit einem Blicke die Zahl, die sie gezeiche net hatten, zu erkennen; sie fanden aber, daß, bei mehreren Strichen als vier, schon einer nach dem andern gezählt werden müsse; aus diesem Grunde drückten sie die Fünf durch die Verbindung zweier Striche in einem scharfen Winkel, V, aus; was noch wahrscheinlicher werden wird, wenn man erzwägt, daß das Fortschreiten der römischen Zahlen von Fünf zu Fünf, d. h. von den Fingern der einen Hand zu den Fingern der anderen geschieht.

Nachdem sie ein Zeichen für Fünf gefunden hatten, setzten sie wieder ihre Striche hinzu und zählten bis Reun fort, VI, VII, VIII, VIIII; da nun diese Striche megen bes obigen Grundes wieder nicht weiter fortgeführt werden konnten, so verdop= pelten fie ihre Fünf, V, indem fie die beiden Striche verlängerten, X, um zwei Fünfen, d. i. Zehn aus: zudrücken. Nachdem fie nun die Zehn verdoppelt, verdreifacht und vervierfacht hatten, XX, XXX, XXXX, so verhinderte sie wiederum der oben ans gegebene Grund an weiterem Fortschreiten; und sie verbanden zwei einfache Striche in einer andes ren Gestalt und machten statt des scharfen Winkels einen rechten, L, um Funfzig auszudrücken. Dieser rechte Winkel murde verdoppelt, um Ein hundert auszudrücken, E, und nachdem fie diesen doppelten rechten Winkel viermal gezählt hatten, II, III, ELEE, und sie an die fünfte Zahl wieder kamen, fo kehrten fie dieses Zeichen um und festen einen

einfachen Strich davor, II, um Fünf Hundert zu bezeichnen; sollte nun diese Fünf Hundert verdoppelt werden, so setzen sie zwei doppelte rechte Winzel einander gegenüber und mit einem einzigen Striche dazwischen, III, um Ein Tausend zu bezeichnen. Für Fünf Tausend setzen sie dann III, IIII für Zehn Tausend, und IIII für Funfzig Tausend.

Daß die Römer ursprünglich nicht M für Ein Tausend, und C für Ein Hundert, sondern in vierecigen Characteren, wie eben gezeigt, geschrie= ben haben, benachrichtigt uns ausdrücklich Paulus Manutius; aber die Gile, womit die Schreiber die Charactere niederzuzeichnen hatten, war die Ursache, daß die Ecken der rechten Winkeln abgeschnitten und die Figuren allmählig eingeführt wurden, welche ich oben angegeben habe und römische Ziffern ge= nannt werden. Macht man die Ecken von III rund, so sieht die Figur dann so aus, CIO, welches Verfahren allerdings das Geschwindschreiben erleich= Go murde ferner II in ID, später in D, tert. und I in C verwandelt. Der einfache, rechte Winkel, welcher Funfzig bezeichnete, war schon an sich felbst, ein Versalbuchstab, nämlich ein L, und der doppelte scharfe Winkel ein X; eben so der einfache scharfe ein V, und der einzele Strich ein I, und so wurden die Buchstaben M, D, C, L, X, V, I als Zahlzeichen gebraucht.

Als ein anderer Beweis mag noch Folgendes dienen. Die Figur CII wird jest noch als Ein Tausend, und II als Fünf Hundert gebraucht.

Hoben d. Buchdrafft.

: Zuweilen wird noch das Zeichen (6) gebraucht, welches weit mehr die Geschwindigkeit des Schreibers befördert, indem er letteres mit einem Zuge, die Figur CIO aber mit 3 Zügen machte. Merkwürdig ist die Uebereinstimmung in anderen Sprachen. angelfassische C hat die selbe Gestalt, wie das latei= nische, um Hundert auszudrücken, nämlich E. angegebene Zeichen für Tausend ist ganz dem angel= fassischen M gleich, nämlich D, und ähnlich dem balmatischen M, und dem gothischen Mt. Ein ähnliches M findet man in den Abdrücken ber Dri= ginal-Holztafeln, welche G. 84 in Lichtenberger's Geschichte der Erfindung der Buchdruckerkunst angehängt worden find. Das Abrunden der Schriften erhellt auch aus der Gestalt des griechischen E, wie es in Inschriften, in dem Alexandriner Coder und anderen vorkömmt, als E und eben so sieht auch das angelsassische und altgothische E aus.

Jur Zeit der Ersindung der Buchdruckerkunst und bevor man die Versalien ersunden hatte, diensten kleine Buchstaben für Zahlzeichen; und dieser Gebrauch hat sich erhalten, nicht nur während der Epoche, in welcher man sich der gothischen Charactere bediente, sondern noch später, als die Antiqua allgemein wurde. So haben die gothischen Charactere i. v, r, l, c, v, m noch die selbe Bedeutung wie die Versalien. Jedoch muß ich noch bemerken, daß es ganz falsch ist, das Versal-I als Zahlzeichen zu gebrauchen, z. B. VIIII, obgleich das gothische kleine j als Endzeichen gebraucht worden ist, wie is, iij, vi, vij, viij, viiij zc. Meiner Ansicht

nach, kann auch dieses Endzeichen als Schreibschnörskel betrachtet werden, und es wäre besser, auch hier sich des einfachen Striches I oder i zu bedienen, wenn nicht das Alterthum zu ehren wäre.

# Durchstrichene Ziffern.

Ob gleich die durchstrichenen Zissern noch höchstselten im Gebrauche sind, so will ich doch ihrer hier erwähnen, damit ich nichts ausgelassen habe. Sie sehen so aus —

Man gebraucht sie in jener Species der Rechenstunst, welche Division heißt. So bald man die zu dividirenden Zahlen dividirt hatte, so strich man sie als nicht mehr zum Folgenden gehörig durch, um desto leichter und ungestörter fortrechnen zu können. Solche Arten sollte man aber der Schiefertafel überslassen, und nicht auf einem gedruckten Bogen sehen lassen, wo man Schönheit verlangt.

Da ich einige Bemerkungen über die römischen Zissern und über die neueren arithmetischen Zeichen gemacht habe, so will ich doch nicht unterlassen, die Art und Weise zu zeigen, wie die Griechen und Sebräer beim Zählen verfuhren, indem es doch Manchem angenehm, belehrend, und folglich nüßelich sein wird.

## Griechische Ziffern.

Die Griechen bedienten sich, wie die Römer, ihres Alphabets auch zu Zahlzeichen, schalteten aber, um auszureichen, noch drei andere Figuren ein, nämslich nach dem  $\varepsilon$  (5) das  $\varepsilon$  (6), nach dem  $\pi$  (80) das  $\delta$  (90), nach dem  $\omega$  (800) das  $\delta$ . Man kann die ganzen Zeichen in drei Klassen eintheilen. Die erste enthält Einer, die andere Zehner, und die dritte Hunderter.

Die erste Klasse besteht aus folgenden Zeichen—

a' \beta' \gamma' \delta' \cong ' \co

Alle Zahlen haben zum Kennzeichen oben einen Strich. Betrachtet man die Ordnung der Buchstaben im Alphabete, so sindet man, daß nach der 5 (s) ein Schriftzug (5) eingeschaltet worden ist, den man Sti, auch wol Stigma zu nennen pflegt, und welcher 6 bezeichnet.

Die zweite Klasse begreift die Zehner, welche heißen —

10 20 30 40 50 60 70 80 90.

- Sin b

Hieraus sehen wir, daß in jeder Klasse zur Erganzung eine Figur eingeschaltet worden ift. Diese drei Figuren oder Zeichen sind ursprünglich Buchstaben eines veralteten Alphabetes. Das 5 kommt nämlich mit der neueren Abbreviatur 5 überein. Als Zahlzeichen heißt es Bav, Bau, und ist eben= falls eine Form des Digamma's, wie dieser Name und die Stelle im Zahlenalphabete zeigt, die der Stelle des hebräischen Vau entspricht. Das zweite Zeichen (5) heißt Konna, Koppa, und war eine von dem orientalischen Kuf ausgehende Nebenform des k. Das dritte und lette Zeichen I heißt jett Σαμπτ, Sampi, und ift eigentlich eine Abbreviatur für on. Ursprünglich aber war wahrscheinlich dieses dritte Zeichen blos das Zav, San, welches eine vom orientalischen Sin herkommende Nebenform des Siyua, Sigma, war.

Die Tausende fangen wieder von a an, aber mit einem Strich unterhalb a,  $\beta$  1c.  $\alpha\omega\varkappa\dot{\varsigma}$ , 1826,  $\alpha\upsilon\mu'$ , 1440. Und um die Millionen zu bezeichnen, hat man zwei Striche unterhalb, z. B.

Außer dieser gewöhnlichen Art, giebt es noch eine sehr alte, welche der römischen Zahlschreibung

im Wesentlichen entspricht, und die auf alten Denkmälern und sonstwo vorkommt. In dieser dient
das I als Einheit, und die Anfangsbuchstaben der
Zahlwörter Névte, Fünf, Léza, Zehn, Hexatov
(alt statt éxatov) Hundert, Xilioi, Tausend, Múqioi, Zehn Tausend, für diese Zahlen. Jedes dieser
Elemente wird (wie in der römischen Zählung) so
oft neben einander gesetzt, als die Summe es sodert, nur daß, so bald eines der vier letzten Zahlzeichen fünf mal gesetzt werden müsse (also bei 50,
500, 5000, 50,000), es nur einmal gesetzt wird,
aber umschlossen von einem großen \(\scalengle).

# Hebraische Ziffern.

Das Alphabet der Hebräer dient auch zum Zählen. Die Buchstaben, welche die Einer ausdrücken, sind folgende —

9 8 7 6 5 4 3 2 1.

Die Zehner sind folgende —

y 5 7 5 7 7 90 80 70 60 50 40 30 20 10.

Die Hunderte heißen -

7 7 7 P 7 P 900 800 700 600 500 400 300 200 100.

Bei der Verbindung der hebräischen Buchstaben, um Zahlen auszudrücken, ist die Regel, daß der Buchstab von größerem Werthe dem geringeren Charactere voran steht, nämlich

> רטר קה צג לא יב 12 31 93 105 266.

Der Zahlenwerth der fünf Endbuchstaben wird zuweilen durch Zusammensetzung ausgedrückt, wie I durch pur p durch un p durch un 500 600 700 800 P durch pun 900.

si mit einem Acutus oben drüber steht für 1000; wo aber der Betrag einer Summe nicht 1000 übersteigt, so zeigt der Buchstab nach der rechten Hand die Ordnung der Tausenden, und das wird doppelt beaccentet, nämlich

#3 #3 #57 2000 3000 8000.

Hängt man aber noch Hunderte daran, so läßt man das doppelt beaccentete z weg, und setzt nur den gewöhnlichen Buchstab am Anfang, um die Ord=nung der Tausenden anzudeuten, nämlich

דרג זתש ות דש בק 2100 4300 6400 7700 8203.

In gedruckten Büchern datiren die Juden ihre Jahre (nach der Schöpfung der Welt), ohne eine n am Anfange zu seßen, um 5000 auszudrücken, und schreiben blos die Hunderte zc. hin, wie viel das Jahr über die Tausende zählt. In diesem Falle verzgessen sie aber nie, die Buchstaben pod dem Dato folgen zu lassen, wodurch dem Leser angezeigt wird, daß das so abgekürzte Jahr der kleineren Rechnung zu Folge ist. Um 15 zu schreiben, wählen die Juden zustatt po, weil diese letzten Buchstaben in dem Worte Jehovah vorkommen; und deshalb halten sie es für eine Entweihung des Namen des Herrn, wenn die genannten Zahlzeichen gebraucht würden. Sehn so drücken sie auch 16 nicht durch po, sondern durch zu aus, weil die beiden Buchstaben Iod und Baw ebenfalls im Worte Jehovah vorkommen.

# Die Nachweisungszeichen.

Die Nachweisungszeichen sind Zeichen, welche im Satz gebraucht werden, der mit Anmerkungen (Noten) begleitet ist, und dienen dazu, um den Leser auf die Bemerkungen zu leiten, welche über irgend eine Stelle im Texte gemacht werden, oder in welcher der Satz weiter aus einander gesetzt und erläutert wird.

Diese Zeichen werden auf verschiedene Weise dargestellt, bald durch Buchstaben, bald durch anz dere Zeichen. Einige setzen die gewöhnlichen Eurstvoder Antiquabuchstaben zwischen Parenthese, z. B. (a), (b), (c), oder (a), (b), (c). Andre ziehen den

Parenthesen die Klammern vor, als: [a], [b], [c] und so fort bis zum Ende des Alphabets. Andere beginnen die Roten einer jeden neuen Geite mit (a), wodurch fie ben Bortheil erlangen, daß nicht so leicht die Reihenfolge der Anmerkungen gestört wird, mas beim Gebrauche des ganzen Alphabetes weit eher geschehen kann. Gollte ich hier eine Men= derung vorschlagen, so würde ich empfehlen, daß die Notenzeichen mit jeder geraden Seite, wenn fie Noten hat, anfangen und auf der ungeraden fort= geben follten. Auf Diese Beise konnte man Die Reihenfolge mit einem Blick übersehen, so bald man ben Bogen aufschlägt, und jede Unregelmäßigkeit ohne viele Mühe berichtigt werden. Ueber dieß murden die ersten Buchstaben etwas dadurch geschont, was nicht der Fall ist, so bald jede Seite mit dem a wieder anfängt. 3ch will z. B. annehmen, daß in einem Werke Columne 2 vier Noten hatte, (a), (b), (c), (d), so wurde die ungerade Columne 3, welche ihr gerade über steht und auch Roten hätte, mit (e), (f), (g) 1c. anfangen. Die gerade Co= lumne 4 wird dann aber wieder mit (a) anfangen.

Statt der Buchstaben bedient man sich auch der Zissern. Die höheren Buchstaben (supérieurs) oder auch die höheren Zissern sehen jedoch am schönsten aus; und ob sie gleich manchem Auge für zu klein vorkommen, so sind sie zoch den anderen immer vorzuziehen. Wer freisich die Noten eher liest, als er die Stelle im Texte gelesen hat, dem wird es schwer fallen, die Zeichen im Text aufzusuchen; doch deren sind wol Wenige.

Doch außer dem hat man noch folgende Nach= weisungszeichen —

| Das | Sternche  | n   | •   | • | 奉  |
|-----|-----------|-----|-----|---|----|
| Das | Kreuz .   | •   | •   | • | +  |
| Das | doppelte  | Kr  | euz |   | #  |
|     | Paragrap  |     |     |   |    |
| Die | Parallele | . • | •   | • | 11 |

Diese Namen und Zeichen rechnen die Schrifts gießer in England unter die Puncte, und werden von dem Buchdrucker daselbst Nachweisungen genannt.

1. Das Sternchen ist das vorzüglichste Zeichen unter ihnen. In den Gebetbüchern der Katholiken theilt das Sternchen jeden Vers eines Psalms in zwei Theile, und zeigt an, wo die Responsen (Antworten) beginnen. Gebräuchlicher noch sind Vund P. In den Psalmen, welche in der englänzbisch-bischöfflichen Kirche gesungen werden, wird der Vers durch ein Semikolon in zwei Theile getheilt.

Man gebraucht die Sternchen zuweilen, um die Namen einer Person oder Stadt zc. ungenannt zu lassen. Sie bezeichnen oft auch eine Auslassung oder Lücke, wo das Driginal fehlerhaft oder unlesferlich ist. So sindet man in den Ausgaben, welche treue Abdrücke aus alten Handschriften liefern solzlen, ganze Zeilen, ja ganze Seiten mit Sternchen besetz, um anzuzeigen, daß so viele Zeilen oder Seiten in der Handschrift fehlen oder nicht mehr

gelesen werden können; wie wol man auch hier Puncte oder Linien gebraucht.

- 2. Das Kreuz, welches in England auch ber Dolch, dagger, und ursprünglich der Obelisk oder langes Kreuz genannt wird, wird häufig in den römisch - katholischen Gebetbüchern gebraucht, anzuzeigen, bei welchen Stellen man fich zu befreuzigen hat. Nur muß ich hier erinnern, daß man in solchen Büchern sich nicht des langen Kreuzes bedient, sondern des viereckigen (4); denn dieses ist das eigentliche Symbol für dergleichen heilige 3wede. In den papstlichen Breve's, in den Mandaten der Erzbischöffe und Bischöffe wird dieses Kreuz vor die Unterzeichnung ihrer Namen gesetzt. gehört aber eigentlich nicht zu den Nachweisungen, von welchen wir hier sprechen. Hiezu dient das so genannte lange Kreuz +, welches auch zuweilen umgekehrt + gebraucht wird.
- 3. Das doppelte Kreuz ‡ wird gebraucht, wenn die anderen Zeichen nicht mehr zureichen, um auf eine Note zu verweisen.
- 4. Für den selben Zweck bedient man sich auch zuweilen zweier parallelen Striche ||.
- 5. Das erste Paragraphzeichen (5) ist die Einstheilung einer Rede oder eines Kapitels in kleinere Theile oder Sätze. Auch bedient man sich seisner, wo verschiedenartige Noten auf einer Seite vorkommen, und die anderen Zeichen schon versbraucht sind.
- 6. Das andere Paragraphzeichen (¶) bezeich= net den Anfang eines neuen Gegenstands, oder

Sates, welcher nicht mit dem vorhergehenden vers bunden ist. Diesen Character' trifft man häusig in den alten und neuen Testamentern an. Auch dient es, wie das vorige, dazu, um eine Note zu bes zeichnen, wenn die anderen neueren Zeichen schon angewendet worden sind, und man noch mehrerer Zeichen bedarf.

Ich füge noch, um der Euriosität willen, einige Zeichen hinzu, welche ich hie und da in alten Büschern gefunden, und auch als Nachweisungszeichen dienen —

$$C, \varphi_0, +, \rightarrow, \times, \Longrightarrow, -c, \times_0, \uparrow$$
 $\times_{\mathbb{N}}, \Upsilon, \odot, \mathfrak{G}, \#, \delta, \Lambda, \mathring{V}, \mathring{+},$ 
 $\mathfrak{U}, \mathfrak{a}, \mathfrak{m}.$ 

So habe ich gezeigt, daß die Symbole, welche als Nachweisungen dienen, für ganz verschiedene Zwecke gebraucht worden sind. Viele andre, und in weit schönerer Gestalt, wären noch zu ersinden, wenn man sich die Mühe nehmen wollte.

Da ich schon über die kleinen Buchstaben gessprochen habe, so ist es nicht nothwendig, hier noch länger bei diesem Gegenstande zu verweisen; ich gehe daher zu denen fort, die mir noch übrig gesblieben sind. In der unteren Abtheilung des Schriftskastens, (oder nach der engländischen Mode in dem unteren Rasten) liegen die kleinen Buchstaben, Rushezeichen, Klammern, Parenthesen, Spatien und Gevierten.

## Von den Ruhezeichen.

Die Ruhezeichen bestehen aus einem Komma [,], Semikolon [;], Kolon [:], Punct [.], Frag - [?] und Ausrufungszeichen [!].

Die Ruhezeichen find nicht so alt, wie die Buchdruckerfunft, ob gleich nicht lange nach der Erfin= dung diefer herrlichen Runft, die Nothwendigkeit, Zeichen in den Gägen einzuführen, bei welchen der Leser etwas anhalten sollte, bas Rolon und ben Punct hervor brachte. Im Laufe ber Zeit murbe dieser anfänglichen Interpunction noch das Komma beigesett, welches damals wie ein aufrecht stehen= bes Strichlein aussah und mit dem Regel bes Buch= stabens im Berhältniffe stand. Diese drei Ruhe= zeichen waren die einzigen, welche bis gegen das Ende des 15ten Jahrhundertes gebraucht wurden, als Uldus Manutius unter anderen Berbefferungen in der Buchdruckerkunft, die damalige Interpunction verbefferte, indem die Rubezeichen eine bessere Gestalt bekamen, das Semikolon hinzugefügt murde, und er ihnen ihre schickliche Stellung anwies. Biele Jahre nachher murden erft die Fragund Ausrufzeichen eingeführt.

Es giebt vielleicht unter den Gelehrten über irgend einen Gegenstand keine größere Verschieden= artigkeit der Meinungen, als über die wahre In=

terpunction; und kaum wird man zwei Schriftsteller sinden, welche ganz ähnlich interpungiren; Einige fetzen ein Semikolon, wo ein Anderer ein Komma setzen würde; Einige können nicht Ruhezeichen genug auf dem Bogen sehen; Anderen wiederum ist die große Menge lästig. Jedoch glaube ich, daß Viele mit mir übereinstimmen werden, welche daß Rolon als ein bloßes pedantisches Zeichen ansehen; seine Stelle könnte recht gut vom Semikolon verstreten werden. Ich hosse, alle meine Leser werden mich verstehen, ob ich gleich überall, wo Andere ein Kolon zu setzen pflegen, ein Semikolon gesetzt und, so gleichsam daß Kolon auß diesem Werke versbannt habe.

Daß wir keine fest angenommenen Regeln über diesen Punct haben, ist freilich zu bedauern. Der Zeitverlust, welchen oft der Setzer wegen der Verzänderung der Komma's in Semikolon's, oder der Puncte in Kolon's 1c. und umgekehrt erleidet, ist eine von den größten Beschwerden, worüber er zu klagen hat. Und doch ist es bloßer Eigensinn und Eigenheit des Schriftstellers oder Correctors. So weiß ich recht gut, daß Mancher in diesem Werke die Interpunction verändern wird; und Jeder glaubt seine Ursache zu haben, und zwar die rechte.

Selten kömmt ein Manuscript so richtig in die Druckerei, daß man nicht das Mindeste daran zu ändern hätte; entweder ist es nicht zu lesen, oder die Rechtschreibung ist eine Falschschreibung, oder die Interpunction ist eine Verpunction. Der Sester muß östers mehr als ein Mal ganze Säße des

Manuscripts überlesen, damit er nur einen Ginn herausziffert; und seinen Ginsichten gemäß inter= pungirt und corrigirt er; dieses hält ihn schon be= deutend auf. Gesetzt nun auch, daß der Corrector völlig mit der Corrigirmethode des Sepers überein= stimmt, fo geht die Revision noch zum Verfasser; dieser aber weicht von Beiden ab, und ändert hier und ändert dort, — oder hat er gerade nicht viel Zeit übrig, oder ist er nicht aufgelegt, so ändert er gar nichts. — Auf diese Weise hat der Setzer nichts als Plage, und die Druckerei nichts als Schande, indem Ersterer einen großen Zeitverlust aufopfern muß, und Lettere kein Werk liefern wird, welches auf Schönheit Anspruch machen fann; denn daß Gleichförmigkeit auch in diesem Puncte wesent= lich zur Schönheit bes Druckes beiträgt, darüber find wir wol Alle einig. Ich habe nur noch neulich ein Manuscript gesehen, wo der Verfasser auf der ersten Seite den Corrector bittet, sich gang genau und ohne Ausnahme in der Orthographie und In= terpunction ans Manuscript zu halten, damit keine Inconsequenz entstehe und die Schönheit des Dru= des befördert werde; und doch stand auf der ersten Seite zwei Mal das Wort "nämlich" auf diese Weise geschrieben und ein Mal "nehmlich", auf der anderen Seite wieder "nemlich" und so wechselte es durch das ganze Manuscript ab. Die selbe Berschieden= heit fand auch bei anderen Wörtern Statt. Das nennt man gewöhnlich Zerstreutheit!

Einige Seper sind nicht so wohl bewandert in der Interpunction, als vielleicht andere; solchen

wird das Uebel noch größer; der Verlust an Zeit wird ihnen sehr beträchtlich sein.

Ich hielt es für meine Pflicht, diesen Gegensstand etwas ausgedehnter zu behandeln. Möchten doch manche Schriftsteller daran denken, daß der Setzer sein Mitmensch ist, und nicht wie ein Lastzthier arbeiten soll, um ein Paar Groschen zu verz dienen. — Ich komme setzt zu den Ruhezeichen selbst, aber nicht um Regeln für deren Gebrauch nieder zu legen, welches heut zu Tag unmöglich geworzden ist (— denn wer sollte mein Muster sein, da seder classische Schriftsteller von dem anderen absweicht! —), sondern sie blos in ihrer gehörigen Ordnung zu erklären.

Das Komma oder der Einstrich [,] wird gesbraucht, um die kürzesten Pausen im Lesen und die kleinsten Abtheilungen im Schreiben zu bezeichnen. Von Einigen ist als Regel aufgestellt worden, ein Komma zu gebrauchen, um jeden Theil eines zussammengesetzten Satzes, welcher nicht ein Zeitwort im Insinit. vin sich hat, hervorzuheben. Das Komma bezeichnet die kürzeste Pause, die wir im Sprechen machen; und es ist klar, daß sein Gebrauch in vielen Fällen vom Geschmack abhängt. Man braucht es zuweisen, um dem Worte, welches vor ihm steht, einen Nachdruck oder ein Gewicht zu geben. Der Teutsche muß Acht geben, daß er nicht so freigebig mit dem Komma ist. Die Engländer sind viel freisgebiger, als wir und die Franzosen.

Das Semikolon oder der Strichpunct, das halbe Kolon, [;] wird angewendet, einfache Säpe

hervorzuheben oder zu theilen, wo das Komma nicht hinreichend scheint, den Sinn der einfachen Sätze deutlich genug zu geben. Es ist gleichsam eine dop= pelte Kommapause.

Das Kolon oder der Doppelpunct, das Glied, [:] folgt nach dem Semikolon und steht dem Punct am nächsten. Es wird gebraucht, wenn der Sinn vollständig ist, aber noch etwas folgt, welches den Sinn noch vollständiger oder klarer zu machen strebt. Daß dies auch das Geschäft des Semikolons ist, habe ich schon oben erwähnt; denn was nach dem Semikolon oder Kolon in einem ganzen Saße noch folgt, gehört noch zum ganzen Saße, könnte aber auch ausgelassen werden, ohne daß der Saß an seiner Deutlichkeit verlöre. Ich will ein Paar Beisspiele ansühren; das erste aus Klopstock's Werken (Bd. XII, S. 131. Gösch. Ausg.), die mir gerade hier zur Hand sind.

"Untersuchest du deinen Gegenstand nur in Versgleichung mit andern; so wird es bald um dich von kleinen und großen Irrthümern wimmeln; unterssuchest du ihn aber allein und für sich; so kannst du . . . . Vergleicher."

Lese ich hier bis zur ersten Pause, so fehlt mir noch etwas zum Verstehen des Ganzen, was mir der Nachsatz erst herbei führt. Ich sehe deshalb nicht ein, warum vor dem Worte "so" im ersten und zweiten Fall ein Semikolon statt des bloßen Komma's stehen soll. Daß nach dem Worte "wim= meln" ein Semikolon steht, ist ganz richtig, denn hier ist der Satz aus; doch will er noch einen Satz hinzufügen, der mit dem ersten in Bezug steht, und dann erst macht er einen Punct zu Ende. Richtig schreibt er daher —

"Wer dieses noch nicht weiß, der buchstabirt noch; und gleich wohl ist's nicht überflüssig es zu sagen."

Freilich könnte man sagen, wir brauchen ja das Kolon, um die Worte Anderer anzuführen. 3. B. Er fagte ju mir: Die Rurge des Lebens ic. Allerdings ift es schwer, gegen den Gebrauch zu sprechen; denn er herrscht tyrannisch. Wozu brauden wir aber bann noch die Anführungszeichen, die fo genannten Gansefuße, und wozu das Ginziehen? Ich habe vieler Anderer Worte in diesem Werk angeführt, und ein Jeder, der dieses Werk liest, wird, ohne die Kolon's als Anzeiger oder Füh= rer zu haben, wissen, daß es nicht meine Worte, sondern die eines anderen Schriftstellers find; und aufs Verstehen kömmt ja Alles an; auf das läuft ja Alles hinaus! Go haben es jett auch die Eng= länder verbannt, oder bemühen sich wenigstens, die Verbannung des selben zu befördern. feten fie einen blogen Strich, ähnlich unferem Bedankenstriche, zuweilen auch blos ein Komma, und oft alle beide zugleich. Ich muß hier gestehen, daß mir das lettere Verfahren fehr gefällt; denn wenn ich eine Person sprechend einführe, so kann es ja der Fall sein, daß diese einzuführende Person schon Mehreres über den selben Gegenstand oder über einen anderen zuvor gesprochen hat; ich bebe aber das blos aus, was für meinen Sat paßt, und

mache deshalb zu Anfang einen Gedankenstrich. 3. B.

"Der Anwald der Dichter endigte seine Rede so: Wir haben es auch thun wollen; aber ihr seid uns zuvorgekommen." Ich interpungire dann auf folgende Weise.

Der Anwald der Dichter endigte seine Rede so,
— Wir haben 2c.

Die älteste Schrift entbehrte solcher Zeichen Nach und nach führte man eine sparsame Unterscheidung ein, die aber von den späteren Gram= matikern, welche wie gewöhnlich den Zweck über der Runst vergaßen, ohne Beurtheilung vervielfacht und verwickelt wurde. Unmöglich konnte sich diese im Gebrauch erhalten; daher entstand der manigs faltige Gebrauch dieser Zeichen, dem innere Consistenz und feste Beobachtung fehlte. Daß ein viel= faches Unterscheidungssystem die Schrift verunstal= tet, und den Berstand verwirret, ist anerkannt. Die Einfachheit einer völligen Entbehrung murde aber für unsere jetigen Zeiten höchst unzwedmäßig fein; benn sparsam angewandt ist der Rugen der felben unleugbar, und durch ihre gleichmäßige Ans wendung werden solche Zeichen, die schnell und gleichsam unbemerkt wirksam sein sollen, anschaulich erhalten.

Was aber bei den Unterscheidungszeichen jede Art des Misbrauchs herbei geführt hat, ist ganz der verkehrte Trieb, einen Sommentar im Texte zu geben. Nur der erste Urheber einer Schrift konnte einen solchen mit Wahrheit und Nupen geben. So bald aber die auf verschiedene Art mögslichen Bestimmungen der Abtheilung und des Nachsdruckes durch einen anderen gegeben werden, so tritt Berschiedenheit der Ansicht ein. Der beste Herausgeber kann häusig eine falsche geben, und indem er sie durch Zeichen im Texte sinnlich macht, fesselt er den Berstand des Lesenden so, daß die andere nicht entstehen kann. Damit also dem nachsdenkenden Leser — und nur ein solcher darf vorzausgeseht werden — das Urtheil frei bleibe, ist der Text von aller solchen Bestimmung rein zu erhalzten. Muß aber Rücksicht genommen werden auf den, der Hülse bedarf, so müssen Noten da sein, in welche alsdann auch jenes gehört.

Der Zweck der Interpunction ist Erleichterung des Lesens. In jeder Rede nämlich sind gewisse Einschnitte des Sinns und der Stimme, welche auch in der unabgetheilten Schrift jeder verständige Leser, Theils durch langsames Lesen, Theils durch Wiederholung und Rückblicke, mit Sicherheit sindet und bestimmt. Die einzige Aufgabe der Interpunction ist also, daß der Schreibende, indem er sich die Zeit dazu nimmt, diese Abschnitte sinnlich mache, damit der Leser nicht aufgehalten werde. Hiezu reicht ein einfaches System von drei Unterscheidungszeichen nicht nur vollkommen hin, sondern es ist so gar alsdann um so wirksamer, wenn auch diese Zeichen mit möglichster Sparsamkeit eintreten.

Dies war der Geist der von den älteren grie= chischen Grammatikern zuerst eingeführten Inter= punction; und eben diese sollten auch wir durch Beseitigung alles dessen, was uns überstüssig scheisnet, wieder herzustellen trachten. Daß ich nicht ganz der griechischen Interpunction gesolgt bin, nämlich daß ich ein Semikolon annehme und daß Kolon verwerse, mag man mich nicht schelten. Der Name thut gerade hier nicht viel zur Sache. Ich habe bloß meine Meinung über diesen Punct gestagt, über den ich so nachgedacht habe, ehe ich Buttmann's Ansichten kannte in Bezug auf die grieschische Interpunction. Der Leser untersuche selbst, ob ich Recht oder Unrecht habe, oder auch ob es noch anders gemacht werden kann.

Der Punct oder der Schlußpunct [.] wird am Ende eines vollständigen Satzes angewandt, d. h. am Ende jeder Anzahl von Wörtern, welche einen vollen Sinn giebt, und nicht mit anderen Wörtersmassen verbunden ist. Ein Satz kann aus mehreren Gliedern oder Abtheilungen bestehen, und wird dann ein zusammengesetzter genannt. Z. B. "Die niedere Rlasse im Volke leidet großes Elend." Dies ist ein einfacher Satz; aber — "Viele aus den niederen Klassen leiden großes Elend und sterben täglich aus Mangel," ist ein zusammengesetzter Satz, d. h. er ist aus zwei Sätzen zusammengesetzt, und beide sind durch das Bindewort "und" mit einander verbunden.

Einige gebrauchen auch das Kolon als Abbreviaturzeichen, z. B. christl:, was jedoch jest so ziemlich veraltet ist, und wofür man blos einen Punct sest, welchen die Sprachlehrer den Abbruchspunct nennen; er unterscheidet sich von dem Schluspuncte durch die enge Anreihung des nächstfolgenden Wortes an das verkürzte Wort.

Aus dem Ganzen wird man sehen, daß es fast unmöglich ist, gewisse Regeln für den Gebrauch einiger Zeichen zu geben. Vieles bleibt dem Geschmack überlassen. Einiges hängt vom Nachdruck oder Gewicht ab, welches wir besonderen Wörtern oder Saptheilen zu geben wünschen; Anderes berushet auf der Wichtigkeit oder Leichtigkeit des Gegenstandes, wovon man schreibt; denn ganz anders werde ich interpungiren, wenn ich vertraute Gesspräche, oder Geschichten schreibe, und ganz anders, wenn ich Gegenstände erkläre oder erläuternd vorstrage, also ganz anders in einem Philosophischen Werke, und wieder anders in einem Romane 1c.

Das Fragzeichen [?] bedarf keiner Erklärung; denn die Benennung sagt selbst, daß es bei einer Frage angewendet wird. Im Sprechen macht man den Unterschied in der Sprache verständlich; im Schreis ben und Drucke bedient man sich sichtbarer Zeichen, um den Unterschied wahrnehmen zu können, ob der Satz fragweise gestellt ist, oder nicht. Z. B. "Was sagt er? Bring das Pferd in den Stall?" Oder — "Was sagt er? Bring das Pferd in den Stall."—

Das Ausruf - oder Verwunderungszeichen [!]. — Bei der Anrede, dem Zurufe, der Versicherung, dem Ausbruche von Verwunderung, von Freude und Schmerz, dem lebhaften Wunsche, wird der Ton, je nach dem Grade des Ausdrucks, am Ende empor gehoben, daher er auch in allen diesen Fällen

durch das Zeichen [!] angedeutet werden muß. 3. B. "Er geht fort." Oder — "Er geht fort!"—

Alle diese Ruhezeichen, das Komma und der Punct ausgenommen, haben ein Haarspatium vor sich stehen; das Komma und der Punct hingegen, die nicht mit der Tiese der Fläche des Buchstabens Linie halten, verlangen kein Spatium.

Außer dem giebt es noch gewisse grammatische Zeichen, welche der Setzer kennen muß, ich meine die Parenthesen, der Apostroph und das Hyphen.

Das Zeichen der Parenthefen, oder das Gin= schluß - oder Zwischensatzeichen, besteht aus zwei Klammern, welche bald als runde Klammern so (), bald so [ ] als gerade Klammern gemacht werden. Sie schließen einen Sattheil ein, welcher in den Sauptsat eingeschaltet wird, um den Gegenstand ju erläutern, oder unferen Behauptungen und Beweisen einen Nachdruck zu geben. Das Zeichen - , wostatt jedoch, nach Radlof's Ansicht, das gehälftete vorn oberwärts gekehrte Paragraphzeichen o bestimmter mare, wird gewöhnlicher und am besten da gebraucht, a) wo der eingeschobene Sat mehr eine Erklärung, einen Grund zu dem Folgenden enthält; b) jur Bezeichnung einer Ant= wort auf eine mit feinem Anführungszeichen versehene Frage. S. Radlof a. a. D. S. 582 flg. Vor dem allzu häufigen Gebrauche kann man jedoch nicht genug warnen. Ein solcher Schaltsat ober 3wi= schensatz unterbricht nothwendiger Weise die Rede und die Gedankenfolge, und ftrebt die Aufmerksam=

keit von dem Hauptgegenstande des Sațes abzu-

Das Sophen oder der Bindestrich [-] ift eine kleine Linie, um Wörter oder Wörtertheile mit einander zu verbinden. Unfer Schwanken beim Gebrauche des Hyphens hat seit einiger Zeit aufge= hört, und das Hyphen wird jest fast allgemein als überfluffig ausgelaffen. Wir haben uns, ohne dabei etwas zu verlieren, baran gewöhnt, endlich Wörter= buch, Zeitlauf, Buchdruckerherr für Wörter-Buch, Beit-Lauf, Buchdrucker - Herr zu schreiben. gleichen Grundsäte, wie hier zur Vertheidigung des Hophens aufgestellt wurden, nämlich daß es um der Unkundigen (und Bequemen) willen ge= schähe zc. gelten in der Sprache nicht. Go konnte man auch RaufMann, DattelBaum, Grundherr ic. schreiben, wie ich wirklich in einem Werke diese Schreibart gesehen habe, damit die Unkundigen mußten, daß ein jedes von diefen Wörtern aus zwei Hauptwörtern zusammengesett fei. Eben so lächer= lich mare dann die Besorgniß eines Misverstandes ober einer Misbetonung, wenn man Erblaffer, Gebet schreibt.

Es wird aber auch gebraucht, um einen Theil des Worts auf der einen Zeile mit dem anderen auf der anderen Zeile zu verbinden, weshalb es die Buchdrucker das Divis, das Theilungszeichen [=] nennen. Diese Zeichen sollten nicht von einem zu dicken Kegel gegossen werden; sie können kaum dunn genug sein und brauchen keinen setten Strich zu haben.

Man verlange hier nicht ein kritisch-grammastisches Kapitel. Um diesen Gegenstand genau zu behandeln, gebraucht man wenigstens eben so viele Seiten als Radlof (S. 444-486-510), ob ich gleich hier ihm am wenigsten beistimmen kann. Die Radlofschen Unterscheidungen werden manchen Geslehrten verwirren, und um wie viel mehr unsere Seper? Und für diese schreibe ich.

Der Apostroph, oder das Elisionszeichen, d. i. Weglaßzeichen, gleicht einem lateinischen Komma, erhält aber seine Stelle über der Zeile. In Gezdichten wird dieses Zeichen häusig gebraucht. Nur hüte man sich, daß man es zu oft gebrauche; denn sonst könnte es den Namen Faulheitszeichen oder Vöbelzeichen bekommen.

Hiezu will ich noch bas Anführungszeichen rech= nen. Die Gestalt ift » (") und zwei kleinen, nabe an einander ftehenden Bafchen ähnlich. Wenn ein Schriftsteller Stellen aus einem Buch anführt, ober fonst haben will, daß eine ober mehrere Stellen in feinem Werke dem Lefer beffer ins Auge fallen ober ihn besonders aufmerksam machen follen, so wird zu Anfang (und nach Einigen an jede Zeile der felben) allezeit ein folches Zeichen gesett, und zu Ende auch eins, und zwar hier aufwärts ober verkehrt, nämlich « ("). An vielen Orten nennt man diese Zeichen Gansefüße ober Ganseaugen. Seter foll fie nie gang dicht an den Buchstaben, fondern allezeit ein Spatium dazwischen segen; steht aber bas Ganfefüßchen hinter einem Punct, fo barf kein Gratium dazwischen gesetzt werden. Man verdankt ihren Ursprung einem Franzosen, Namens Guillemet, welcher mahrscheinlich der Eursivschrift abhold war, und nach dessen Namen sie noch heut zu Tag in Frankreich Guillemets genannt werden. In der Anwendung weichen die Engländer von uns und den Franzosen ab. Sie fangen nämlich mit zwei umgekehrten, oben an der Zeile stehenden Romma's an, und schließen mit zwei oben ftehenden richtigen Romma's, nämlich "- ". Trifft es sich nun, daß in einem folden Anführungsfage noch eine andere Anführung aus einem anderen Schriftsteller enthalten ift, oder daß man munscht in dem felben noch einige Worte besonders hervorzuheben, so gebrauchen sie die Anführungszeichen einfach. 3ch will ein Beispiel nach der engländischen Methode interpungiren, und bann diesen Gegenstand verlaf= Will ich z. B. in einem Werke folgende Stelle aus Klopstock's Messias anführen, - "Mur mit fliegenden Worten, ihr Manner Ifrael, fann ich heut zu euch reden," - und wollte ich z. B. noch die Worte - mit fliegenden Worten - beraus= heben oder sie als eine aus anderen Dichtern ent= sehnte Phrase bezeichnen, so würde ich folgender Maßen bezeichnen -

"Nur 'mit fliegenden Worten', ihr Männer Israel, kann ich heut zu euch reden." —

#### Von ben Gevierten.

Ein Geviertes (engl. m-quadrat, franz. cadratin) ist das Viereck des Buchstavens, zu welcher Schrift er auch gehören mag; ein Halbgeviertes (engl. n-quadrat, franz. demi-cadratin) ist die halbe Regelstärke, das heißt, es ist das stärkste der Spatien, oder das schwächste der Gevierten (cadrats).

Beim Gießen dieser Gevierten ist die größte Genauigkeit erforderlich, und sie verlangen besons dere Sorgfalt beim Zurichten, da die unbedeutendste Abweichung augenblicklich sichtbar wird.

Die Gevierten beginnen meistes Theises die Absäte oder Paragraphen, wo die erste Zeile einsgezogen wird; doch auch hierin sindet Verschiedensheit Statt. Sonst zog man die erste Zeile immer um ein Ganzgeviertes ein; jett aber gebraucht man anderthalb Geviertes für engen Satz, und zwei, drei, ja vier Gevierte für weiten Satz, so daß der Leser mit einem Blicke den Anfang des Paragraphen bemerkt; was jedoch lediglich von der Versschiedenheit der Formate abhängt.

Die Halbgevierten gebraucht man nach den Ruhezeichen, und zuweilen nach einem überhängisgen Buchstaben. Die Umstände lehren am besten den Gebrauch der selben.

Zwei, drei, vier Gevierten werden ebenfalls für getheilte Zeilen und Zwischenschläge gegossen, und sind vorzüglich bei Gedichten anwendbar; westhalb es äußerst nothwendig ist, daß sie genau auf den Schriftkegel gegossen werden müssen; sonst würde der Sat, wenn mehrere zusammen kommen, ungleich stehen.

Der Nachtheil, welcher daraus entsteht, daß Schriften des selben Regels nicht in der Stärke übereinstimmen, ist bedeutend, wo die Gevierten, der Nothwendigkeit halber, unter einander vermengt werden. Es ift ein ernstliches Uebel, und fehr gu bedauern, daß eine Methode nicht eingeführt ist, diesem Uebel zu steuern. Manches Werk wird zuweilen mehr Gevierten verlangen, als vorhanden find; man kann hier zwar seine Zuflucht zum Gießer nehmen, doch giebt es noch genug Gevierten in der Offizin, die von dem selben Regel sind, aber zu einer anderen Schrift gehören, welche nicht passen wollen, und mithin nicht gebraucht werden können. Der Buchdruckerherr muß sich also in unnöthige Rosten stecken, und sogar dann ist es noch die Frage, ob sie nicht vermischt werden. Es ist in der That zum Erstaunen, daß ein so unregel= mäßiges und schlechtes, verderbliches Gystem so lange Bestand haben konnte.

Regletten von dem selben Regel wie die Schrift des Werkes, werden oft für Zwischenschläge, statt der Gevierten, gebraucht; da sie aber häusig angesfeuchtet werden, so fangen sie, wenn sie von Holzsind, zu schwellen an, und mithin kann man sich

nicht auf sie verlassen. Besser ist es, sich Regletten von Schriftzeug, welche von 3, 4, 5, 6 auf Cicero gegossen werden, zu bedienen, worauf ich schon früzher beim Durchschuß hingewiesen habe.

#### Von den Spatien.

Die Spatien dienen dazu, um ein Wort vom anderen zu trennen, damit das Lesen leicht und deutlich erscheinen kann. Sie werden in verschiedes ner Stärke oder Dicke gegossen, damit der Seper regelmäßig sepen und gut ausschließen kann.

Fünf auf ein m — oder fünf dünne Spatien; vier auf ein m — oder vier mittele Spatien; drei auf ein m oder drei dicke Spatien, und zwei auf ein m oder zwei Halbgevierte, können auch eigentslich zu den Spatien gerechnet werden. Außer dem giebt es noch weit dünnere, welche man Haarspatien nennt, und welche das Ausschließen äußerst erleichtern.

Die Sețer haben darauf zu sehen, daß die Spatien zwischen den Wörtern gleich vertheilt werden.

Neuere Schriftsteller haben sich jett in den Kopf gesetzt, daß zwischen einem Worte ganz genau so viel Platz sein müsse, als zwischen dem anderen; allein dies ist eine Grille von denen, die etwas von der Buchdruckerei zu verstehen glauben, aber doch

wirklich nichts verstehen. Freilich wäre es sehr zu wünschen; eben so, daß das Komma und überhaupt jede Interpunction von dem vorhergehenden und dem nachfolgenden Worte gleich weit entfernt ftande, also gang in der Mitte sich befände. Bei engem oder hinter einander fortlaufendem Gat ift es dem Geger unmöglich, die Zwischenräume zwischen den Wörtern alle Mal genau gleich und mathematisch richtig so einzutheilen, daß gerade in jeder Zeile zwischen jedem Wort oder zwischen jedem Komma zc. gang gleiche Räume entständen. Dies ist wol bei einzelen kurgen Zeilen, z. B. in Gedichten, möglich, und befolgt hier der Setzer diese Regel für die Schönheit des Sapes nicht, so ist er nachlässig. Daß es aber bei anderem Satze nicht immer, ja äußerst felten, möglich ift, weiß ein Jeder. Brun, welcher sich so große Mühe gegeben hat im Sate seines Lehrbuches, daß kein einziges Wort im ganzen Buche abgetheilt worden ist, hätte dieses lettere gewiß möglich gemacht, wenn er es vermochte, da er sein Werk selbst gesetht hat.

## Von den Durchschießlinien.

Die Durchschießlinien, wie sie genannt werden sollten, sind gegossene Linien, mit welchen man die Zeilen durchschießt, wie schon ihr Name anzeigt, das heißt, welche die Zeilen von einander trennen.

1

Die Stärke und die Länge der Durchschießlinien sind zahlreichen Abwechselungen unterworfen.
Man hat sie, nach der französischen Bestimmung,
von einem Puncte der Stärke bis auf sechs Puncte,
mit allen den halben Regelstärken. Unter einen
Punct gießt man sie nicht, wenn es nicht ganz besondere Umstände erforderlich machen. Die von
sechs Puncten sind die stärksten, die man gewöhnlich
gießt, ob gleich man noch mehr durchschießt; in
diesem Fall aber sest man die verlangte Stärke
mit schwächeren zusammen.

Man erlaube mir noch, Fournier's Meinung über die Abstufung oder Leiter der Durchschießlinien anzuführen.

Wir wollen annehmen, sagt er, daß eine Dru= ckerei ganz neu eingerichtet oder umgestaltet werden soll.

Jn Betracht, daß die Leichtigkeit, womit man die Länge der Durchschießlinien willkührlich abändern kann, gemißbraucht wird, wollen wir diese Länge nach einer gleichförmigen Folge feststellen, indem wir für gewisse Klassen von Formaten mehrere Keishen von Graden annehmen. Mit Hülfe des Typosmeters wollen wir eine ganze Zahl typographischer Puncte für die Basis dieser Operation wählen, und eben so auch eine Zahl, die durch die gewöhnliche Kegelstärke theilbar ist, wie 3, 4, 6 Puncte 1c.

Wir wollen für den untersten Punct 120 Puncte annehmen, und so durch vier Klassen in dem bestimmten Verhältnisse fortschreiten. Die erste Klasse würde zehn Grade von Durchschießlinien enthalten, jeder zu 4 Puncten, folglich von 120 bis 160 Puncten.

Die zweite würde vierzehn Grade von 6 Puncsten haben; von 162 bis 246.

Die dritte mit acht Graden von 12 Puncten, von 258 bis 354.

Die vierte würde acht Grade, von 16 Puncsten jeder, enthalten; mithin von 368 bis 496 Puncten.

Zu der ersten Klasse würden die kleinen Forsmate gehören, von Sechsunddreißiger bis Sechszehner; zu der zweiten Duodez und Octav; zu der dritten Quart, und zur vierten Folio.

Was die Regelstärke dieser Durchschießlinien anbelangt, so würde sie sehr oft von der augensblicklichen Nothwendigkeit bestimmt werden; die der beiden ersten Klassen könnten jedoch vorläusig auf zwei und drei Puncte gegossen werden, die anderen auf drei und vier, da diese Stärken mit den Forsmaten fast immer im Verhältnisse stehen.

Die Durchschießlinien sollten immer mit den Ordnungszahlen einer einzigen Reihe durch die ganze Leiter bezeichnet sein.

Werden Durchschießlinien von der selben Nummer auf zwei, wenig verschiedene Stärken gegossen, so kann man sie durch die Signatur unterscheiden.

Es ereignet sich häusig, daß sie für dieses oder jenes Format nicht lang genug sind; so setzt man, in diesem Falle, zwei an einander, welche von gleischer Dicke, aber nicht von gleicher Länge sind, das

,

mit sie sich nicht in der Mitte biegen. Bedient man sich der Durchschießlinien aus zwei Stücken, so muß man öfters ihre Stellung verändern; und nur durch diese Vorsicht erhält man die Festigkeit der Columne.

Die Durchschießlinien müssen ihren eigenen Rassten haben, der sich leicht tragen läßt.

Zwar wird dieser Plan nicht jeder Druckerei angemessen sein; es wird aber immer ein Leichtes sein, die Gradezahl dieser Leiter oder Skala zu restuciren und ihren Werth zu verändern. Ich stelle dieses nicht als Regel auf, sondern blos als Beisspiel, und um den Nupen einer Basis und eines Waaßes nach einer unveränderlichen Berechnung zu zeigen.

Rein typographisches Gesetz kann die Stärke der Durchschießlinien bestimmen, indem sie ganz von dem Format und der Schrift abhängig und den Regeln des Geschmacks oder der zufälligen Schicklichkeit unterworfen ist.

#### Von den Stucklinien.

Die messingenen Stücklinien sollten genau die Buchstabenhöhe haben; sind sie höher als der Buch: stab, so sacken sie sich voll von Farbe und sehen schmierig aus, und verhindern außer dem noch, daß die nächst stehenden Buchstaben nicht schwarz genug

kommen können, oder die Linien selbst schneiden in das Papier und den Deckel. Sind sie niedriger, als der Buchstab, so kommen sie gar nicht, zumal wenn sie schwach sind, und ohne Richtspahn an'ihren Seiten zwischen dem Terte stehen. Bei einem Satz auß Antiquaschrift kann der Richtspahn weg gelassen werden; besteht aber der Satz auß mehreren Schrifzten oder auch bloß auß Eursiv, so ist vor und nach einer schwachen messingenen Stücklinie ein Spahn erforderlich, damit sie nicht vorn an d, f, l, und hinten auf f, g, j, p,  $\gamma$  stößt.

Da die messingenen Stücklinien gewöhnlich zur Länge von 16 (engl.) Zoll geschnitten werden, so muß man sich nicht auf ihre Gleichheit, so weit sie die Höhe betrifft, von dem einen Ende zum anderen verlassen, sondern sie immer vorher untersuchen. Dies geschieht auf folgende Weise. Man setzt die Linie mit ihrer langen Unterseite, und dann auch mit ihrer langen Oberseite auf einen ganz glatzten, ebenen Tisch auf, und sieht zu, ob zwischen dem Tisch und der Linie noch Licht durchscheint. Entdeckt man hie und da, daß das Licht durchscheint, so ist die Linie nicht richtig.

Die metallenen Stücklinien werden, wie die Gevierten, nach m's gegossen, von der Größe 1 bis 4, zuweilen 6 m's. Man dedient sich deren bei Rechnungssachen, um jedem Inhalt und Artikel den gehörigen Plat anzuweisen.

### Von den langen Klammern.

Die langen Klammern (1 1) werden vorzüglich in Rechnungstabellen und in ähnlichem Satz ange-wendet, welcher aus verschiedenen Artikeln besteht. Sie stehen vor solchen Artikeln, die einerlei Werth haben, und halten sie gleichsam zusammen. Zuwei-len stehen sie auch nach dergleichen Artikeln.

Sie werden gewöhnlich zu 2, 3, auch 4 m's gegossen, und können nach Wunsch noch größer gezmacht werden; ist das Letztere der Fall, so kann die Mitte und eine jede Ecke mit metallenen Linien gesetzt werden, so daß die Klammer einen Raum einschließen kann. Diese alte Methode ist jedoch von der neueren bekannten verdrängt; siehe deshalb die Proben der Andreäischen Schriftgießerei Nr. 1 bis 100 (Klammern).

Die Mittelstücke und die Ecken mussen bei der ersten Methode, wie die metallenen Stücklinien, mit großer Richtigkeit gegossen werden, so daß sie in der Zusammensetzung als ein Stück erscheinen.

#### Von den hohen Buchstaben.

Da ich schon bei den Nachweisungszeichen von diesen Buchstaben gesprochen habe, so wird es nicht nothig sein, daß ich noch etwas darüber sage, außer

phabet, ohne die zusammengezogenen Buchstaben, enthalten sollten. Eben so sollte auch das j nicht als Nachweisungszeichen gebraucht werden, weil es ein herabsteigender Buchstab ist. Eine größere Menge sollte von den acht ersten Buchstaben; eine geringere von den acht anderen, und eine noch kleinere Menge von den acht letzten Buchstaben des Alphabets gezossen werden, weil es häusig der Fall ist, daß die Nachweisungs – oder Notenzeichen auf jeder Seite mit anfangen, ob sie gleich zuweilen bis ans Ende eines Kapitels oder einer anderen Abtheilung eines Werfes fortgesetzt werden. Ich ziehe Eurstv vor, wenn der Sat Antiqua ist und umgekehrt.

a, b, c, d, e, f, g.

1<sup>1</sup>, 2<sup>2</sup>, 3<sup>3</sup>, 4<sup>4</sup>, 5<sup>5</sup>, 6<sup>6</sup>, 7<sup>7</sup>, 8<sup>8</sup>, 9<sup>9</sup>, 10<sup>20</sup>.
Ganz das selbe gilt in Hinsicht auf die hohen Zissern, wie wir bei den Nachweisungszeichen gesehen haben.

#### Von den Bruchen.

Die Brüche, oder gebrochenen Zahlen, in der Rechenkunst werden selten auf andere Regel gegossen, als auf Cicero, Brevier, Garmond, Bourgevisd und Petit. Der Cicerokegel ist zwei Nompareillezkegeln, und der Garmondkegel zwei Perlkegeln gleich.

Die Trennlinie, oder die Linie zwischen dem Zähler und Nenner, wurde früher mit an den Zähler an gegossen; man bemerkte aber, daß die Zissern 3, 4, 5, 7, 9 dadurch litten, und aus diesem Grunde läßt man diese Linie mit dem Nenner versbinden, welches als Verbesserung dienen soll. —

## T 2 3 4 5 6 7 8 9 0 375.

Die Schönheit der Brüche besteht nicht darin, daß sie eine kleine schöne Fläche haben, sondern, daß sie sich voll und deutlich zeigen. Die Verbessezung, welche unsere Zissern erhalten haben, hat sich, meines Wissens, noch nicht auf die Bruchzissern erstreckt; oder ist das eine Verbesserung, daß man den Bruchstrich schief stellte, als ½, ½?

# Von den großen Gevierten.

Die großen Quadrate werden in zwei Größen gegossen, und danach nennt man sie groß und klein. Sie verdienen wie eine jede andere Art eben so viel Sorgfalt, damit sie überall richtig stehen. Eine jede Schriftgießerei giebt fast eine verschiedene Größe, was sehr zu tadeln ist. Diese Ungleichförmigkeit macht dem Setzer viele Mühe, und trotz aller seiner Mühe wird doch oft eine Form eingehohen werden, wo sich der Setzer nicht hat helsen können. Hierdurch wird oft dem Drucker, wenn er eine solche Form zurichten soll, viel Versäumniß verzursacht, wenn er auch den Grund des Abweichens des Registers bemerkt. Es ist daher alle Mal besser, wenn der Drucker eine Form, die er einheben soll,

9

vorher genau betrachtet; auf diese Weise wird man: cher Streit zwischen ihm und dem Seper verhütet.

Diese Art von Quadraten sollte nicht so hoch gegossen werden, wie es häusig zu geschehen pflegt; denn sind die Quadraten hoch, so werden sie das Papier beschwärzen und wiegen noch obendrein viel mehr.

Die Schließquadraten werden statt der großen und kleinen Quadraten zu allen Größen gegossen, von Text an bis zu Perl hinab.

# Von den Roschen und Einfassungen.

Unter Röschen und Ginfassungen, oder Einfasfungen im Allgemeinen, versteht der Buchdrucker verschiedene niedliche, wie Buchstaben gegossene Figuren, von Blumen, Blättern, Zweigen oder anderen Verzierungen, womit man Titel oder auch alle Columnen einer Form nach Belieben einfaßt, und woraus der Seper öfters so genannte Leisten, Bignetten zc. auf eine schickliche ebenmäßige Art zu= fammen sett. Diese Röschen waren ein Mal recht beliebt, und der Geger konnte seine Geschicklichkeit und seinen Geschmack bei ber Verzierung der Haupt= seiten eines Werkes zeigen. Später erkannte man folgende Ursachen, und ließ der gleichen Verzierun= gen gang weg, oder wendete sie wenigstens seltener an. Die erste Ursache war, daß sie sehr theuer waren. Warum lassen sich wol, möchten die Buch=

drucker fragen, die Schriftgießer für die Röschen doppelt den Preis der Schrift bezahlen? es kann unmöglich einen vernünftigen Grund geben. Sie entgegnen zwar, um sich zu rechtfertigen, daß eine kleine Menge verkauft und doch eine Menge geschnitten werden, welche nie die Unkosten bezahlen. Ich gebe dies recht gern zu; was ist aber das Schnei= den zweier Punzen im Vergleich mit dem Schneiden einer vollständigen Schriftsorte, welche gleichfalls nicht verkauft werden kann! Bu dem feltenen Gebrauche dieser Röschen trug auch zweitens der schlechte Geschmack mit bei, welchen zu jener Zeit die Schriftgießer in ihren Proben an den Tag legten. Wie viele Figuren stehen nicht in ihren Proben, an welchen kein Mensch auf Erden Gefallen finden Warum bringt man solch abgeschmacktes wird! Zeug auf! Zeigen die Proben eines Schriftgießers wahren schönen Geschmack, so glaube ich bestimmt, sein Röschenvorrath wird nicht als ein schlafendes Rapital da liegen. Sie sollten jedes Röschen auf den vollen Regel der Schrift gießen; dann murde der Buchdrucker ein viel größeres Feld für seinen Geschmack haben; er könnte seine Zeilen enge ober weit durchschossen haben, je nachdem es die Um= stände erlauben.

Vor wenigen Jahren war die Aenderungs - und Neuerungssucht so groß, daß die Buchdrucker sich nicht allein begnügten, alle Köschen auszuschließen, sondern überhaupt alles, was nur Verzierung hieß, verbannten; so gar die Linien von jeder Art wurden von ihren schicklichen Plätzen auf den Titelcolumnen,

bei Abschnitten ic. verwiesen. Doch dauerte diese Sucht oder Buth nicht lange, und man sing nach und nach an, sie in gewissen Fällen wieder einzussühren, was wir wirklich den Franzosen zu verdansten haben. Seit dieses Volk sich in vielen Gesschmackssachen, so wie auch hier, als Muster aufzgestellt hat, sind auch die Verzierungen wieder besliebter, und jetzt jede: Buchdruckerei, welche aus Empfehlung Anspruch machen will, ein Bedürfniß geworden. Mit den Linien ist es aber bei den Franzosen beim Alten geblieben, welches doch wol Nachahmung verdiente. Alles, was auf dem Bogen gedruckt erscheint, muß auch eine Bedeutung haben.

# Von den mathematischen Zeichen.

Da die mathematischen, algebraischen und geve metrischen Zeichen sich in jeder Buchdruckerei vorfinden müssen, so will ich sie bei ihren Namen aufzählen und ihre Bedeutungen hin zu fügen.

Das Zeichen, welches andeutet, daß Zahlen zus sammen addirt werden sollen, ist +. Man sest es zwischen die Zahlen und spricht es aus plus oder "und ". 3. B. 7 + 4 ist 11. Statt "ist" oder "ist gleich" sest man das Zeichen =. 3, B. 7 + 4 = 11. Dieses Gleichheitszeichen = gebraucht man auch bei den anderen Species der Rechenkunst, und sest es immer vor das sogenannte Facit, und vor Größen, die den vorhergehenden gleich sind. In

-

alten Büchern findet man auch dieses Zeichen Do als Gleichungszeichen, welches aber jetzt veraltet ist.

Das Zeichen der Subtraction ist —. Man setzt es zwischen den Minuendus und Subtrahendus. Man spricht es aus minus oder "weniger". 3. B.

$$9-4=5.$$

Das Zeichen der Multiplication ist ein Punct, oder auch ein schräg liegendes Kreuz, welches man zwischen die Faktoren setzt. Z. B.

$$5 \cdot 3 = 15$$
; oder  $5 \times 3 = 15$ .

Das Zeichen der Division sind zwei Puncte, die man zwischen den Dividendus und Divisor setzt, oder ein horizontaler Strich, über welchen man den Dividendus und unter welchen man den Divisor schreibt. Z. B.

$$24:6=4$$
; ober  $\frac{24}{6}=4$ .

Uebertrifft eine Größe eine andere, so zeigt man dies durch das Zeichen > an. Das Größere sett man vor die Deffnung; das Kleinere hinter die Spiße des Zeichens. Z. B. a > b heißt a ist größer als b; 8 > 5, u. s. w.

In der Buchstabenrechnung haben die Klamsmern oder Einschließungszeichen großen Nutzen. So heißt z. B. (3a + 4a). 2 so viel, man soll die Summe von 3a + 4a mit 2 multipliciren. Das Resultat ist 14a. Ließe man die Klammern weg, als 3a + 4a. 2, so würde es heißen, zu 3a

follte das Doppelte von 4a addirt werden und dann würde 11a herauskommen.

Um die arithmetische Operation der Wurzelaussiehung aus einer Zahl anzudeuten, sest man vor die Zahl das Zeichen V, und in die Deffnung diesses Wurzelzeichens eine kleine Zisser, welche wieder den Grad der Potenz anzeigt. Nur bei der Quasdratwurzel läßt man diese Zisser weg. Z. B.

$$\sqrt{4} = 2$$
; denn  $2^2 = 4$   
 $\sqrt[3]{27} = 3$ ; denn  $3^3 = 27$   
 $\sqrt[4]{625} = 5$ ; denn  $5^5 = 625$ .

Das Zeichen des arithmetischen Verhältnisses
ist ein horizontaler Strich, den man zwischen die Zahlen setzt, welche man mit einander vergleicht; das Zeichen des geometrischen Verhältnisses sind zwei Puncte. Z. B.

$$8 - 12 = 4$$

$$9:27=3$$

$$2:6=4:12$$

$$3:15=4:20$$

$$3:3.5=4:4.5.$$

Der Winkel in der Geometrie wird mit diesem Zeichen < bezeichnet. So schreibt man z. B.

<a cb, wo man den Buchstaben, welcher am Scheitel des Winkels stehet, immer in die Mitte nimmt; oder auch

< x, wo man nur einen Buchstaben zwischen die Schenkel schreibt.

Für die geometrische Aehnlichkeit hat man diesses Zeichen . Das Zeichen = paßt auch hier für die wahre mathematische Gleichheit oder Congruenz.

△ bedeutet ein Dreieck; als, △ ABC = △ ADC.

☐ heißt Quadrat, das reguläre Viereck; als
☐ AB = ☐ BC, d. h. das Viereck auf der Linie
AB ist gleich dem Viereck auf der Linie BC.

Dist ein Parallelogramm, wo die ein ander gegen über stehenden Seiten parallel sind.

So giebt es noch mehrere andere, z. B.

:: ist das Zeichen von zwei gleichen Verhält= nissen, und wird zwischen selbige gesetzt, als, 6. 2:12.4, d.h. 6 verhält sich zu 2, wie 12 zu 4.

÷ bedeutet eine fortgesetzte arithmetische Pro= gression, als —

19 ÷ 16 ÷ 13 ÷ 10 ÷ 7 ÷ 4, d. h. 19 ist um so viel größer als 16, wie 16 größer ist als 13, wie 13 größer ist als 10, wie 10 größer ist als 7, und wie 7 größer ist als 4.

: bedeutet eine fortgesetzte geometrische Pro= portion oder Progression, als —

16 :: 8 :: 4 :: 2 :: 1, d. h. 16 verhält sich zu 8, wie 8 zu 4, wie 4 zu 2, wie 2 zu 1.

3. B. C MD heißt, B verhält sich wie MD.

Der Gebrauch dieser Zeichen hat jedoch keine feste Bestimmung; denn verschiedene Schriftsteller gebrauchen verschiedene Zeichen, um ein und das selbe auszudrücken. Daher sollten die Schriftsteller, die über Mathematik schreiben, ein recht gutes Manuscript liefern, und die Setzer sich streng daran halten, damit keine Abwechselungen vorfallen.

# Die astronomischen Zeichen.

Die Sonne wird so O bezeichnet.

Die zwölf himmlischen Zeichen sind folgende —

Widder Waage 8 Stier Storpion  $\mathfrak{m}$ II Zwillinge 7 Shüpe S Rrebs 3 Steinbock A Löwe Wassermann 222 m Jungfrau Fische. X Sie werden auch auf eine andere Art vorge= stellt -

Die Charactere der Planeten sind diese -

Sonne O

Mond D

Venus Q

Mars 3

Jupiter 4

Saturn 5.

Diese haben schon die Alten gekannt; nachher sind, außer der längst unter die Planeten gesetzten Erde 5, noch folgende Planeten entdeckt worden —

Uranus & im J. 1781 von Herschel,

Ceres, G im J. 1801 von Piazzi,

Pallas & im 3. 1802 von Olbers,

Juno \* im J. 1805 von Harding,

Westa 1 im J. 1807 von Olbers.

Einige dieser Planeten bezeichnen auch die 7 Tage in der Woche —

- O Dies Solis, Sonntag,
- D Dies Lunæ, Montag,
- d Dies Martis, Dienstag,
- Bies Mercurii, Mittwoche,
- 4 Dies Jovis, Donnerstag,
- Q Dies Veneris, Freitag,
- b Dies Saturni, Sonnabend, Samstag.

Die verschiedenen Abwechselungen der Monds gestalten werden durch folgende Zeichen bezeichnet —

- O bedeutet Neumond, Reulicht.
- D erstes Viertel des Mondes.
- @ Vollmond, das volle Licht.
- C lettes Biertel des Mondes.

Diese ganze Veränderung der Mondgestalten nennt man den Mondwechsel. Unter Syzygien vers steht man den Neus und Vollmond, und unter Quadraturen das erste und letzte Viertel.

- A (Caput draconis) Drachenkopf, oder der aufsteigende Knoten, und
- B (Cauda draconis) Drachenschwanz, oder der niedersteigende Knoten, sind zwei Puncte, der

erstere ist über, ber andere unter der Ekliptik. Die Ekliptik wird nämlich von der Mondbahn in zwei Puncten unter einem Winkel von 5 oder  $\frac{1}{4}^{\circ}$  von 5° 8′ 52″ geschnitten. Nur so weit und nicht weiter entsernet sich der Mond nördlich oder südlich von der scheinbaren Sonnenbahn. Man nennt jene zwei Durchschnittspuncte Mondsknoten, welche auch ihren Ort sehr merklich verändern. Sie gehen nämslich von Osten nach Westen in 24 Stunden um 3′ 11″ oder jährlich um 19° zurück, so daß sie kaum nach 19 Jahren alle 12 Zeichen des Thierkreises (rückwärts) beschrieben haben.

Die Charactere, welche die Aspecten der Pla= neten andeuten, sind —

d Conjunctio, Zusammenkunft, trägt sich zu, wenn ein Planet unter dem anderen in einerlei Zeichen und Grade steht.

2 Oppositio, Gegenschein, geschieht, wenn zwei Planeten im Durchmesser einander entgegen gesetzt stehen.

△ Trigonus, gedritter Schein, ereignet sich, wenn ein Planet von dem andern um 4 Zeichen entfernt ist, welches 120 Grad, als den dritten Theil der Ekliptik, ausmacht.

Quartilis, Quadrat, Gevierter Schein, kommt vor, wenn zwei Planeten um 3 Zeichen von einander stehen, welches 90 Grad und also den vierten Theil der Ekliptik ausmacht.

\* Sextilis, Gesechster Schein, ist der sechste Theil der Ekliptik, nämlich 2 Zeichen, welche 60 Gr. ausmachen.

1 2000

Außer dem giebt es noch viele andere Zeichen und Symbole, welche die Sterndeuter erfunden haben, um der Leichtgläubigkeit des Bolks etwas vorzuspiegeln. Man findet deren in den Bauern-Calendern, und hieher gehören die Zeichen für "Auserwehlt Aderlassen, Gut Aderlassen, Gut Basden, Schwißen, Schrepfen, Gut Säen und Pflanzen, Gut Arzney brauchen, Gut Haar abschneiden, Schaafe scheeren, Gut Nägel abschneiden, Gut Kinzder entwehnen, Schöne Kinder erzeugen, Gut Holz fällen," und noch andere Wetterprophezeiungen.

# Medicinische und Apotheker: Zeichen.

Re fteht für Recipe, nimm.

a, aa, oder a a, ana, jedes gleichviel.

W ein Pfund.

3 eine Unge.

3 eine Drachme.

9 ein Strupel.

j steht für 1; ij für 2 1c.

ß, semi, halb.

gr. bedeutet Gran.

V. oder Vin., Wein; V.R., vinum ruhrum, rother Wein; V.A., vinum album, weißer Wein; V.C., vinum coctum, gekochter Wein.

M., Manipulus, eine Hand voll.

C. C., Cornu cervi, Hirschhorn.

- C. C. U., Cornu cervi ustum, gebranntes Hirschhorn.
- P., Particula, ein Theilchen, so viel man mit zwei Fingern greifen kann.
  - P. æq., partes æquales, gleiche Theile.
  - q. s., quantum sufficit, so viel als hinlänglich.
  - q. p. quantum placet, nach Belieben.
  - s. a. secundum artem, nach der Kunst ic. ic.

# Viertes Rapitel. Das griechische Alphabet.

Die griechische Sprache, welche in alten Zeiten nicht allein in Griechenland, sondern in einem grossen Theile von Kleinassen, Süditalien und Sicilien gesprochen wurde, hatte, wie alle Sprachen, verschiedene Mundarten. Dieses Landschaftliche in der Sprache sinden wir auch wieder in den von den griechischen Schriftstellern hinterlassenen Werken. Die verschiedenen landschaftlichen Mundarten könznen jedoch auf zwei Hauptdialekte, den ionischen und dorischen, zurückgeführt werden.

Der ionische Dialekt herrschte in früheren Zeisten hauptsächlich in Attika und Kleinassen und den benachbarten Inseln. Er ist der weicheste Dialekt vor allen anderen, wegen Häufung der Vocale. Zu diesem Dialekte gehören die ältesten Dichter, namentslich Homeros, Hessodos, Theognis u. a., und später Herodotos und Hippokrates als die vornehmsten Prosaiker. Diesen Dialekt erkennt man vorzüglich an folgenden Merkmalen. Er setzt n statt a, als gelln, für gella; e statt a, als yelew für yellaw;

und a statt ε, als τάμνω für τέμνω; ferner » statt π, als »ως für πως; π statt φ, als ἀπαιρούμαι für ἀφαιρούμαι.

Ein Nebenzweig davon ift der attische Dialekt, welcher sich späterhin ausbildete und bald alle an= deren Dialekte an Verfeinerung übertraf, indem er so wol die dorische Härte als die ionische Weich= heit durch attische Gewandtheit vermied. Die Gram= matiker sagen uns, daß sich dieser Dialekt durch eine zweckmäßige Rurze, durch ein höchst wirksames Zusammenstellen der Hauptmomente, und durch eine gewisse Mäßigung im Behaupten und Urtheilen aus= Noch eine Quelle des Reizes der attischen zeichnet. Sprache liegt in der Individualität der felben, und in dem Sinne dafür und für Nationalität überhaupt, den die attischen Schriftsteller hatten. Werke des Platon, Thukydides, Jokrates, Xeno= phon, Demosthenes, Aristophanes zc. find in diesem Dialekte geschrieben. Das ihm Eigenthümliche ift, daß er o in & und e, oo in tr verwandelt, z. B. Eir statt σύν, θάλαττα statt θάλασσα, άδξην statt άρσην. Er liebt die contrahirten Wörter, wovon der ioni= sche so viel als möglich befreit ift.

Im dorischen Dialekte sprachen die Lakedamonier und die Einwohner von Argos, Epeiros, Rhodos, und Kreta. Man sindet ihn in den Werken
des Pindaros, Theokritos und Archimedes; er klingt
breit und ist im Ganzen weniger ausgebildet.
Seine Eigenthümlichkeiten sind diese — a wird gesetzt statt 1, als papa für phun; a statt e als nicksw
für niesw; ya statt ye, als kywya für kywye; a

statt ω, als μουσᾶν für μουσῶν, πρᾶτος für πρῶτος; α statt ει, als κλάδας für κλείδας; η statt α,
als ζην für ζαν; η statt ει, als κοσμην für κοσμείν;
ω statt ου, als μῶσα für μοῦσα; ω statt ε, als
ωνεκα für ένεκα; αι statt ει, als αίθε für είθε; ευ
statt ου, als αλεύμαι für αλούμαι; οι statt ου, als
τύπτοισα für τύπτουσα.

Ein Nebenzweig davon ist der ävlische Dialekt, welcher von den Bövtiern und ihren Nachbaren gessprochen wurde. Er ist uns in den Gedichten der Sappho und des Alkaios aufbewahrt. Er zeichnet sich auf folgende Weise aus — o wird verändert in w, als zwoos für zógos; w in o, als kgos für kgws; a in e, als Jégos für Jágos; u. a. m.

Andere Nebenzweige von den angeführten Dialekten, als den böotischen, lakonischen, thessalischen zc. kennt man nur nach einzelen Wörtern und Formen und aus zerstreuten Nachrichten, aus Inschriften u. dgs.

Das griechische Alphabet enthält 17 Consonanten und 7 Vocale.

| Charactere.                 | Namen.                         | Aussprache. | Zahlenwerth. |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| Aa                          | *Αλφα                          | a           | 1            |
| B & 6                       | $B	ilde{\eta}	aulpha$          | b           | 2            |
| TY F                        | Γάμμα                          | g           | , <b>3</b>   |
| 18                          | Δέλτα                          | b           | 4            |
| E &                         | Έ ψιλόν                        | e (furz)    | 5            |
| ZZ                          | $Z\hat{\eta}\tau\alpha$        | 55          | 7            |
| $H$ $\eta$                  | $^{\circ}H\tau\alpha$          | e (lang)    | 8            |
| $\Theta \mathcal{F} \theta$ | $\Theta \tilde{\eta} 	au lpha$ | th          | 9            |
| I                           | Τῶτα                           | i           | 10           |
| K z                         | Κάππα                          | ť           | 20           |
| 12                          | Λάμβδα                         | 1           | 30           |
| Mµ                          | $M	ilde{v}$                    | m           | 40           |
| Nv                          | $N \tilde{v}$                  | n           | 50           |
| E &                         | <b>五</b> 元                     | r           | 60           |
| 0 0                         | O mizgor                       | o (furz)    | 70           |
| $\Pi$ $\pi$                 | $II\tilde{\iota}$              | p           | 80           |
| $P \ \varrho$               | $P\tilde{\omega}$              | r           | 100          |
| Z o s                       | Σίγμα                          | 18          | 200          |
| T 7 7                       | $Ta\hat{v}$                    | t           | 300          |
| T v                         | Υ ψιλόν                        | ű           | 400          |
| $\Phi \varphi$              | $\Phi i$                       | f           | 500          |
| XX                          | Xi                             | d)          | 600          |
| $\Psi^{i} \psi$             | $M_{i}$                        | pf          | 700          |
| $\Omega$ $\omega$           | 'Ω μέγα                        | o (lang)    | 800          |

Die Buchstaben werden eingetheilt in Vocale und Consonanten.

Die langen Vocale heißen —  $\eta$ ,  $\omega$ ; die kurzen  $\varepsilon$ , o und die schwankenden, d. h. die so wol lang als kurz gebraucht werden,  $\alpha$ ,  $\iota$ ,  $\nu$ .

Bon den Consonanten müssen zuvörderst abgessondert werden die drei Doppelbuchstaben ψ, ξ, ζ, deren jeder eigentlich aus zwei Buchstaben besteht, für welche die Schrift aber ein einfaches Zeichen eingeführt hat. Bor dem σ nämlich werden die Buchstaben γ und χ in z, β und φ in π verwandelt, und alsdann mit dem σ in ξ und ψ zusammen geschrieben, also γσ, χσ in zσ, d. i. ξ und βσ, φσ in πσ, d. i. ψ. Wie im Lateinischen aus scribsi wird scripsi. Das ζ ist eigentlich aus σδ entstanden. Die Dorer brauchten in den meisten Fällen σδ statt ζ besonders in der Mitte, z. B. συρίσδω für συρίζω.

Die einfachen Buchstaben werden eingetheilt

- a) nach den Organen, womit sie ausgesprochen werden. Es sind nämlich
  - β, π, φ, μ, Lippenbuchstaben, labiales,
  - δ, τ, θ, ν, 2, ę, σ, Zungenbuchstaben, linguales,
  - y, z, z, Gaumenbuchstaben, palatinæ.
    - b) nach ihren Eigenschaften,
  - 1) semivocales, halblaute, und zwar liquidæ, flüssige, λ, μ, ν, -ρ, der einfache Zischlaut, σ,
  - 2) mutæ, stumme, und zwar aspiratae, hauchende, φ, χ, θ, mediæ, mittlere, β, γ, δ, tenues, hauchlose, π, κ, τ.

Es erhellt hieraus, daß jedes Organ die drei mutas vollständig hat, und daß also diese neun Buchstaben so gestellt,

 $\varphi, \chi, \vartheta,$   $\beta, \gamma, \delta,$   $\pi, \chi, \tau,$ 

nach beiden Richtungen mit einander verwandt find.

Alles was in der griechischen Schrift durch Verzeinigung zweier Bocale zu Einer Silbe geschrieben wird, gilt für einen Diphthongen. Dem zu Folge sind deren zwölf, welche sämtlich entweder auf zoder auf vausgehen. Neun der selben werden im= mer auf natürliche Art geschrieben —

αι, ει, οι, νι · αν, εν, ην, ον, ων.

Die drei übrigen aber setzen das Jota, welsches hier Iota subscriptum heißt, jetzt gewöhnlich unter den ersten Buchstaben,

 $\alpha$ ,  $\eta$ ,  $\varphi$ .

Dies ist jedoch blos ein Gebrauch aus den spä= ten Zeiten. Von den alten Griechen ward dies e ebenfalls in die Reihe geschrieben und in der Ber= salschrift ist dies auch jest noch gebräuchlich. Z.B. Th soopla, THI SOPIAI, to Hon oder TOI AI-AHI.

Diese obige Eintheilung der Consonanten ersstreckt sich über alle Sprachen und will von dem gehörig beachtet sein, der eine philosophische Beskanntschaft mit dem Ursprung und der Ableitung der Wörter erlangen will. Durch den Austausch der gleichartigen Consonanten wurde die Sprache des ersten Menschengeschlechts, ob gleich Anfangs

rauh und arm, bereichert; der selbe Urausdruck zerlegte sich gleichsam in viele andere verschiedene, wurde später durch die verschiedenen Mundarten verändert und vermanigfacht, und verlor sich ends lich in verschiedenen Sprachen.

Jedes griechische Wort, das mit einem Vocal anfängt, hat über den selben eines der folgenden Zeichen —

- ' Spiritus lenis, der dünne Hauch,
- Spiritus asper, der dicke Hauch.

Der dicke Hauch ist eben das, was die lateinissche und andere Sprachen durch ihr h ausdrücken. Der dünne Hauch steht, wo jene das Wort mit dem bloßen Vocal anfangen lassen. 3. B.

έγω, <sup>3</sup>Απόλλων, ωμος, ίστορία, <sup>6</sup>Ομηρος, ῦδωρ.

Rommt der Spiritus auf einen Diphthongen zu stehen, so wird er, so wie auch die Accente, auf den zweiten Buchstaben gesetzt, z. B. Edquildys, olos, elvai, olu, al, adio, vióv, 1c. Doch geschiez het dies gewöhnlich nicht, wenn statt der Schreibart a, n, w das i in der Reihe steht, z. B. "Aidys, (ädys).

Der dicke Hauch steht auch auf jedem ę, wo= mit ein Wort anfängt; und zwei ę in der Mitte werden ze bezeichnet, z. B. &/xwe, Judeos.

Neben diesen beiden Hauchen oder Spiritus hatte die älteste Sprache noch eine andere Aspiration, welche sich am längsten bei den Aeoliern ershielt und als ein ordentlicher Buchstab in der Reihe am gewöhnlichsten so F bezeichnet ward. Diese

war unser w oder das lat. v, hieß auch eigentlich  $F_{\alpha\tilde{\nu}}$  oder  $\beta_{\alpha\tilde{\nu}}$ , am gewöhnlichsten aber von der Gesstalt des Zeichens der selben, Digamma (d. h. doppeltes  $\Gamma$ ,) und kam mehreren Wörtern zu, welche in den bekannten Dialekten theils den dicken, theils den dünnen Hauch haben.

Jedes griechische Wort hat, ordentlicher Weise, auf einem seiner Bocale den Ton; und dieser ist eigentlich von einerlei Art, nämlich der Acutus, d.h. der scharfe oder helle Ton, dessen Zeichen ist (').

Von jedem Laute, der nach unserer Art zu resten, den Ton nicht hat, heißt es nach der Theorie der Alten, es ruhe darauf der schwere oder niederssinkende Ton, der Gravis; und auch dafür bestimmsten die Grammatiker ein Zeichen ('), das jedoch in der gewöhnlichen Schrift auf diese Silben nicht gessetzt wird. Steht ein Wort mit dem Acutus im Zusammenhang mit anderen Wörtern, so dämpft sich der Ton des Acutus und geht mehr oder wesniger in den Gravis über. Dieser gedämpste Acustus wird daher auch durchgängig als Gravis 'geszeichnet.

Ein langer Vocal kann aber auch den so genannten Eircumster, d. h. den gewundenen oder
geschleiften Ton haben, welcher so (~) bezeichnet wird.
Ein so bezeichneter langer Vocal ist als aus zwei in
einander geschleiften Kürzen zusammen gesetzt anzusehen, wovon die erste den Acutus, die andere den
Gravis hat; also z. B. aus 60 wird s. Wenn hingegen zwei so 66 betonte Kürzen in eins übergehen,
so hat der lange Vocal nur den Acutus (6). Noch

ist zu bemerken, daß der Gravis nur auf der letzten Silve, der Eircumslex auf einer von den beiden letzten, und der Acutus auf einer von den drei letzten Silven stehen kann.

Außer dem giebt es einige Eigenheiten in der Veränderung der Buchstaben, mit welchen sich der Seper bekannt machen muß, wenn er gute Arbeit zu liefern wünscht.

Wenn mehrere Vocale in einen langen Misch= laut zusammen gezogen werden, so nennt man diese Bildung die Contraction. Z. B. τείχεα in τείχη, κέας in κῆς, πλόος in πλοῦς, τείχεος in τείχους, φιλέω in φιλῶ, τιμάω in τιμῶ 18.18.

Die Trennung der Diphthonge, Diäresis ge= nannt, wird durch zwei Puncte auf dem zweiten Vocale des Diphthonges angezeigt, z. B. πάϊς für παῖς, ἐΰτροχος für εὔτροχος.

Die Krasis ist zwischen zwei Wörtern eben das was die Contraction in der Mitte eines Worts, und bildet einen langen Laut, auf welchen gewöhnslich ein Zeichen gesetzt wird, das die Grammatiker Koronis nennen, und das jetzt wenigstens mit dem Spiritus lenis einerlei Gestalt hat, z. B. τάμά für τὰ ἐμά, τοῦνομα für τὸ ὄνομα, ταῦτό für τὸ αὖτό, κάγώ für καὶ ἐγώ.

Die Elision ist die Wegnahme eines Vocales vor einem anderen. Sie tritt, einige seltene Fälle in der Mitte des Wortes ausgenommen, nur in der Zusammensetzung und am Ende eines Worstes ein.

Wenn ein Wort auf einen kurzen Vocal auszgeht und das folgende mit einem Vocale beginnt, so kann jener abgeworfen werden, und wird es in vielen Fällen gewöhnlich. Ueber die leere Stelle wird alsdann der Apostroph zum Zeichen gesetzt. 3. B. ên kuov für end kuov; all ö für alla ö.

In der griechischen Schrift sind drei Unterscheis dungszeichen eingeführt, die wir mit den jest üblischen Benennungen der entsprechenden Zeichen unsserer Schrift zu belegen pflegen. Auch kommen Punct und Komma in der Form mit den unsrigen überein. Das Koson aber ist ein Punct am oberen Ende des Buchstabens, z. B. ode haber äller.

Das Fragezeichen hat die Gestalt von unseren Semikolon. Es ist zwar nicht aus altgriechischer Zeit, aber schon längst völlig eingeführt. Z. B. tladteis; was begehrest du?

Wenn zwei zusammenstoßende Wörtchen einem anderen Worte vollkommen gleich sind, so werden sie zur Verhütung der Verwechselung noch durch ein Zeichen getrennt, welches mit dem Komma übereinkömmt und Hypodiastole oder auch blos Diasstole heißt. Z. B. Ö,te das Neutrum von öotes zum Unterschiede von der Konjunction öte, daß; ö,te und to,te, und der, und daß, zum Unterschiede von den Adverbien öte und tote, wann, dann. Bei den beiden letztern ist dieses Zeichen jetzt für unnöttig gehalten worden, weil bei der Genauigkeit unsserer Druckschrift hier der Zwischenraum ö te, to te zur Deutlichkeit hinreichen würde. Der Setzer hat

aber zu merken, daß er dieses Zeichen nicht als Komma ansieht, weder so behandelt, sondern daß diese beiden Wörtchen sich dicht anschließen mussen, b,re, ro,re, und nicht ö, re, ro, re.

Borstehendes wird hinreichend sein, dem Seher, der kein Griechisch verstehet, die Arbeit ungemein zu erleichtern. Borzüglich muß er immer beachten, daß der Gravis nur auf der letten Silbe, der Acustus auf einer von den drei letten Silben, und der Eircumster auf einer von den beiden letten Silben siehen kann. Prägt sich ein Seher diese Regeln ein, so spart er sich viel Zeit; denn er wird wissen, daß er doppelte Arbeit hat, wenn der Accent im Borte falsch gesetzt wird, weil der Corrector nicht nur den falschen Accent wegstreichen, sondern auch den richtigen hinschreiben muß. Seht z. B. der Seher das Bort adrav auf folgende Weise durar, so hat er gleich die Silbe du in ad zu verwandeln ober nolews in nolews, dynews in dynews u. s. w.

Jedem Principal oder Faktor ist übrigens auf das Dringendste anzuempfehlen, den Setzerlehrling erst mit dem Setzen seiner Muttersprache oder ansderen leichter zu setzenden Sprachen bekannt zu machen, bevor man ihn das Griechische aufangen läßt, und nachher nothwendig dafür zu sorgen, daß jener mit diesen Anfangsgründen vertraut wird. Ich habe Setzer gekannt, welche die Bedeutung eines Buchstabens nicht wußten, sondern alles nach der Figur absetzen; wenn nun auch Diese oft besser, wie Mancher, der die Wörter im Zusammenhange liest, setzen, so sieht doch Jeder ein, daß sie nie so viel

leisten werden, und bei schlechten Manuscripten ihr Satz, ungeachtet des doppelten Zeitaufwandes, doch immer sehr fehlerhaft sein wird.

#### Das hebraische Alphabet.

Den Setzer, welcher sich mit der hebräischen Sprache vertraut machen will, verweise ich auf den Ersten Theil von Gesenius Grammatik. Siebente Auflage. Halle 1824. 8. Es würde mich hier zu weit führen, wenn ich von den Lesezeichen, den quiescirenden Buchstaben, den Silben und dem Sillabiren, vom Tone zc. sprechen wollte; und die meisten Setzer haben zu wenig grammatische Kenntznise, als daß sie mich verstehen würden.

Das Alphabet der Hebräer besteht blos aus Consonanten, von denen jedoch drei auch als Bocale gelten. Es waren deren eigentlich 22, wobei Sin und Schin als ein Buchstab gezählt wurden; nach der Trennung der selben zählt man nun 23. Sie werden von der rechten Hand zur linken gelesen, und sind folgende.

| Figur.       | Mame.   | Aussprache. Zahlwerth.       |
|--------------|---------|------------------------------|
| ×            | Aleph   | spiritus lenis 1             |
| 2            | Beth '  | bh (b) 2                     |
| 3            | Gimel   | gh (g) 3                     |
| 7            | Daleth  | dh (d) 4                     |
| Ħ            | He      | h 5                          |
| ٦            | Waw.    | W(100 100) - 6               |
| 7            | Sajin   | s 7                          |
| י י          | Cheth   | ch (durch die                |
|              | •       | Rehle gesprochen) 8          |
| ೮            | Teth    | t 9                          |
| •            | 300     | j 10                         |
| s am Ende 7  | Raph    | ch (k) 20                    |
| 3            | Lamed   | 30                           |
| n ain Ende b | Mem     | m                            |
| 's am Ende 7 | Nun     | n 50                         |
| ם ייייי יי   | Samedy  | s · · · · · 60               |
| 3            | Ajin 4  | Rehlhauch von<br>Aussen nach |
| r            |         | Innen gezogen - 70'          |
| Dam Ende p   | Phe     | ph (p) 80 1                  |
| z am Ende y  | Bade    | z 90                         |
| P            | Roph    | k 100                        |
| 7            | Resch - | r 200                        |
| ່ນ<br>ພ      | Gin     | 8, 1, 1                      |
| U            | Schin   | sch 300                      |
| n            | Taw     | th (t) 400                   |

Hieraus sehen wir, daß funf Consonante am Ende der Mörter eine andere Figur haben. Sie werden Finalbuchstaben genannt.

Um Ende der Zeile darf man die Wörter nie brechen. Um aber keinen leeren Raum zu lassen, füllt man die Zeile durch Verlängerung gewisser Buchstaben. Diese sind —

## 

Bei dem Gebrauche der Consonanten als Zahlzeichen hat man durch &-- w die Einer, -- w die Zehner, p-n 190-400 bezeichnet. Von 500-900 bezeichnen einige Rabbiner (denn die alttestas mentlichen Schriftsteller haben diese Bezeichnung durch Biffern noch nicht) durch die schon erwähnten funf Finalbuchstaben, nämlich, 500 7, 600 0, 700 7, 800 n, 900 p; andere hingegen durch n = 400 mit Hinzusetzung der übrigen hunderte, als pin 500. Bei zusammengesetten Zahlen fteht die größere vorn, מר או 11, אבר 121. Mur בין nicht אין, nicht אין. Die Tausende werden durch die Einer bezeichnet mit zwei darüber gefetten Puncten, oder auch Strichlein, als & 1000, wie schon früher ermähnt worden ist.

Nachdem die alte Sprache ausgestorben war, erfand man zur Erleichterung der Aussprache untersgesetze Bocale oder Bocalzeichen. Man unterschied dann gewöhnlich sieben Bocale, worauf die jüdischen Grammatiker des Mittelalters die Eintheilung in zehn getroffen haben, wie sie folgende Tafel zeigt.

#### a) Lange Bocale.

- 1) Kamez, a, j. B. 72 jad.
- 2) Zere, ē, į. B. DN ém.
- 3) i Chirek magnum, ī, 3. B. 15 bīn.
- 4) j und Cholem, ō, 3. B. 517 kol.
- 5) 7 Schurek, a, 1. B. DD math.

#### b) Rurge Bocale.

- 6) Patach, ă, 3. B. 27 răbh.
- 7) "Segol, ë und ä, 3. B. To mälšch.
- 8) Kamez-chatuph, ŏ, ¬pn chŏk.

#### c) Schwankende Nocale.

- 9) Chirck parvum, T, 3. B. 128 ienmi, py zaddīkim.
- 10) אָלְרָן schulchan, פֿרָתי schulchan, אָלָרָן mūthi.

Diese Eintheilung kann jedoch zu manchen Irrsthümern Veranlassung geben, weil nämlich Sogol, Chirek parvum, und Kibbuz auch lang sein könzum. Daher noch folgende Eintheilung der Bocalsseichen in drei Klassen, die eine richtigere Einsicht in die Lehre von der Bocalsehung geben wird.

Nach den drei Hauptvocallauten.

1. Laut A, (X)

Kamez, ā; Patach, ā; Segol, ä

2. Laut E, I, (1)

Zere, ē; "Segol, ē und e balans; 1 Chirek, ī.

3. Laut O, U, (7)

nnd Cholem, ō; Kamez-chatuph, ŏ Schurek, ū; Kibbuz, ū.

## Fünftes Rapitel.

# Von dem relativen Verhältnisse der Buchstaben unter einander.

Bei Leitung eines Buchdruckergeschäftes wird die Kenntniß von dem Verhältnisse, welches der eine Buchstabenkegel zum anderen hat, von bedeutender Wichtigkeit gefunden werden. Ohne diese Kenntniß kann sich der Buchdrucker keinen genauen Begriff von der Größe der Schrift machen, die für ein Werk genommen werden soll, das auf eine besstimmte Anzahl Bogen beschränkt ist.

» Verschiedene Methoden sind empfohlen worden, um diesen Gegenstand völlig aufzuhellen, sie sind aber nicht klar genug, um vollkommen verstanden zu werden, und deshalb selten gebräuchlich. Unter vielen anderen Plänen, welche vorgeschlagen worden sind, hat folgender noch das meiste Lob erhalten.

»Da die Berechnungstabellen nicht einfach genug angefertigt werden können, so schmeichte ich mir, daß die dargestellte Skala ihrem Zweck in jeder Hinsicht entsprechen wird. Die Skala wird in Holz geschnitten, wie ein Lineal; jede Seite enthält das Maaß zweier Schriftsorten; solglich werden zwei Lineale die Berhältnisse von 8 verschiedenen Schriftsforten geben. Ich empfehle diese Lineale dem Hanzdel; sie sind ungemein nütlich, da sie mit der größten Genauigkeit gearbeitet sind, und werden genauer und bequemer gefunden werden als die Gevierten bei der Berechnung des Satzes.

»Um die Anzahl der Zeilen auf einer Seite zu wissen, legt man den Theil des Lineales, worauf die Schriftsorte bemerkt ist, mit der die Berechnung vorgenommen werden soll, der Länge nach auf die gedruckte Seite, und dann auf die Rückseite, um die Breite oder die Anzahl der m's zu erfahren.«

Der berühmte engländische Buchdrucker, Stower, welcher eine Grammatit der Buchdruderfunft geschrieben hat, hat sich viele Muhe gegeben, eine Stala für diesen besonderen 3med zu verfertigen und durch einen Rupferstich zu erläutern; und da dies auch bei meinem Werk erwartet werden mochte, so have ich den Paragraph aus Stower's Gram= matik übersett, wie er da steht; ob ich gleich ihn schlechterdings nicht empfehlen fann. Gin Jeder weiß, wer nur einige Renntniffe von ben Schriften bat, daß eine folche Stala mangelhaft fein muß, da die Schriftsorten, wenn sie auch die selben Ramen führen, doch beträchtlich verschieden find. E & ist ferner bekannt, daß das Papier mährend der verschiedenen Processe des Feuchtens, des Druckens und Trodinens seine Lange und Breite verandert; fo daß das Berechnen auf gedruckten Seiten mit Bulfe dieser Lineale nie richtig fein kann.

Das einfachste und beste Mittel, einen Ueberschlag von einem Werke sich zu machen, ift ohne 3weifel folgendes. - Man fete die m's von jeder Schriftsorte in vertifale Parallellinien, und daneben in der Reibe die Biffern, und drude bas Bange auf gutem bartem, aber wenig gefeuchtetem ober gepreftem Papier ab, und laffe es langfam trod: nen. Denn man ein mit ber felben Gdrift gedrudtes Werk berechnet, so wird der Unterschied unbedeutend fein; benn, ift bas Maag und die gemeffene Geite von bem Maage der m's im Gage verschieden, so wird bas eine durch bas andere ausgeglichen. Aber auch Diefer Methode fann man nicht trauen, wenn ber Dructberr' ben Preis mit dem Geger bestimmen will, da ber Unterschied gwis fchen einem bunnen und ftarten Gpatium ein Salb: geviertes ausmachen wird, mas schon bei 500 Buch= staben 1000 als Unterschied beträgt. Das folgende Softem für Mittel bis auf Nompareille berab mag der empfohlenen Methode als Beispiel dienen.

| 1 m  | 1 m        | 1 m              | 1        | m            | 1 m          |
|------|------------|------------------|----------|--------------|--------------|
|      |            | $\bar{2}$ m      | 2        | m            | 2 m<br>3 m   |
| 2 m  | 2 m        |                  | 3        | $\mathbf{m}$ | 4 m          |
|      | 3 m        | 3 m              | 4        | m            | 5 m<br>6 m   |
| 3 m  | <b>6</b> : | 4 m              | 5        | $\mathbf{m}$ | 7 m          |
| 4 m  |            | 5 m              | 6        | m            | 8 m          |
|      | 5 m        | 6 m              | 7        | m            | 0 m          |
| 5 m  | 6 m        | 7 m              | 8        | m            | 11 m         |
|      |            | 8 m              | 9        | $\mathbf{m}$ | 12 m<br>13 m |
| 6 m  | 7 m        |                  | 10       | m            | 14 m         |
| 7 m  | 8 m        | 9 m              | 11       | m            | 15 m<br>16 m |
| _    |            | 10 m             | 12       | m            | 1? m         |
| 8 m  | 9 m        | 11 m             | 13       | m            | 18 m         |
|      | 10 m       | 12 m             | 14       | m            | 10 m<br>20 m |
|      | 11 m       | 13 m             | 15       | m            | 21 m         |
| 10 m | 4.0        | 14 m             | 16       | m            | 22 m<br>25 m |
|      | 12 m       |                  | 17       | m            | 24 m         |
| 11 m | 13 m       | 15 m             | 18       | m            | 25 m<br>26 m |
| 12 m | 4 4        | 16 m             | 19       | m            | 27 m         |
|      |            | 17 m             | 20       | m            | 28 m<br>20 m |
| 13 m | 15 m       | 18 m             | 21       | m            | 30 m         |
|      | 16 m       | 19 m             | 22<br>23 | m            | 31 m<br>32 m |
| 14 m |            | 20 m             | 23       | m            | 35 m         |
| 15 m | 17 m       | _                | 24       | m            | 54 m         |
| -    | 18 m       | 21 m             | 25       | m            | 35 m         |
| 16 m | 4.0        | 22 m             | 26<br>27 | m            | 37 m         |
| 47 m |            | 23 m             | 28       | m            | 38 m         |
| 17 m | 20 m       | 24 m             | 29       | m            | 40 m         |
| 18 m | 21 m       | 25 m             | 30       | m            | 41 m         |
|      |            | 26 m             | 31       | m            | 43 m         |
| 19 m | 22 m       |                  | 32       | m            | 44 m         |
| 20 m | 23 m       |                  | 33       | m            | 46 m         |
|      | 24 m       | 28 m             | 34       | m            | 47 m         |
| 21 m |            | 29 m             | 35       | m            | 48 m<br>49 m |
|      | 25 m       | $30  \mathrm{m}$ | 36       | m            | 50 m         |
| 22 m | 26 m       | 31 m             | 37       | m            | 51 m<br>52 m |
| 23 m |            | 32 m             | 38       | m            | 53 m         |
|      | 27 m       | 33 m             | 39       | m            | 54 m<br>55 m |
| 24 m | 28 m       |                  | 40       | m            | 56 m         |
| 25 m |            | 34 m             | 41       | m            |              |
| 20 m |            | 35 m             | 42       | m            |              |
|      |            | 36 m             | 43       | m            |              |

#### Von der Berechnung des Manuscriptes.

Das Berechnen eines Manuscripts, um zu erfahren, wie viel Blatter des felben auf einen Bogen in einem bestimmten Formate geben, und wie viel ein ganzes Manuscript in einem bestimmten Formate geben wird, ift eine Arbeit des Schriftsepers, des Factors oder auch des Druckherrn, und, wenn es mit Genauigkeit und Bestimmtheit geschiebt, eine muhfame Arbeit, welche Aufmerksamkeit und Nachdenken erfordert. Ihr Rugen ift allerdings fehr wichtig. Wird das Manuscript berechnet, so kann der Berleger die Papier - und Druckkosten eines Werkes vorher beurtheilen, und der Buchdruder erfährt, wie viel Zeit ber Sat und Drud eines Buches nothig bat. Unregelmäßig geschriebene Manuscripte, welche entweder viel Ausgestrichenes ober dazwischen Geschriebenes enthalten, und wo das Papier in verschiedenen Formaten ift u. f. m., machen die Arbeit des Berechnens fehr muhfam und schwierig. Auf der gleichen Unregelmäßigkeiten hat man fehr zu achten; denn fonst wird die größte anderweitige Aufmerksamkeit vergebens verwendet werden.

Zuerst muß man das ganze Manuscript durchblättern und anmerken, ob es regelmäßig geschrieben, ob viele Sperrungen vorkommen, ob viele Absätze

und Abschnitte ic. gemacht find, so daß bei ber Berechnung etwas nachgelaffen oder hinzugefügt merben kann, um Irrungen vorzubeugen. Sat man diese Vorarbeit vollendet, so gablt man die Angahl ber Worter, welche fich in einer Zeile befinden. Bei der Bahl der Zeile muß man darauf feben, daß man sie aus dem jenigen Theile des Manuscriptes nimmt, welcher am regelmäßigsten geschrieben ift, so daß man sie als Durchschnittszeile an= feben kann. Durch Vergleichung mehrerer Zeilen findet man bald die Durchschnittszeile heraus. Bahle hierauf die Angahl der Zeilen auf einer Geite und multiplicire die eine mit der anderen, welche wieder mit der Angabl der Blatter des Manuscriptes mul-Auf diese Weise erfährt man die tiplicirt wird. Summe der Borter, welche im Manuscript enthalten find, und zwar mit fo wenig Zeitverluft und doch mit so viel Genauigkeit, als nur die Umftände zulaffen werden. Sierauf sollten die nothigen Abzüge oder Zugaben für Abfate, Rapitel, Abschnitte, und Einschaftungen gemacht werden, je nachdem man feine Bemerkungen über bas Manuscript ge= macht hat.

Beiß man nun, aus welcher Schrift das Werk gesetzt werden, und welches die Breite der Columne sein soll, so muß mithin das Maaß genommen werden, und nachdem man einige wenige Zeilen aus dem Manuscripte gesetzt hat, wird man gleich im Stande sein, die Anzahl der Wörter in einer gedruckten Zeile zu bestimmen; hierauf nimmt man die Länge der Columne, welche gewöhnlich noch

ein Mal so viel beträgt, als m's in eine Zeile geben, und multiplicire die Angahl der Worter von einer Zeile mit der Angahl der Zeilen auf einer Columne; dies giebt die selbe Belehrung, welche man vorher auf die selbe Beise von der Manu= scriptseite erhalten bat; vergleicht man bann ibre Resultate, und läßt man das Manuscript auslaufen, fo multiplicire das Gedruckte mit einer groperen Bahl, als das lette Blatt des Manuscripts enthält; und so umgekehrt, wenn das Gedruckte ausläuft, so multiplicire es mit einer kleineren Bahl, bis die Angahl der Worter in Uebereinstim= mung gebracht worden ift. Der Multiplicator auf der gedruckten Berechnung wird zeigen, welches das lette Blatt des gedruckten Werkes fein wird. Theilet man dies in Bogen ab nach dem gegebenen Kormate des Werkes, fo weiß man, ob das Werk durch= schossen werden muß, oder ob die Kapitel Columnen anfangen, u. f. w., oder ob es compreß gesett, das Maak erweitert, die Columne verlängert ober die Große ber Schrift reducirt werden muß.

Sollte die Bestimmung der Größe der Solumne und die Schrift dem Gutdünken des Druckherrn überlassen sein, so kann sich der Druckherr durch die angegebene Methode des Berechnens leicht vergewissern, wie viel er Seper und Drucker anzustellen hat, um ein Werk in einem bestimmten Zeitraume gedruckt liefern zu können. Zur Bequemlichkeit des Sepers will ich nicht allein die erwähnte Methode durch ein Beispiel erläutern, sondern auch noch einige Manuscript-Berechnungstabellen hinzufügen, nach welchen man die Manuscripte leicht berechnen kann. Wan nehme als Beispiel an, daß die Zahl der Wörter in einer Zeile des Manuscriptes 20 sei, und daß auf jeder Columne 50 Zeilen seien, so multiplicirt man die 50 mit 20, welches 1000 Wörter auf einer Evlumne geben wird; das Masnuscript sei ferner 422 Blätter stark, so multiplicirt man die 1000 mit 422, und man hat 422,000 Wörter. Das Werk soll z. B. mit Sicero in Octav gesetzt werden, 20 m's Maaß, und auf jede Zeile 10 Wörter, und auf jede Seile 30 Beispiel so aussehen —

Manuscript 50 Gedruckt. 50 × 20 × 422 = 422000 40 × 10 × 1055 = 422000.

Weiß man nun die Anzahl ber Bogen, die das Werk geben, und daß ihre Angahl zwei Bande maden wird, so theilet man sie diesem gemäß. Wünscht der Berfasser aber sein Werk in einem Bande gedruckt zu feben, so muß man sich freilich nach feinem Geschmacke bequemen in hinsicht ber Schrift= größe und der Lange. Zieht man die vorige Berhältnißtafel zu Rath und sett die englische Brevier neben Vica, so findet man, daß eine Columne 62 Zeilen statt 40 Zeilen, und ben selben Unterischied in der Breite enthalten wird; was gerade noch ein halb Mal so viel mehr sein wird, als die vorige Berechnung. Man multiplicirt folglich 62 mit 15 Bortern in einer Zeile, die eine Salfte gur 10 in Pica addirt, welches 930 Wörter auf ei= ner Columne geben wird; multiplicirt man diese 900 mit 454, so erhält man 422,220 Wörter; 454 wird also die letzte Seite sein, würde das Werk in Brevier gesetzt; mithin 28 Bogen und 6 Columnen.

Bei Merken, die durchschossen werden sollen, muß die Berechnung der Dicke des Durchschusses gemäß, der sich in der Offizin vorsindet, gemacht werden, da der Durchschuß nicht überall gleich ist; ob gleich gewöhnlich drei Spatien auf Brevier gehen. Bei einem dem vorigen ähnlichen Werke sollte man daher ein Drittheil für Spatien hinzu addiren, und es wird 604 Seiten oder 37 Bogen 12 Seiten geben, welches mehr ist als ein Band gewöhnlich enthält; hält man es für zu viel, so muß die Solumne breiter und länger gemacht werden.

Eine andere Berechnungsart ift wie folgt. Wenn bas Format bestimmt worden, in wolchem ein Werk gedruckt werden foll, so wird eine Zeile aus der Schriftgattung, mit welcher der Druck geschehen foll, gesett; dadurch erfährt man, wie viel vom Manuscript auf die bestimmte gedruckte Zeile gebet: hier mache man im Manuscript einen Strich und gable die in der Zeile enthaltenen Wörter. Da dies aber nicht der sicherste Weg für genaues Berechnen ift, so werden nicht nur die Gilben, sondern sogar Die Buchstaben, welche in einer Zeile im Winkelhaken find, gezählt. Die Angahl der felben bemerkt man sich und fährt fort die zweite, britte, vierte Beile abzusegen, bis eine Zeile des Manuscriptes mit einer Zeile in dem Winkelhaken gleich fällt. Wie man nun bei der ersten Zeile verfahren ift. fo verfährt man auch bei den andern, indem man

jedes Mal das Ende einer Zeile im Winkelhaken im Manuscripte durch einen Strich bezeichnet, und in jeder die Buchstaben zählt, um zu sehen, wie sich die Zeilen zu einander verhalten. Hat man dieses mit Sorgfalt gethan, so beginnt man jedes Mal so viel Zeilen des Manuscriptes zu zählen, als wie wir wissen, gerade Zeilen im Winkelhaken geben werden; z. B. wenn 2 Zeilen Manuscript 3 Zeilen gedruckt betragen, so machen dann 4 Zeilen 6, 6 machen 9, 8 machen 12, u. s. f.

Auf gleiche Weise sagt man, wenn 4 Zeilen 5 geben, so geben 8 Zeilen 10 u. s. f. So sett man seine Berechnung fort, so weit als nöthig für die Columnen, Formen oder Bogen.

Diese Berechnungen gelten, wo eine gedruckte Zeile weniger einnimmt als eine geschriebene; sins det aber das Gegentheil Statt, wo nämlich eine gedruckte Zeile mehr als eine geschriebene Zeile mausträgt, so ist das Problem gerade umgekehrt, z. B. wenn 3 Zeilen Manuscript 2 gedruckte Zeilen aussmachen, so machen 6 geschriebene 4 gedruckte, und 9 geschriebene 6 gedruckte, 12 geben 8, u. s. f.

Aber anch hier ist auf die halben Zeilen zu sesten; und wo man glaubt, daß eine halbe Zeile leeren Raum lassen wird, so zeigt man es durch Zeichen oder durch an, und wo man sindet, daß man sie wird einbringen können, drehet man zas Zeichen um oder . Und um diese Zeichen dem Setzer sichtbar zu machen, schreibt man sie auf den weißen Rand des Manuscriptes, damit der

Setzer bei Zeiten darauf Rücksicht nehmen und seis nen Sat danach einrichten kann.

Die selbe Berücksichtigung verdienen auch die Ueberschriften der Kapitel, Abschnitte, Paragraphe 1c.; und man erwähnt auf dem Rand ebenfalls, wie viele Zeilen für eine jede Ueberschrift gelassen wers den müssen, falls der Sat in der Quantität sich ändert.

Bei Untersuchung des Manuscripts, ist ferner zu beobachten, ob häusige Abkürzungen vorkommen, damit man auch sie beim Berechnen beachten und für sie etwas zugeben kann. Daher ist sehr zu wünsschen, daß die Schriftsteller auf gebrochene Bogen ihr Manuscript schrieben, oder doch wenigstens einen breiten Rand ließen, damit der Buchdrucker mit Bequemlichkeit seine Bemerkungen machen kann.

Eine jede dieser Berechnungsarten hat ihren entschiedenen Vortheil; aber nach allem dem kann man doch kein genügendes Resultat erhalten. Wester der Buchhändler noch der Verkasser können sich eine vollkommene Idee vom Werke machen, außer wenn eine Probecolumne der Berechnung zu Folge abgesett worden ist; und dann ist noch eine Durchssicht der Rechnung nöthig, da leicht ein Fehler vorsfallen könnte. Damit aber ein Ieder das Manusscript leicht und bequem berechnen kann, ohne die mühsamen Berechnungen vorzunehmen, habe ich es gewagt, einige Berechnungstabellen beizufügen, mit deren Hülfe man sogleich die Verhältnisse der versschiedenen Schriftgattungen zu dem Manuscript einssehen kann.

Folgende teutsche Tabellen zeigen, wie viel Blätter eines Manuscriptes gedruckte Bogen geben, wenn das Format und die Schriftgattung, mit welscher ein Werk gedruckt werden soll, schon bestimmt und ein Bogen davon gesetzt ist, nach welchem man die Bogenzahl, welche das Werk im Drucke betrasgen wird, nach diesen auf einander folgenden Tasbellen leicht berechnen kann.

#### Tabelle 1.

Wenn 4 Seiten Manu= | Wenn 41/2 Seiten 1 Form script 1 Form machen, so geben

machen, so geben

| to geven                                                                                                               |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Seiten Formen                                                                                                          | Seiten Formen                      |
| 1 1/4                                                                                                                  | 1 2/9                              |
| $2 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \frac{1}{2}$                                                        | 2                                  |
| $3 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \frac{3}{4}$                                                        | $3 \cdots 2/3$                     |
| 4 1                                                                                                                    | 4 8/9                              |
| $5 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 1^{1/4}$                                                                  | 5 1 1/2                            |
| $6 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 1\frac{1}{2}$                                                                   | 6 11/3                             |
| $7 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 1^{\frac{1}{2}}$                                                                | $7 \ldots 1^{5/2}$                 |
| $8 \cdot \cdot$  | 8 1/9                              |
| $\frac{2}{9}$ $\frac{2}{2^{1/4}}$                                                                                      | $9 \dots 2$                        |
|                                                                                                                        |                                    |
| $10 \cdot \cdot$ | $10 \dots 2^{2/9}$                 |
| $\frac{20}{20}$ 5                                                                                                      | 20 4 1/9                           |
| $30 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 7^{1/2}$                                                                       | $\frac{30}{6^2/3}$                 |
| 40 10                                                                                                                  | 40                                 |
| $50 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 12^{1/2}$                                                                      | 50 111/9                           |
| $60 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 15$                                                                                  | 60 131/3                           |
| $70 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 17^{1/2}$                                                          | $  70 \dots 15^{5}/_{9}  $         |
| 80 20                                                                                                                  | 80 171/9                           |
| $90 \dots 22^{1/2}$                                                                                                    | 90 20                              |
| 100 25                                                                                                                 | 100 223/9                          |
| 200 50                                                                                                                 | 200 44 <sup>4</sup> / <sub>2</sub> |
| 300 75                                                                                                                 | $300 \dots 66^{2}/_{9}$            |
| 400 100                                                                                                                | 400 88%                            |
| 500 125                                                                                                                | 500                                |
| 600 150                                                                                                                | $600 \dots 133^{1/3}$              |
| 700 175                                                                                                                | 700 155%                           |
| 800 200                                                                                                                | 800 1771/9                         |
| 900                                                                                                                    | 900 200                            |
| 1000 250                                                                                                               | 1000 2222/9                        |
| 1000                                                                                                                   | 1000 222/9                         |

#### Tabelle II.

Wenn 5 Seiten Manu= Wenn 5½ Seiten 1 Form fcript 1 Form machen, machen, so geben

| so geben                         |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Seiten Formen                    | Seiten Formen          |
| 1                                | 1                      |
| 2 2/5                            | 2 4/11                 |
| $\frac{2}{3} \cdots \frac{2}{5}$ | 3 6/11                 |
| 4                                | 4 8/11                 |
| 5 1                              | 5                      |
| 6                                | 6 1 <sup>1</sup> /n    |
| $7 \dots 1^{2}$                  | $7 \dots 1^{3}/n$      |
| $8 \dots 1_{5}$                  | 8 1/n                  |
| 9 1 1/5                          | 9 1½                   |
| 10 2                             | 10 1 1/11              |
| 20 4                             | 20 3 1/11              |
| 30 6                             | 30 5 1/11              |
| 40 8                             | $40 \dots 7^{3}/_{11}$ |
| 50 10                            | 50 91/12               |
| 60 12                            | 60 1010/11             |
| 70 14                            | 70 128/11              |
| 80 16                            | 80 14%                 |
| 90 18                            | 90                     |
| 100 20                           | 100 182/11             |
| 200 40                           | 200 36 1               |
| 300 60                           | 300 546/11             |
| 400 80                           | 400:                   |
| 500                              | 500 9010/11            |
| 600 120                          | $600$ $109^{1/11}$     |
| 700 140                          | $700 	 127^{3}/_{11}$  |
| 000                              | 800 145 1/1            |
| 900 180                          |                        |
|                                  | 7.2                    |
| 1000 200                         | 1000 181%ii            |

#### Tabelle III.

Wenn 6 Seiten Manus script 1 Form machen, so geben Wenn 62/2 Seiten 1 Form machen, so geben

| . •                                                                                                                              |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Seiten Formen                                                                                                                    | Seiten Formen                                   |
| 1 1/6                                                                                                                            | 1 2/13                                          |
|                                                                                                                                  | 2 4/13                                          |
| $\overline{3} \cdot \cdot$ | 3 6/13                                          |
| $\frac{4}{2}$                                                                                                                    | 4 8/13                                          |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                            | 5                                               |
| 6 1                                                                                                                              | $6 \dots 1^{2/13}$                              |
| $7 \dots 1^{\frac{1}{6}}$                                                                                                        | 7 11/13                                         |
| $8 \ldots 1^{1/3}$                                                                                                               | $8 \dots 1^{\frac{1}{3}}$                       |
| $9 \dots 1^{1/2}$                                                                                                                | 9 15/13                                         |
| $10 	 1^{\frac{1}{2}}$                                                                                                           | $10 	 	 1^{\frac{7}{13}}$                       |
| $\frac{10}{20}$ $\frac{1}{3}\frac{1}{3}$                                                                                         | $\frac{10}{20}$ $\frac{1}{3^{1}/13}$            |
| $30 \dots 5$                                                                                                                     | $\frac{20}{30} \dots \frac{3}{48} \frac{3}{13}$ |
|                                                                                                                                  |                                                 |
| $40 \cdot \cdot$           | , , , -                                         |
| $\frac{50}{60}$ $\frac{8^{1}}{3}$                                                                                                | $50 \dots 7\frac{1}{3}$                         |
| $60 \dots 10$                                                                                                                    | $60 \dots 9^{3}/_{23}$                          |
| $70 \dots 11^{2/3}$                                                                                                              | $70 \dots 10^{10}/_{13}$                        |
| $80 \dots 13^{1/3}$                                                                                                              | $80 \dots 12^{3}/_{13}$                         |
| 90 15                                                                                                                            | 90 1311/13                                      |
| $100 \dots 16^{2/3}$                                                                                                             | $100 \dots 15^{\frac{5}{13}}$                   |
| $200 \dots 33^{1/3}$                                                                                                             | $200 \dots 30^{10}/_{13}$                       |
| 300 50                                                                                                                           | $300 \dots 46^{2}/_{13}$                        |
| $400 \dots 66^{2/3}$                                                                                                             | 400 617/13                                      |
| $500 \dots 83^{1/3}$                                                                                                             | $500 \dots 76^{12}/_{13}$                       |
| 600 100                                                                                                                          | $600 \dots 92^{4/13}$                           |
| $700 \dots 116^{2}/_{3}$                                                                                                         | $700 \dots 107^{\circ}/_{13}$                   |
| $800 \dots 133^{1/3}$                                                                                                            | 800 1231/13                                     |
| 900 150                                                                                                                          | 900 1386/13                                     |
| $1000 \dots 166^{2/3}$                                                                                                           | 1000 15311/13                                   |

#### Tabelle IV.

Wenn 7 Seiten Manu= | Wenn 71/2 Seiten 1 Form fcript 1 Form machen, fo geben

machen, so geben

| to ge  | pen |     |   |       |               |       |    |     |      |    |                |
|--------|-----|-----|---|-------|---------------|-------|----|-----|------|----|----------------|
| Geiter | ŧ   |     |   | 8     | formen        | Geite | n- |     |      |    | Formen         |
| 1      |     |     |   |       | . 1/7         | 1     |    |     | •    | •  | · 2/15         |
|        |     |     |   | **    | . 2/7         | 2     |    |     |      |    | . 4/15         |
| 2 3    |     |     |   |       | . 3/7         | 3     |    |     | 4.   |    | 6/15           |
| 4 5    | • • |     | • | •     | . 1/2         | 4     |    |     | 10.0 |    | . 8/15         |
| 5      |     | ٠   |   | •     | . 5/7         | 5     |    |     |      |    | . 2/3          |
| 6      |     |     | • |       | . 6/7         | 6     |    |     | 4"   |    | . 4/5          |
| 7      |     | • • |   | 10    | . 1           | 7     |    |     | • *  |    | . 14/15        |
| 8      |     |     | ٠ |       | . 12/7        | 8     |    |     | •    |    | · 11/15        |
| 9      | •   | • • |   |       | 12/7          | 9     |    |     |      | •  | . 11/5         |
| 10     |     |     |   | 14    | . 13/7        | 10    |    |     |      | •  | 113            |
| 20     |     |     |   | Proje | 26/1          | 20    |    |     | •    |    | $2^{2}/_{3}$   |
| 30     |     |     | * |       | . 42/7        | 30    | ٠. |     |      | *  | . 4            |
| 40     | •   | • • |   | •     | . 55/7        | 40    |    | • 1 | •    | •  | $.5^{1}/_{3}$  |
| 50     |     |     |   | *4    | $-7^{1/7}$    | 50    |    |     | • *  |    | $6^{2}/_{3}$   |
| 60     |     | •   |   |       | . 81/7        | 60    |    |     |      |    | . 8            |
| 70     |     | • * |   | 40    | 10            | 70    |    | 1   | 4.   |    | . 91/3         |
| 80     | • • | ••  |   |       | 113/7         | 80    | ٠. |     | er'  |    | 102/3          |
| 90     | •   | 41  | • |       | 126/          | 90    |    | • 1 | 4    |    | 12             |
| 100    |     |     |   |       | 142/7         | 100   |    |     | *    | ** | 131/3          |
| 200    | •   | ••  |   |       | 284/          | 200   |    |     |      |    | $26^{2}/_{3}$  |
| 300    |     |     |   |       | 426/7         | 300   |    |     |      |    | 40             |
| 400    |     |     | - |       | $57^{i}/_{7}$ | 400   |    |     |      |    | $53^{2}/_{3}$  |
| 500    |     |     |   |       | $71^{3}/_{7}$ | 500   | ٠. |     |      |    | $66^{2}/_{3}$  |
| 600    |     |     | • |       | 85 1/7        | 600   |    |     |      |    | 80             |
| 700    |     | ••  | ٠ |       | 100           | 700   |    |     | ٠    | •  | 931/3          |
| 800    |     |     |   |       | 1142/7        | 800   |    |     |      |    | $106^{2}/_{3}$ |
| 900    | 4 1 |     |   |       | 1284/7        | 900   |    |     |      |    | 120            |
| 1000   | •   | •   | ٠ | •     | 1426/         | 1000  | •  |     | ٠    | ٠  | 1331/3         |

#### Tabelle V.

Wenn 8 Seiten Manus fcript 1 Form machen, so geben Wenn 81/2 Seiten 1 Form machen, so geben

| Seiten |   |            |     |    | Formen          | Geiter        | t   |     |     | Formen                 |
|--------|---|------------|-----|----|-----------------|---------------|-----|-----|-----|------------------------|
| 1 .    |   |            |     |    | . 1/8           | 1             |     |     |     | 2/17                   |
|        |   |            |     |    | 1/              | 2             |     |     |     | . 4/17                 |
| 3      |   |            |     |    | 3/3             | $\frac{2}{3}$ |     |     |     | . 6/17                 |
| 3 4    |   |            | Ĭ   |    | 1/2             | 4             | Ī   |     |     | 8/17                   |
| 5      |   |            | Ţ   | ·  | 5/2             | 5             | •   | •   | •   | 10/                    |
| 6      |   | -          | •   | Ĭ. | 3/              | 6             | •   | •   | •   | 12/                    |
| 7      |   |            | •   | •  | 7/4             | 7             | •   | •   | •   | 1/17                   |
| 8      |   | •          | •   | •  | . /8            | 8             | *   | •   | •   | 16/                    |
| 9      | • | •          | •   | ı. | . 1             | 9             | •   | •   | •   | 16/17                  |
| 10     | • | *          | *   | •  | . 11/8          |               | *   | *   | •   | . 11/17                |
|        |   | •          |     | 4  | · 11/4          | 10            | •   | •   | *   | $\cdot \cdot 1^{3/17}$ |
| 20     | • | *          | • ' | á  | $\cdot 2^{1/2}$ | 20            | •   | •   | •   | 26/17                  |
| 30     |   | •          | •   | •  | . 31/4          | 30            | •   | •   | • ' | 3%17                   |
| 40     | • | *          | ٠   | •  | . 5             | 40            | -•  | •   | •   | 412/17                 |
| . 50   | 1 | •          | 4   | ě  | 61/4            | 50            | •   | •   | ٠   | $5^{15}/_{17}$         |
| 60     | • | •          | ٠   | *  | $7^{1/2}$       | 60            |     | •   | • • | $7^{2}/_{17}$          |
| 70 .   |   | • -        | •   | *  | . 83/4          | 70            | •   | • 1 |     | 8 1/17                 |
| 80     |   | •          | •   | •  | 10              | 80            | - 0 |     | •   | • $97/17$              |
| 90     | • |            |     | •  | 111/4           | 90            | ٠.  |     |     | · 10 <sup>10</sup> /17 |
| 100    |   | •          | •   |    | 121/2           | 100           |     | •   | •   | 1123/17                |
| 200    | 1 | •          | *   | •  | 25              | 200           |     |     |     | . 23%                  |
| 300    | - |            | *   |    | 371/2           | 300           |     |     | • * | . 355/17               |
| 400    |   | •          |     |    | 50              | 400           |     |     | •   | 471/17                 |
| 500    |   | <b>9</b> - |     |    | $62^{1/2}$      | 500           |     |     |     | 5814/17                |
| 600    | , |            |     |    | 75              | 600           |     |     |     | · 7030/17              |
| 700    | , |            |     |    | 871/2           | 700           |     |     |     | 826/17                 |
| 800 .  |   |            |     |    | 100             | 800           |     |     |     | 942/17                 |
| 900 .  |   |            |     |    | 1121/2          | 900           |     |     |     | . 10515/17             |
| 1000   |   |            |     |    | $125^{-12}$     | 1000          |     |     |     | 11711/17               |
|        |   |            |     |    | 1-0             | 2000          | -   | -   | •   | 127 /17                |

#### Tabelle VI.

|                  | Seiten Manu-<br>Form machen,           | Menn 9½ Seiten 1 Forn<br>machen, so geben                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| so geben         |                                        | distribution of the second                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| Seiten           | Formen                                 | Seiten Formen                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                | 1/9                                    | 1 2/19                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                | 2/9                                    | 2 4/19                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                | 1/3                                    | 3 6/19                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                | 4/9                                    | 4 8/19                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                | 5/2                                    | 5                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                | 2/3                                    | 6                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                |                                        | 7 13/19                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                | 8/9                                    | 8 16/19                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                | 1                                      | 9 19/19                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 10               | 11/9                                   | 10 11/19                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 20               | $2^{2}/_{2}$                           | $20 \dots 2^{2/19}$                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| $30 \cdot \cdot$ | $\cdots 3^{1/3}$                       | $30 \dots 3^{3}/_{19}$                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40               | 4/9                                    | $40 \dots 4^{2}/_{19}$                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50               | 55/9                                   | 50 5 1/19                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 60               | $6^{2}/_{3}$                           | $60 \cdot \cdot$ |  |  |  |  |  |  |  |
| 70               | 71/9                                   | $70 \dots 7^{7/19}$                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 80               | 88/9                                   | $80 \dots 8^{8}/_{19}$                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90               | 10                                     | $90 \dots 9^{9/19}$                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 100              | $11\frac{1}{2}$                        | $100 \dots 10^{10}/_{19}$                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 200              | $22^{2}/_{2}$                          | $200 \cdot \cdot \cdot \cdot 21^{1/19}$                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 300              | $33^{1/3}$                             | $300 \dots 31^{11}/_{19}$                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 400              | 444/9                                  | $400 \dots 42^{2}/_{19}$                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 500              | $55\frac{5}{9}$                        | $500 \cdot \cdot \cdot \cdot 52^{12}/_{19}$                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 600              | $66^{2}/_{3}$                          | $600 \dots 63^{3}/_{19}$                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 700              | 771/2                                  | $700 \cdots 73^{13}/_{19}$                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 800              | · · · · 88 <sup>8</sup> / <sub>9</sub> | 800 844/19                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 900              | 100                                    | $900 \dots 94^{14}/_{19}$                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000             | 1111/9                                 | $1000 \dots 105^{5/19}$                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |

## Tabelle VII.

| Wenn 10 Se<br>fcript 1 For<br>fo geben | eiten Manu=<br>m machen,                                                           | Wenn 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Seiten 1<br>Form machen, so ges<br>ben |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Geiten                                 | Formen                                                                             | Seiten Formen                                                              |
| 1                                      | 1/10 1/10 1/5 3/10 2/5 3/10 2/5 1/2 3/10 4/5 9/10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                       |
| 600                                    | 60                                                                                 | $600 \dots 57^{1/7}$                                                       |
| 700                                    | 70                                                                                 | 700 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 .                                    |
| 800                                    | 80                                                                                 | 800                                                                        |
| 900                                    | 90                                                                                 | 900 85 1/7                                                                 |
| 1000                                   | 100                                                                                | 1000 955/21                                                                |

## Tabelle VIII.

| Wenn   | 1   | 16 | seil | en | M   | anu=          | Wenn          | } | 113 | /2  | 9  | eiter | 1 1              |
|--------|-----|----|------|----|-----|---------------|---------------|---|-----|-----|----|-------|------------------|
| scrip  | t 1 | F  | ori  | n  | ma  | hen,          | Forn          | 1 | ma  | dye | n, | To    | ge=              |
| so ge  | ebe | n  |      |    |     |               | ben           |   |     |     |    |       |                  |
| Geiter | n   |    |      |    | For | men           | Geite         | n |     |     |    | Fori  | nen              |
| 1      |     |    |      |    | •   | 1/11          | 1             |   |     |     | •  |       | 2/23             |
| 2      |     |    |      |    |     | 2/12          | $\bar{2}$     |   |     |     |    |       | 4/23             |
| 2 3    |     |    | •    |    |     | 3/11          | 3             |   |     |     |    |       | 6/23             |
| 4      |     | ٠  |      |    |     | 4/11          | 4             |   |     |     |    |       | 8/23             |
| 5      |     |    |      |    | •   | 5/11          | 5             |   |     |     |    | . 3   | 10/23            |
| 6      |     |    |      |    |     | 6/11          | 6             |   |     |     |    | . 1   | 2/23             |
| 7      |     |    |      |    |     | 7/12          | 7             |   |     |     |    | . 3   | 14/23            |
| 8      | ٠   |    | •    |    |     | 8/11          | 8             |   |     |     |    |       | 6/23             |
| 9      |     |    |      |    |     | 9/11          | $  \tilde{9}$ |   |     |     |    |       | 18/23            |
| 10     |     |    |      |    |     | 10/11         | 10            |   |     |     |    | 2     | 0/23             |
| 20     |     |    |      |    |     | 1 1/11        | 20            |   |     | Ĭ   |    | 43    | 17/23            |
| 30     |     |    |      |    |     | $2^{8}/_{11}$ | 30            |   |     |     |    |       | 14/23            |
| 40     | •   |    |      |    |     | 37/11         | 40            |   |     |     |    | 31    | 11/23            |
| 50     |     |    |      |    |     | 46/11         | 50            | Ĭ |     |     |    |       | 23               |
| 60     |     |    |      |    |     | 5 1/11        | 60            |   |     |     |    |       | 5/23             |
| 70     |     |    |      |    |     | 61/11         | 70            |   |     |     |    |       | 2/23             |
| 80     |     |    |      |    |     | 73/11         | 80            | Ĭ |     |     |    |       | 22/23            |
| 90     |     |    |      | ٠  |     | $8^{2}/_{11}$ | 90            |   |     |     |    |       | 19/23            |
| 100    |     |    |      |    |     | 91/11         | 100           | Ī |     |     |    | 81    | 16/23            |
| 200    |     |    |      |    | 1   | 82/11         | 200           |   | Ť   |     |    |       | 9/23             |
| 300    |     |    |      |    | 2   | $7^{3}/_{11}$ | 300           |   |     |     |    |       | 2/23             |
| 400    |     |    |      |    | 3   | 64/11         | 400           |   |     |     |    |       | 8/23             |
| 500    |     |    |      |    |     | 5 1/11        | 500           | Ĭ | ·   |     |    |       | 1/23             |
| 600    |     |    |      |    | 5   | 46/11         | 600           | • | -   | -   |    |       | $\frac{1}{2}$    |
| 700    |     |    |      |    |     | 31/11         | 700           | • |     |     |    |       | $\frac{1}{23}$   |
| 800    |     |    |      |    |     | $2^{8/11}$    | 800           |   | •   | Ţ   |    | 601   | $\frac{1}{3}/23$ |
| 900    |     |    |      |    |     | 19/11         | 900           | - | -   |     | •  | 79    | 6/23             |
| 1000   | •   | •  | -    | •  | Qn  | 10/11         | 1000          | • | •   | •   | *. | 963   | $\frac{1}{2}$    |

## Tabelle ix.

| Wenn        | 12 | 0  | seit | en  | M  | anu=            | Wenn   | 1 | 121/ | 2   | G  | ite | n 1          |
|-------------|----|----|------|-----|----|-----------------|--------|---|------|-----|----|-----|--------------|
| script      | 1  | 3  | orn  | n r | na | then,           | Form   | 1 | mac  | hei | ı, | 10  | ge=          |
| so ge       |    | _  |      |     |    |                 | ben    |   |      |     |    |     |              |
| Geiter      | 1  |    |      | (   | Fo | cmen            | Seiter | 1 |      |     |    | For | men          |
| 1           |    |    |      |     |    | 1/12            | 1      |   |      |     |    |     | 2/25         |
|             |    |    |      | ٠   |    | 1/6             |        |   |      |     |    |     | 4/25         |
| 2<br>3<br>4 |    | •  |      |     |    | 1/4             | 2<br>3 |   |      |     |    |     | 6/25         |
| 4           |    |    |      | ٠   |    | 1/3             | 4      |   |      |     | •  |     | 8/25         |
| 5           |    |    |      | •   |    | 5/12            | 5      |   |      |     |    | •   | 2/5          |
| 6           | •  |    | •    |     | •  | 1/2             | 6      |   |      |     |    |     | 12/25        |
| 7           |    |    | •    | •   |    | 7/12            | 7      |   | •    |     | •  |     | 14/25        |
| 8           |    |    | •    |     | •  | $\frac{2}{3}$ . | 8      |   | •    | •   | ٠  |     | 16/25        |
| 9           |    |    |      |     |    | 3/4             | 9      |   |      |     |    |     | 18/25        |
| 10          |    |    |      |     |    | 5/6             | 10     |   |      | •   |    |     | 4/5          |
| 20          |    |    |      | •   |    | 12/3            | 20     |   | •    |     |    |     | 13/5         |
| 30          | •  |    | •    |     |    | $2^{1/2}$       | 30     |   |      | •   |    |     | $2^{2}/5$    |
| 40          |    |    |      | +   |    | $3^{1}/_{3}$    | 40     | 4 | •    |     |    | 4   | 31/5         |
| 50          |    |    |      | •   |    | 41/6            | 50     |   |      |     | •  |     | 1            |
| 60          | •  |    |      |     |    | 5               | 60     |   | 4    |     |    | •   | 42/5         |
| 70          |    |    |      | ٠   |    | 55/6            | 70     |   |      |     |    |     | $5^{3}/_{5}$ |
| 80          | 4  |    |      |     |    | $6\frac{1}{3}$  | 80     | * |      |     |    | •   | $6^{2}/_{5}$ |
| 90          |    |    | •    |     |    | 71/2            | 90     |   | •    |     | ٠  |     | 72/5         |
| 100         |    |    |      | ٠.  |    | 81/3            | 100    |   |      |     |    |     | 8            |
| 200         |    |    | *    |     |    | $16^{2}/_{3}$   | 200    |   |      | •   |    |     | 16           |
| 300         |    |    |      |     | 1  | 25              | 300    |   |      |     |    |     | 24           |
| 400         |    | ٠. |      |     |    | $33^{1}/_{3}$   | 400    |   |      |     |    |     | 32           |
| 500         |    |    |      |     |    | 412/3           | 500    |   |      | 4   | •  |     | 40           |
| 600         |    | •  |      |     |    | 50              | 600    |   |      | •   |    |     | 48           |
| 700         |    |    |      |     |    | $58^{1}/_{3}$   | 700    |   | •    |     | •  |     | 56           |
| 800         |    |    |      |     |    | $66^{2}/_{3}$   | 800    |   |      |     | •. |     | 64           |
| 900         |    |    |      |     |    | 75              | 900    |   | •    |     |    |     | 72           |
| 1000        | •  |    |      | *   |    | 831/3           | 1000   | • | •    |     | •  |     | 80           |

#### Tabelle X.

| Wen   | n 1  | 3 6 | Sei | ten | M   | anu=           | Wenr  | ı   | 131 | /2  | 6    | eiten             | 1             |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|----------------|-------|-----|-----|-----|------|-------------------|---------------|
| feri  | ot 1 | 1 8 | ori | n : | ma  | d)en,          | Forn  | n i | mad | her | 1, 1 | o geb             | en            |
| so g  |      | _   |     |     |     | ,              |       |     |     | •   |      |                   |               |
| Geite | en   |     |     |     | Foi | rmen           | Geite | n   |     |     |      | Form              | en            |
| 1     |      |     |     |     |     | 1/13           | 1     |     | •   |     |      | . 2               | 27            |
| 2     |      |     |     | •   |     | 2/13           | 2     |     |     |     |      |                   | /27           |
| 3     |      | ٠   |     |     |     | 3/13           | 3     |     |     | •   |      |                   | 2/9           |
| 4 5   |      |     |     |     |     | 4/13           | . 4   |     |     |     |      |                   | /27           |
| 5     |      |     |     |     |     | 5/13           | 5     |     |     |     |      |                   | 27            |
| 6     |      |     | *   |     | ٠   | 6/13           | 6     |     |     |     | •    |                   | 4/9           |
| 7     | 4    |     |     | ٠   |     | 7/13           | 7     |     |     |     |      | . 1:              | /27           |
| 8     |      |     |     |     |     | 8/13           | 8     |     |     |     | •    | 16                | /27           |
| 9     |      |     |     |     |     | 9/23           | 9     |     |     |     |      |                   | $\frac{2}{3}$ |
| 10    |      |     |     | •   |     | 10/13          | 10    |     | ٠.  | ٠.  |      | 20                | 27            |
| 20    |      |     |     |     |     | 17/13          | 20    |     |     |     |      | 113               | 27            |
| 30    |      |     |     |     |     | 24/13          | 30    |     |     |     |      | 2                 | 2/9           |
| 40    |      |     |     | ٠   |     | $3^{1}/_{13}$  | 40    |     |     |     |      | 226               |               |
| 50    |      |     |     |     | 3   | $3^{11}/_{13}$ | 50    | ٠.  |     |     |      | 314               |               |
| 60    |      |     |     |     |     | 48/13          | 60    |     |     |     |      |                   | 1/9           |
| 70    |      |     |     |     |     | 5 13           | 70    |     |     |     | •    | 55                |               |
| 80    | ,    |     |     |     |     | $6^{2}/_{13}$  | 80    |     | •   |     |      | 525               |               |
| 90    |      |     |     |     | 6   | $5^{12}/_{13}$ | 90    |     |     |     |      |                   | 2/3           |
| 100   |      |     |     | ٠   |     | 7%/13          | 100   | •   |     |     |      | 711               | 27            |
| 200   |      |     |     |     |     | 5 5/13         | 200   |     |     |     |      | 1422              |               |
| 300   |      |     |     |     |     | 31/13          | 300   |     |     |     |      | 22                |               |
| 400   |      |     |     |     |     | 010/13         | 400   |     |     |     |      | 2917/             | 27            |
| 500   |      |     |     |     |     | 86/13          | 500   |     |     |     |      | 37 <sup>1</sup> / |               |
| 600   |      |     |     |     |     | $6^{2}/_{13}$  | 600   |     |     |     |      | 444               | 1/2           |
| 700   |      | ٠   |     |     |     | 311/13         | 700   | ٠   |     |     |      | 5123/             | 27            |
| 800   |      |     | 4   |     | 6   | 11/13          | 800   |     |     | •   |      | $59^{7}$          | 27            |
|       |      |     |     |     | 4.0 | - 4            |       |     |     |     |      |                   | - 1           |
| 900   |      |     |     |     | 6   | $9^{3}/_{13}$  | 900   |     |     |     |      | 66                | 1/3           |

#### Tabelle XI.

| Wenn       |     |    |    |    |     |              | Wenn   |   |     |     |    | iten 1        |
|------------|-----|----|----|----|-----|--------------|--------|---|-----|-----|----|---------------|
| fcript     | 1   | 80 | rm | n  | iac | pen,         | Form   | 1 | nac | ŋei | ι, | so ge=        |
| so gel     | ber | 1  |    |    |     |              | ben    |   |     |     |    |               |
| Seiten     | ı   | ٠  |    | 8  | For | men          | Seiter | ı |     |     | 5  | formen        |
| 1          |     |    | •  |    |     | 1/14         | 1.     |   | •   | •   | •  | . 2/29        |
|            |     |    |    |    |     | 1/7          | 2      | ٠ | •   |     | •  | 4/29          |
| <b>2 3</b> |     |    | •  |    | •   | 3/14         | 3      |   |     |     |    | . 6/29        |
| 4          |     |    |    |    |     | 2/7          | 4      |   |     | •   |    | . 8/29        |
| 5          |     |    |    | •  |     | 5/14         | 5 .    |   |     | •   | •  | 10/29         |
| 6          | •   |    | •  |    |     | 3/7          | 6      |   | •   | •   |    | . 12/29       |
| 7          | *   | 4  |    |    |     | 1/2          | 7      |   |     | •   | •  | . 14/29       |
| 8          |     |    |    |    |     | 9/7          | 8      |   |     | •   |    | . 16/29       |
| 9          |     | •  | 4  |    |     | 9/24         | 9      |   |     | •   | •  | 18/29         |
| 10         | •   |    |    |    |     | 5/7          | 10     |   |     | •   | •  | 20/29         |
| 20         | •   | •  | •  |    |     | 13/7         | 20     | • | •   | •   | •  | 111/29        |
| 30         |     |    | ٠. |    |     | 21/7         | 30     |   |     | •   | •  | $2^{2}/_{29}$ |
| 40         |     |    | •  |    |     | 26/7         | 40     |   | •   | ٠   | •. | $2^{22}/29$   |
| 50         | 4   |    |    | •  |     | 33/7         | 50     | • | •   |     | •  | 313/29        |
| 60         | •   | •  | •  |    |     | 42/7         | 60     |   | ٠   | •   | •  | 4-/29         |
| 70         |     | ٠  | •  | ٠  | •   | 5            | 70     |   | • , |     | •  | 424/29        |
| 80         |     |    |    | •  |     | 55/7         | 80     |   | •   | •   | •  | 515/29        |
| 90         | •   |    | •  | •  |     | $6^{3}/_{7}$ | 90     |   | •   | •   | •  | 66/29         |
| 100        | • . |    |    |    |     | 73/7         | 100    | ٠ |     |     | •  | 626/29        |
| 200        | •   | ٠  | •  | •  |     | 142/7        | 200    |   |     | ٠   | ٠  | 1323/29       |
| 300        | 4   | •  |    | •  |     | 213/7        | 300    |   |     |     |    | $20^{20}/29$  |
| 400        |     |    | •  |    | •   | 284/         | 400    |   |     |     | •  | 2717/29       |
| 500        |     |    | ٠  |    |     | 355/7        | 500    |   | ٠   |     |    | 3414/29       |
| 600        | •   |    | •  | .* |     | 426/7        | 600    | • | •   |     | ٠  | 4111/29       |
| 700        | •   | •  |    |    |     | 50           | 700    |   | •   |     | •  | 488/29        |
| 800        |     | •  |    |    |     | 571/7        | 800    |   |     | •   |    | 55 1/29       |
| 900        | •   |    |    |    |     | 642/7        | 900    |   | •   |     | •  | $64^2/29$     |
| 1000       |     |    |    |    |     | 713/7        | 1000   |   | 4   |     | •  | 6828/29       |

## Tabelle XII.

| Wenn 15  | Geite | n Manu= |
|----------|-------|---------|
| script 1 | Form  | machen, |
| so gebei | ı     |         |
| æ sit sa |       | Cormon  |

Wenn 15½ Seiten eine Form machen, so ges ben

| 1- 5.                           |    |   |    |   |                                                              | 1                 |   |   |   |   |                                                                                       |
|---------------------------------|----|---|----|---|--------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Geiter                          | 11 |   |    | 5 | Formen                                                       | Seite             | n |   |   | 8 | formen                                                                                |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 | •  | • | •  | • | · 1/15<br>· 2/15<br>· 1/5<br>· 4/15                          | 1<br>2<br>3<br>4  | • | • | • | • | · 2/31<br>· 4/31<br>· 6/31<br>· 8/31                                                  |
| 5                               | •  | • | •  | • | 1/3 2/5                                                      | 5 6               | • | • |   | • | $\frac{10}{31}$ $\frac{12}{31}$                                                       |
| 7 8                             |    | • | •. | • | 7/15<br>8/15                                                 | 8.                |   | • | • | • | 16/31<br>16/31                                                                        |
| 9<br>10                         | •  | • | •  | • | · 3/5 · 2/3                                                  | 9                 | • | • | • | • | 18/31<br>20/31                                                                        |
| 20<br>30<br>40                  | •  | • | •  | • | $\begin{array}{c} 1^{1}/_{3} \\ 2 \\ 2^{2}/_{3} \end{array}$ | 20<br>30<br>40    | • | • | • | • | $\frac{1^{9}/_{31}}{1^{2^{9}}/_{32}}$ $\frac{2^{18}/_{31}}{2^{18}}$                   |
| 50<br>60                        | •  | • | •  | • | $\frac{3^{1}}{3}$                                            | 50<br>60          | • | • | • | • | $\frac{3^{7}/m}{3^{27}/m}$                                                            |
| 70<br>80<br>90                  | •  | • | •  | • | $4^{2}/_{3}$<br>$5^{1}/_{3}$                                 | 70<br>80          | • | • | • | • | $4^{16/31}$ $5^{5/31}$                                                                |
| 100<br>200                      | •  | • | •  | • | $6 \cdot 6^{2}/_{3} \cdot 13^{1}/_{3}$                       | 90<br>100<br>200  | • | • |   | • | $   \begin{array}{c}     5^{25/31} \\     6^{14/31} \\     12^{28/31}   \end{array} $ |
| 300<br>400                      | •  | • | •  | • | $\frac{20}{26^2/_3}$                                         | 300<br>400        | • | • | • | • | $\frac{19^{11}}{19}$                                                                  |
| 500<br>600<br>700               | •  | • | •  | • | $\frac{33^{1}/_{3}}{40^{1}}$                                 | 500<br>600        | • |   | • | • | $\frac{32^{8}/_{31}}{38^{22}/_{32}}$                                                  |
| 800<br>900                      | •  | • | •  | • | $\frac{46^2}{3}$ $53^1$ $60$                                 | 700<br>800<br>900 | • | • | • |   | $45\frac{1}{31}$ $51\frac{1}{31}$ $58\frac{2}{31}$                                    |
| 1000                            | •  | • | •  | • | 662/3                                                        | 1000              | • | • |   | • | 6416/31                                                                               |

## Tabelle XIII.

| Wenn 16 Seiten Manu-     | Benn 161/2 Seiten 1                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| fcript 1 Form machen,    | Form maden, so ge=                                    |
| so geben                 | ben                                                   |
| Seiten Formen            | Seiten Formen                                         |
| 1                        | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |
| $600 \dots 37^{i/2}$     | 600 36½1                                              |
| 700                      | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| 900                      | 900 546/11                                            |
| $1000 	 	 62\frac{1}{2}$ | $1000 	 	 60^{20}/_{33}$                              |
| •                        |                                                       |

#### Tabelle XIV.

|            |     |     |    |    | Manu=   | Wenn   |     | 71/2 |     |     |    |               |
|------------|-----|-----|----|----|---------|--------|-----|------|-----|-----|----|---------------|
| script     | 1   | Fo  | rm | m  | achen,  | Form   | 1   | nau  | hen | *   | U  | He=           |
| so ge      | ber | 1   |    |    |         | ben    |     |      |     |     |    |               |
| Geiter     | 1   |     |    | 8  | ormen   | Geiten | l   |      |     | 8   | or | men           |
| 1          |     | •   |    |    | . 1/17  | 1      | •   | •    | • . | •   | ٠  | 2/35          |
| 2          | •   | •   | •  | •  | . 2/17  | 2      | •   | •    | •   | •   | •  | 4/35          |
| <b>2 3</b> |     |     | •  | •  | . 3/27  | 3      | ٠   | • •  | •   | •   | •  | 35            |
| 4          |     |     | •  | •  | . 4/17  | 4      | •   | •    | •   | ٠   | •  | 8/35          |
| 5          |     |     | •  | •  | . 5/17  | 5      | •   | •    | •   | •   | •  | 2/7           |
| 6          |     |     |    | •  | . 6/27  | 6      | •   | •    | •   | •   | •  | 12/35         |
| 7          |     |     | •  | •  | . 7/17  | 7      | •   | •    | •   | •   | •  | 2/5           |
| 8          | •   | •   |    |    | . 8/17  | 8      | •   | •    | •   | •   | •  | 16/35         |
| 9          |     |     |    | •  | . 9/17  | 9      | •   | •    | •   | •   | •  | 18/35         |
| 10         |     | ٠   | •  | •  | . 10/17 | 10     | • • | • 4  | •   | •   | •  | 4/7           |
| 20         |     | • • | •  |    | 1 1/17  | 20     | •   | • •  | •   | •   | •  | 11/7          |
| 30         |     | •   | •  |    | 113/17  | 30     |     | • •  | • • | •   |    | 15/7          |
| 40         |     |     |    |    | 26/17   | 40     | • - |      | •   | •   | •  | $2^{2}/_{7}$  |
| 50         |     |     |    | •  | 216/17  | 50     | • - | •    |     | • . | •  | 26/7          |
| 60         |     |     | •  | •  | 39/17   | 60     |     |      | • . |     | •  | $3^{3}/_{7}$  |
| 70         | •   |     |    | •  | 42/17   | 70     |     | • •  |     | •   | •  | 4             |
| 80         |     |     |    | •  | 422/17  | 80     | •   | •    | •   | •   |    | 44/7          |
| 90         |     |     | ٠  |    | 5 1/17  | 90     |     |      | •   | •   | •  | 51/7          |
| 100        |     |     |    |    | 515/17  | 100    |     | •    | •   | •   | •  | 55/7          |
| 200        |     | •   | •  | •  | 1123/17 | 200    | •   | •    | •   |     |    | 113/7         |
| 300        |     |     |    | •  | 177/12  | 300    | •   | •    | •   | •   |    | 171/7         |
| 400        |     | •   |    | •  | 23 1/17 | 400    |     | •    |     |     |    | 226/1         |
| 500        |     |     |    | •  | 297/27  | 500    |     | •    | •   |     | 1  | $28^{4}/_{7}$ |
| 600        |     |     |    | •. | 35 5/17 | 600    | •   |      | •   | •   |    | $34^{2}/_{7}$ |
| 700        |     |     |    |    | 413/17  | 700    |     |      | • • | •   |    | 40            |
| 800        |     |     | •  | •  | 471/27  | 800    | •   | •    | •   | •   |    | 45%           |
| 900        |     |     | •  | •  | 5216/17 | 900    |     |      | •   | •   |    | 513/          |
| 1000       | •   | •   | •  | •  | 5814/17 | 1000   | •   | •    | •   | •   |    | $57^{1}/_{2}$ |

#### Tabelle XV.

Wenn 18 Seiten Ma= | Wenn 181/2 Seiten 1 chen, so geben

nuscript 1 Form ma= Form machen, so ge=

| ayour, to good. |                                          | ****       |                                       |
|-----------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Seiten          | Formen                                   | Geiten,    | Formen                                |
| 1               | 1/18<br>1/9<br>1/6<br>2/9<br>5/18<br>1/3 | 1          | 2/37<br>4/37<br>6/37<br>6/37<br>10/37 |
| 7               | •. • 7/18                                | 7          | 24/37                                 |
| 8               | : 4/9                                    | 8          | 16/37                                 |
| 9               | 1/2                                      | 9          | 18/37                                 |
| 10              | • • • 5/9                                | 10         | 20/37                                 |
| 20              | 11/9                                     | $20 \dots$ | 13/37                                 |
| 30              | $1^{2}/_{3}$                             | 30         | . 123/37                              |
| 40              | $2^{2}/_{2}$                             | 40         | $2^{6/37}$                            |
| 50              | 27/9                                     | 50         | $2^{26}/_{37}$                        |
| 60              | 31/3                                     | 60         | . 3%37                                |
| 70: • • • •     | 3%                                       | 70         | $3^{29}/_{37}$                        |
| 80              | 44/9                                     | 80         | $4^{12}/37$                           |
| 90              | 5                                        | 90         | $4^{32}/_{37}$                        |
| 100             | 55/2                                     | 100        | . 515/37                              |
| 200             | . 111/9                                  | 200        | $10^{30}/_{37}$                       |
| 300             | $16^{2}/_{3}$                            | 300        | . 168/37                              |
| 400             | $22^{2}/_{2}$                            | 400        | $21^{23}/_{37}$                       |
| 500             | . 277/2                                  | 500        | $27^{1/37}$                           |
| 600             | $33^{1}/_{3}$                            | 600        | . 3216/37                             |
| 700             | 38%                                      | 700        | 3731/37                               |
| 800             | • 441/9                                  | 800        | 434/37                                |
| 900             | • 50                                     | 900        | $48^{24}/37$                          |
| 1000            | . 55 %                                   | 1000       | $54^{2}/_{37}$                        |

# Tabelle XVI.

| Wenn 19 Seite<br>fcript 1 Form |                                         | Wenn 192/2 Seiten eine<br>Form machen, so ges        |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                                      |
| so geven                       | ,                                       | ben                                                  |
| Seiten                         | Formen                                  | Seiten Formen                                        |
| 1                              | 1/19                                    | 1                                                    |
| <b>2</b>                       | 2/19                                    | 2 4/39                                               |
| 3                              | 3/19                                    | 3 /39                                                |
| 4                              | 1 4/19                                  | 4 8/39                                               |
| 5                              | 5/19                                    | 5                                                    |
| 6                              | 6/19                                    | 6                                                    |
| 7                              | 7/19                                    | 7                                                    |
| 8                              | 8/19                                    | 8                                                    |
| 9                              | %19                                     | 9                                                    |
| 10                             | 10/19                                   | 10 20/59                                             |
| 20                             | . 11/19                                 | $20 	 1^{1}/39$                                      |
| 30                             | 111/19                                  | $30 	 1^{21/39}$                                     |
| 40                             | $2^{2}/_{19}$                           | $40 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 2^{2/39}$          |
| 50                             | . 212/19                                | $50 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 2^{22/39}$         |
| 60                             | . 31/19                                 | $60 \cdots 3^{3/39}$                                 |
| 70                             | $3^{13}/19$                             | $70 \cdot \dots \cdot 3^{13/39}$                     |
| 80                             | 4/19                                    | 80 4 1/9                                             |
| 90                             | 414/19                                  | 90 424/39                                            |
| 100                            | . 51/19                                 | $100 \cdot , \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 5^{5/39}$ |
| 200                            | . 1010/19                               | 200 1010/39                                          |
| 300                            | . 1513/19                               | $300 \cdot 15^{15}/_{39}$                            |
| 400                            | . 211/19                                | $400 \dots 20^{20/39}$                               |
| 500                            | - 266/19                                | $500 \cdot \cdot \cdot \cdot 25^{25/39}$             |
| 600                            | . 3111/19                               | $600 	 	 30^{30}/_{39}$                              |
| 700                            | . 3616/19                               | $700 \dots 35^{35}/_{39}$                            |
| 800                            | 422/19                                  | 800 41 <sup>3</sup> / <sub>39</sub>                  |
| 900                            | 477/19                                  | $900 	 	 46^{6}/_{39}$                               |
| 1000                           | 5212/19                                 | 1000 ,                                               |

## Tabelle XVII.

|             |     |    |     |     | Manu=                   | Weni  |   |    |    |    | seiten 1 |
|-------------|-----|----|-----|-----|-------------------------|-------|---|----|----|----|----------|
|             |     | _  | ori | n i | machen,                 | For   | H | ma | me | n, | so ge=   |
| so g        | ebe | ın |     |     |                         | ben   |   |    |    |    |          |
| Geite       | en  |    |     |     | Formen                  | Geite | n |    |    |    | Formen   |
| 1           |     |    | •   |     | . 1/20                  | 1     |   | •  | •  |    | . 2/42   |
| 2           |     |    |     |     | · 1/10                  | 2     |   |    |    |    | • 4/41   |
| 3           |     |    |     |     | . 3/20                  | 3     |   |    |    |    | . 6/42   |
| 2<br>3<br>4 |     |    |     |     | . 1/5                   | 4     |   | •  | •  |    | . /41    |
| 5           |     | •  | •   |     | . 1/4                   | 5     |   |    |    |    | 20/41    |
| 6           |     |    |     |     | . 3/10                  | 6     |   |    | •  |    | . 12/11  |
| 7           |     |    |     |     | . 7/20                  | 7     |   |    |    |    | . 24/41  |
| 8           |     |    |     |     | 2/5                     | 8     |   |    |    |    | 26/41    |
| 9           |     |    |     |     | . 9/20                  | 9     |   |    |    |    | 18/41    |
| 10          |     |    | •   | •   | . 1/2                   | 10    |   |    |    | •  | 20/41    |
| 20          |     |    |     |     | . 1                     | 20    |   |    |    |    | 40/41    |
| 30          |     | ٠  | •   |     | $1^{1}/_{2}$            | 30    |   |    |    |    | 120/42   |
| 40          | •   |    |     |     | $\cdot$ $\overline{2}'$ | 40    |   | ·  |    |    | 139/42   |
| 50          |     |    |     |     | $2^{1/2}$               | 50    |   |    |    |    | 218/41   |
| 60          |     |    |     |     | . 3                     | 60    |   |    |    |    | 234/41   |
| 70          |     |    |     |     | $3^{1/2}$               | 70    |   |    |    |    | 317/41   |
| 80          |     |    |     | •   | . 4                     | 80    |   | •  |    |    | 337/41   |
| 90          |     |    |     |     | . 41/2                  | 90    |   |    | •  |    | 416/21   |
| 100         | •   |    |     |     | . 5                     | 100   |   |    | •  |    | 436/2    |
| 200         |     |    |     |     | 10                      | 200   | • |    |    |    | 921/31   |
| 300         |     | •  |     | •   | 15                      | 300   |   |    |    |    | 1426/4   |
| 400         | •   |    |     | •   | 20                      | 400   |   |    |    |    | 1921/31  |
| 500         | •   |    |     |     | 25                      | ,500  |   |    | •  |    | 2416/41  |
| 600         | •   |    |     | •   | 30                      | 600   |   | •  |    | •  | 2911/42  |
| 700         | •   | •  |     | •   | 35                      | 700   |   | •  | •  | ٠  | 346/42   |
| 800         |     | •  |     | •   | 40                      | 800   | • | ٠  |    |    | 391/42   |
| 900         | •   | •  | •   | •   | 45                      | 900   | • | •  |    |    | 4337/41  |
| 1000        | •   | •  | •   | •   | 50                      | 1000  |   | ٠  | •  | •  | 4832/41  |

# Zweites Buch.

Von den Verrichtungen des Setzers.

#### Vorerinnerung.

Gleich zu Anfang dieses zweiten Theiles, melder vorzüglich für den Lehrling in dieser Kunst bestimmt ift, sei es mir vergonnt, einige Bemerkungen über die Stellung des Körpers voraus ju fchicken; benn ein Gegerlehrling muß fich gleich vom Anfang an richtige Stellung und Haltung gewöhnen, da es fehr schwer halten und die größte Geduld erfordern wird, sich später solche ichadlichen Gewohnheiten abzugewöhnen. Die gewöhnlichsten Folgen, die aus Mangel an Aufmerksamkeit von Seiten berer, die zur Anführung eines Lehrlings ausgewählt werden, find heraustretende Aniee, runde Schulter, und überflüssige oder Zeit verlierende Bewegungen des Körpers, Ropfes und der Aerme. Diese Puncte werde ich noch weiter unten bei der Unführung eines Seterlehrlings ermähnen.

Ein Schriftsetzer braucht eben keinen großen und sehr ftarken Körper zu besitzen, weil die Setzer-

arbeit, überhaupt genommen, mit keinen großen Unstrengungen aller Glieder des selben verbunden ift. Nur darf ein Seperlehrling von Person nicht gar zu klein, sondern muß wenigstens fo groß fein, daß wenn man ihn an einen Schriftkaften in ber Druckerei anstellt, er mit den Ellbogen seiner Merme bis an den unteren Rand des felben reicht, und mithin leicht mit der Hand in alle Fächer des Schriftkaftens greifen fann. Geine ftebenbe Stellung sollte vollkommen gerad fein; ohne Steifheit oder Zwang; die Fuße fest auf dem Boden, die Fersen fest geschloffen, und die Beben auswärts, so daß fie einen Winkel von etwa 45 Grad bilden. Das lange anhaltende Stehen ift aber für schwache, junge, noch nicht feste Körper hochst ermudend; da= her pflegen neue Seperlehrlinge anfänglich, wenn fie eine Zeit lang bes Tages gestanden haben, öfter das eine Bein mit dem Fuße hinauf ju giehen und auf einem Beine mechselsweise gleichsam zu ruben; hierdurch wird, wenn solches oft und anhaltend ge= fchieht, verurfacht, daß folche Anaben frumme Beine bekommen, weil, wenn die ganze Last des Körpers beim Stehen nur auf einem Beine ruhet, folche verhältnismäßig ftarter auf bas felbe wirken muß, wodurch es bann frumm gedrückt oder gebogen wird, zumal bei Jünglingen, die noch febr jung find, und deren Knochenbau noch wenig Festigkeit und Dicht= beit hat, oder die überhaupt eine schwächliche Leibesbeschaffenheit haben und das Stehen noch gar nicht gewohnt find. Der Ropf und Körper follten vollkommen stätig sein, ausgenommen wenn ber

Geger von einem Raften gu einem anderen geben muß, da das Ablegen und Segen durch die verfciedenen Armbewegungen blos vom Schultergelent aus verrichtet werden; und neigt er den Körper ein wenig vorwärts, um aus einem oberen Fache einen Buchstaben heraus zu nehmen oder ihn hinein ju legen, so muß er fogleich die aufrechte Stellung wieder annehmen. Die Bohe eines Gegers und seines Schriftkastens sollte fo beschaffen fein, daß ber rechte Ellbogen des Sepers gerad an den Rand des Schriftkastens, wo die e und d liegen, ohne die geringste Erhebung des Schultergelenkes reichen kann; und mit der Bruft muß er den Fachern, wo die Spatien, und a und e liegen, gerade gegenüber Man muß einen Anfänger anfänglich nicht steben. ju fehr anstrengen, und nicht gleich gange Tage lang in Einem fort am Schriftkasten stehen lassen. In den ersten Wochen muß man ihm manchmal etwas anderes ju thun geben, 3. B. Buchstaben aufsegen, auslesen laffen u. dergl., wobei er wieder figen und ausruhen fann, bis er das anhaltende Stehen nach und nach gewohnt wird. Das Gigen follte bem Geger also blos in besonderen Källen gestättet mer-Es giebt in der That Falle, bei welchen der Seger eines Stuhles nicht entbehren fann, - Lahm= heit, Schwäche, Alter oder andere Leibesschwächen und Uebel; wer sich aber ohne diese Entschuldigun= gen jum Gigen gewöhnt, ber gewöhnt fich jum Faulenzen.

Die Frage, mit welchem Theile des Geschäfts ein Seperlehrling am geeignetsten anfangen soll, ist Hobbe d. Buchdrafft.

bei vielen Druckherren noch unentschieden. schiedene Methoden sind angenommen; jeder denkt die seinige als die beste. Die Zwibelfische zu fortiren, ift gewöhnlich die erste Arbeit, und sie nachber in Zeilen zu feten; auf diese Beise lernt der Lehr= ling die verschiedenen Größen der Schrift und das Gegen felbst fennen, und bereitet gleichsam seinen Berstand vor, jede Borschrift, welche ihm gegeben werden mag, wenn er an den Schriftkaften angestellt wird, zu verstehen. Der nächste Schritt wird fein, ihn die Methode des Ginlegens neuer Schriften in die Schriftkaften und des Ablegens zu lehren; dies wird ihm um so leichter werden, wenn er zuvor die erforderliche Gestalt und Beschaffenheit der Schriftkaften, nach dem in der Offizin angenommenen Plane kennen gelernt hat. Die Erfah= rung lehrt zwar, daß die Gestalt ber Schriftkaften in verschiedenen Druckereien und in verschiedenen Ländern verschiedene Beränderungen erleidet; Die folgenden Abbildungen aber werden hinreichend fein, fo daß ein Geger, mag er sein wo er will, fich gleich darin orientiren fann.

## Erstes Rapitel.

# Meber die eigentliche Gestalt und Beschassenheit der Schriftkästen.

#### 1) In Teutschland.

Die Grundsätze, welche bei der Form oder Gestaltung der Schriftkästen anzuwenden sind, müssen bei jeder Sprache verschieden sein. Allerdings giebt es einige Hauptgrundsätze, die jeder Art von Schriftkästen eigen sein müssen; um aber alle Unsordnung is meinem Vortrage zu vermeiden, habe ich mich auf die Schriftkästen beschränkt, wie sie in Teutschland, England und Frankreich gebräuchslich sind.

Einer der Hauptgrundsätze für alle Schriftkästen ist, in Ansehung der Bestimmung der Größen
der Fächer zu den verschiedenen Buchstaben, darauf
zu sehen, daß die Buchstaben, welche beim Satz
eines Werkes sehr oft und am meisten gebraucht
werden, auch große Fächer erhalten, wie z. B. in
einem Schriftkasten die Fächer — e, a, n, d, i,
m, o, t, u, r, ch, u. dgl.

Für diese Buchstaben werden die größten gacher geformt, und für die jenigen, welche seltener vorstommen, solche die um die Hälfte kleiner sind, und für die übrigen Buchstaben, z. B. für si, st, q, r, j, ß, h 1c., für die Unterscheidungszeichen, 3iffern 1c. Fächer, die noch kleiner sind, wie die hier beigefügte Figur eines Fraktur: Schriftkastens zeigen wird.

Nº. I. Ceutscher Schriftkasten.

| 8     | <u> </u> | 3                                |     | &-      |   | (Sea )      | Gevierte | Sua     | braten |
|-------|----------|----------------------------------|-----|---------|---|-------------|----------|---------|--------|
| 52    | સ        | $\mathfrak{X} \mid \mathfrak{D}$ | 1 5 | ,       | " | ٠           | ,        | fi   fi | 8      |
| જ     | மு       | 333                              | r j |         | e | 9 2         | d        | ff      | f      |
| න     | 38       | ] [11                            | in  | 8 4     | a | ,           | a ·      | ,       | a      |
| સ્ત્ર | a        | *                                | õ   | 3       | - | 3           | =        | •       | ar     |
| 3)    | æ        | 0 6                              | IJ  | :       | 3 |             | -        |         | Chanen |
| ଜ     | a        | 7 8                              | ig  |         | ₩ |             | <b>=</b> | ·       | B      |
| 9     | 3%       | 5 6                              | 自由  | f       | 8 | Ą           | 1        | C   II  | 9      |
| 33    | 306      | 3 4                              |     | <u></u> | 1 | <b>\$</b> L | Ω.       | 4       | â      |
| TG.   | સ        | 1   2                            |     | -       |   | =           |          | •       | n      |



auch dazu begreislich weit mehr Zeit, und wird auch dabei weit eher ermüdet, als wenn er die oft oder am meisten vorkommenden Buchstaben auch am nächssten bei der Hand hat. Der Unterschied, der sich aus einem solchen verkehrten Verhältniß ergeben würde, würde erstaunlich groß sein. Ich werde noch später bei den Stanhope'schen Schriftkästen darauf zurück kommen.

Die zu den verschiedenen Sprachen nöthigen Schriftkaften sollen der Regel nach in jeder Buchdruckerei in einerlei Größe (Länge, Breite, Sobe und Tiefe) gestellt sein, damit sie jeder Zeit in die nach ihnen geformten Gegfästenregale hineinpassen, und in jeder Sprache ein Raften dem andern in Unsehung der Größe und innern Eintheilung feiner Fächer völlig gleich fein. Bunschenswerth mare es freilid, — ach wie oft hat man nothig, seine from= men Bunfche auszusprechen! — daß die Gestalt der Schriftkaften und die Eintheilung und Beschaffenheit der selben aller Orten gang gleich beibehalten wurde, damit jeder Setzer, er komme aus einer Druckerei aus welcher er wolle, in jeder anderen gleich geschwind fortarbeiten könnte, ohne sich mit vielem Zeitverluft erst in einer Buchdruckerei, in welcher er als Neuling erscheint, Kertigkeit oder Geschwindigkeit im Auffinden der Kächer im Schriftkasten beim Gegen erwerben zu muffen, wodurch die 21r= beiten verzögert werden, welches ihm so wol als auch bem Drudherren Schaden bringt; ju geschweigen, wie leicht unaufmerksame Seter in folden Fällen 3wiebelfische machen. Denn auch der beste Geger

bußt Zeit ein, wenn auch weniger als einer von Nummer 3mei ober Drei, wenn er in einer Officin in Condition tritt, in welcher die Racher der Schriftfaften andere Großen und Gintheilungen haben, als in ber, in welcher er vorher arbeitete. Aller= bings mare es fehr ju munichen, daß durch Bereinigung der bedeutenosten Topographen unfre Abbils bungen von Schriftkaften geprüft und die, welche am brauchbarften und verhältnismäßigsten gefunden, allgemein angenommen wurden. Doch dies ift wieder ein Munich, der nie in Erfüllung geben wird, und deshalb will ich fernere Worte fparen. - 'Bir haben euch gepfiffen, und ihr habet nicht getanget; wir haben euch geflagt, und ihr habt eure Ohren verstopft!' - 'Und felig ift ber sich nicht ärgert an mir!' -

Da ich weiter unten die Ausmessung der Werkzeuge geben werde, so verweise ich den Leser wegen der Gestalt des Setzastenregales zc. auf diesen Absschnitt. Jedoch habe ich noch zu erwähnen, daß die Fächer in jedem Schriftkasten, ehe die Buchstaben eingelegt werden, vorher mit einem guten starken Schreibpapier genau ausgefüttert werden müssen, damit die Fingerspißen des Setzens beim geschwinzben Hineingreisen während des Setzens in die selzben, wenn solche schon ziemlich ausgeleert sind, nicht auf den harten bloßen Holzboden ausstoßen. Auch durch die Länge der Zeit bekommen die Schriftkässen, wenn sie von weichem Holze gemacht sind, leicht am Boden Risse; sind nun die Fächer nicht genau ausgefüttert, so fallen zuweilen Buchstaben

in diese Riffe, werden durch das Sin- und Ber= schieben der Kästen leicht beschädigt und abgebro= chen, oder fallen gang durch, und gehen oft gar verloren; oder werden doch beim Auskehren ber Druckerei als Zwiebelfische in den Zeug geworfen. Die Ausfütterung der Raften gieht ferner auch et= was von der Feuchtigkeit an fich, ba die Buchstaben vor dem Ablegen angefeuchtet werden; und so trocknen auch die Buchstaben leichter ab. Ein wesentli= der Nachtheil des Nichtausfütterns der Kästen ist auch der, daß die Buchstaben leicht unter den Schieden durch aus einem Sach in das andere gleiten, und so Zwiebelfische entstehen. Darum empfehle ich jedem Herrn oder Kactor in dieser hinsicht die ftrenafte Aufmerksamfeit.

Da in manchen Buchdruckereien in Teutschland auch oft Bucher in frangolischer Sprache gedruckt werden, so habe ich es für nothig gehalten, eine Abbildung von einem frangofischen Schriftkasten zu geben, verweise aber den Lefer deshalb auf den letten Hauptabsag. Zwar laffen fich leicht aus unseren gewöhnlichen lateinischen Schriftfaften alle Bücher fegen, die mit lateinischen Characteren geschrieben zu merben pflegen, indem man nur in folchen Fällen die jenigen Büchstaben, welche mit Accenten verseben find, die einer Sprache, in welcher man aus einem folden Untiquafasten segen will, gang eigen find, und oft vorkommen, wenn solche etwa zu weit von ber hand des Sepers liegen, alsbann in Facher legen, welche der Hand näher find, und die Buch= staben aus den felben, die in diefer gu fegenden

Sprache höchst selten oder gar nicht vorkommen, anders wohin oder in entferntere Fächer legen; doch sollte eine ansehnliche Buchdruckerei für jede Sprasche — wieder ein frommer Wunsch! — eigene Kässten oder doch ausländische Abbildungen der selben haben, um die Zwiebelsischerei zu vermeiden. Wie weiß denn ein Setzer, welche Buchstaben oder Acscente in dieser oder jener Sprache häusig oder gar nicht vorkommen! Um daher auch unsere sateinisschen, griechischen und hebräischen Schriftkästen zu zeigen, sasse ich sie auf einander gleich folgen.







#### 2) In England.

Aus dem zulett ermähnten Grunde gebe ich bier die in England gebrauchlichen Schriftkaften; und wenn auch dieser Grund bei Manchen nicht von Gehalt icheinen sollte, so wird es doch einem fleißigen Schriftsetzer lieb fein, die Form, Lage, und Eintheilung der Buchstabenfächer der vorzügli= den ausländischen Raften kennen zu lernen. vielleicht kann eine Bergleichung folder Raften frater Anlag geben zu einer mahren Berbefferung die= fes oder jenes Raftens von Ginem oder dem Unde= ren, die man jest noch für unmöglich halten murde, und mas doch heut zu Tage so Roth thate. hat mich wahrlich mehr verwirrt, mir mehr Mühe gemacht, als gerade dieses Ravitel in diesem Werk, und um so eber muß ich bei meinen geneigten Le= fern um Entschuldigung bitten, ba ich es selbst eingestehe, baß ich nicht gang zufrieden bin mit der Anordnung der Raften. Um für jede Schriftsorte einen raffenden Raften zu erfinden, erfordert vicle Beit, wenigstens weit mehr, als ich hierauf ver= wenden konnte. Deshalb mußte ich ergreifen, mas sich mir darbot, so unvollkommen ich es auch hielt, wie der vorhergehende Raften beweift. Soffend je= doch, daß meine Leser die Unvollständigkeit und Mangelhaftigkeit unserer Kästen selbst in unseren Druckereien in Berücksichtigung ziehen werden, glaube ich um desto sicherer auf ihre Verzeihung rechnen

zu können. Spätere Zeiten werden uns auch in diesem Punct etwas Besseres und Vollkommeneres sehen lassen, denn Wichtigkeit hat gewiß die Sache schon an und für sich selbst, wenn sie auch bis jest noch nicht so erkannt worden zu sein scheint.





Ein Paar Schriftkaften ohne Die boppelten, ic. Buchstaben. Gberer Masten. No. VII. Nº. VII und VIII. -

|     | [ | ı  | 1  | 1                                       | 1    | 1          |
|-----|---|----|----|-----------------------------------------|------|------------|
| 9   | • | ¥  | þ  | #                                       | +    | *          |
| 24  | × | A  | Д  | 0                                       | =    | -          |
| ×   | H | H  | 28 | ¢                                       | ή    | ņ          |
| А   | н | œ  | æ  | -ço                                     | -0   | .0         |
| ပ   | × | я  | 8  | <p4< td=""><td>-,44</td><td></td></p4<> | -,44 |            |
| B   |   | 8  | ×  | <₽                                      | ė.   | •5         |
| 4   | Ħ | Сų | н  | <ଶ                                      | -ಡ   | • প্ৰ      |
| ව   | 0 | *  | Ŀ  |                                         | 7    | , <b>k</b> |
| Er. | Z | >  | D  | -                                       | 9    | Baar.      |
| 回   | M | T  | OE | ü                                       | 5    | Haar:      |
| D   | Т | S  | Æ  | Ö                                       | 4    | అం         |
| С   | К | R  | Z  | ï                                       | 3    | 0          |
| В   | I | 8  | Y  | :0                                      | 2    | 6          |
|     | Н | Ъ  | X  |                                         |      |            |







No. NI. Griechischer Gberer Masten.

| તંત્ર             | شع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42                                      | હૈન       | åo -      | 45                                                   | 43                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 43                | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45                                      | 43        | 10        | 45                                                   | 43                |
| :5                | 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12-                                     | 240       | 0.        | 43                                                   | -3                |
| 78                | r <sub>w</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ņ                                       | 2         | 0         | ra                                                   | 13                |
| 42                | rw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                       | Na        | 40        | 42                                                   | <b>63</b>         |
| K&                | KALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **                                      | 5.4       | FO        | K)                                                   | 43                |
| 22                | 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25                                      | )heb      | 20        | λÞ                                                   | 324               |
| ಕರ                | tw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22                                      | 5~        | 50        | ಚಿ                                                   | £3                |
| 23                | EAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 225                                     | 5-4       | 20        | £2                                                   | £3                |
| ٤,                | reu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                       | 2         | 0         | د،                                                   | <b>L3</b>         |
| ė,                | V-Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                       | -4        | v0        | 2                                                    | *3                |
| מו                | ¢ <sub>w</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ž.                                      | 140       | 0         | 12                                                   | ,3                |
| 78                | -90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ņ                                       | ~         | ~0        | -2                                                   | .3                |
| 8.                | `w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,0                                     |           |           |                                                      |                   |
|                   | Andreign, Australia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | 2         | 0         | .5                                                   | .3                |
|                   | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .6                                      |           |           |                                                      |                   |
| 1100              | manga, paga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | H (       | Iti       | ф                                                    | 3-                |
| uo's              | -i=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ė                                       | Н         | Iq        | ф                                                    | 9                 |
|                   | 52<br>52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - V-                                    |           |           |                                                      |                   |
| no ou             | ;z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | H Z       | N         | $  r   \phi  $                                       | φ <u>μ</u>        |
| uo's              | 28<br>28<br>28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 .e .e.                                | Н         | Iq        | ф                                                    | <i>φ</i> μ        |
| מיו ולוו מיוו     | #2<br>#2<br>#2<br>#3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$                                      |           | M N E     |                                                      | φ <i>u</i>        |
| no ou             | \$2<br>\$2<br>\$2<br>\$2<br>\$2<br>\$2<br>\$2<br>\$2<br>\$2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | H Z       | N         | $  r   \phi  $                                       | φ <u>μ</u>        |
| क दंग भग कुम      | (3)   (3)   (3)   (3)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4) | 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | H Z H     |           | $egin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ | φ   u   φ   (κ    |
| מיו וווי מיוו     | 12   12   12   12   12   12   12   12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |           | M N E     |                                                      | φ <i>u</i>        |
| क दंग भग कुम      | 12   12   12   12   12   12   12   12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 4 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | F A E Z H | K A M N E | $egin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ | 3   x   φ   μ   φ |
| איי שייי איי פייי | 12   12   12   12   12   12   12   12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 4 5 6 A 5 6                           | H Z H     |           | $egin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ | φ   u   φ   (κ    |
| איי שייי איי פייי | 12   12   12   12   12   12   12   12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **  | F A E Z H | K A M N E | $egin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ | 3   x   φ   μ   φ |





Duabrate atanier® eding. stroigsø 8 8 Ç. 2 9 d • K 3 0 Dunne Spatien Spatien 1 8 ~

N. XIV. Griechischer Unterer Masten.

No. NV. Gin gewöhnlicher Bebräischer Gberer Masten.

| %   | J.     | .9                    | Ω.     | .a       | 1       | T  |
|-----|--------|-----------------------|--------|----------|---------|----|
| .ភា | Æ      | ş                     | Ω.     | .21      |         | E  |
| n.  | r      |                       | 3      | a        | Ŀ       | Ŀ  |
| JA. | į.     | n                     | சு     | -24      | E.      | E. |
| .rs | *8-    | ·V                    | 'n     | A.       | Ľ       | U  |
| F   | .Ľ     | ť                     | a      | <u>ئ</u> |         | ×  |
| .5  | Q.     | Ω.                    | .m     |          | •       | Z  |
|     |        |                       |        |          |         |    |
|     | n      | Э                     |        |          | Q.      | 9  |
| ·5- | e 0    | <b>99</b> 9           | ·      | Z        | ط ان    | 1  |
|     |        |                       | ·      | Z        |         | #F |
| e-  | o<br>— | <b>.</b>              | -      |          | _<br>F: |    |
| 9   | 0      | _<br>_<br>_<br>_<br>_ | , fts: | Ľ        | _<br>F: | v  |
| 9   | (A)    | _<br>_<br>_<br>_<br>_ | S      | I.       |         | v  |

Duabrate Bevierte, 9 Pogalad. D M No. XVI. Gin Bebräiseher Enterer Magten. Ω A n T Z C Q C E 7 Spatien G. Ω E 2 r D N A n



N°. XVIII. Gherer Masten.

| danfen: danfen: 3 v         | A A      | M N O | A G                  | no | % Jo | to   9 |
|-----------------------------|----------|-------|----------------------|----|------|--------|
| 1m Ge-<br>danken:<br>freich | <b>o</b> | н     | Q                    | [] | 0    | 0      |
| 2                           | В        | Ж     | ပ                    | 6  | 8    | 7      |
| ¥                           | 6        | 1     | В                    | 9  | ಬ    | 4      |
| н                           | СH       | . #   | Ą                    | က  | લ    | 1      |
| =                           | #        | +     | U                    | W  | 0    | G.     |
| 13                          | J        | 9     | J                    | Λ  | Ŋ    | F      |
|                             |          |       | 3 m<br>Klams<br>mern | T  | M    | E      |
|                             |          |       | Rlams<br>mern        | S  | Т    | Q      |
|                             |          |       | Z                    | R  | Ж    | 2      |
|                             |          |       | Y                    | 0  | I    | B      |
|                             |          |       | X                    |    |      | A      |

Shiffeleiste



## Stanhope's Erläuterungen.

# Eigenthumlichkeiten und Vortheile dieser Rasten.

1) Die jest gebräuchlichen neun Logotypen sind weggelassen. Es wird vorgeschlagen, sie mit einzelen Typen zu drucken, nämlich —

ff, fi, fl, ffi, ffl u. f. w.

anstatt

ff, fi, fl, ffi, ffl u. f. w.

Dasselbe gilt auch von der Eursvschrift. Lord Stanhope führt ein Beispiel von der Anwendung der gewöhnlichen Logotypen an, nämlich daß in Ensield's Speaker diese Logotypen, von Seite 71 bis 90, nur 95 Mal vorkommen, als —

ff, fi, fl, ffi, ffl, Æ, OE, æ, æ } Summe 95.

2) Statt ihrer werden 8 neue Logotypen einsgeführt, da ihre regelmäßige und häufige Anwensdung den Satz beschleunigen; denn im erwähnten Beispiele der selben 20 Seiten würden die neuen Logotypen dem Setzer nicht weniger als 3073 Griffe in die Buchstabenfächer ersparen, nämlich

th, in, an, re, se, to, of, on Summe 3073.



große Euriosität in der Buchdruckerkunst ist; und deshalb erlaube ich mir noch Stanhope's Bemerskungen hinzu zu fügen.

"Ich habe es für rathsam gehalten, sagt er, ein neues Paar Schriftkästen auszusinnen, indem ich eine neue Ordnung der Buchstaben in den Fäschern vornahm, und eine neue Art doppelter Buchsstaben einführte, die ich Logotypen nenne, und ins dem ich alle die gebräuchlichen Ligaturen, als ff., si., ssi., st., sl., abschaffte, da sie doch zu selten vorskommen, als daß sie besondere Fächer zu verdienen scheinen.

"In dieser Hinsicht habe ich mein Augenmerk auf die besten Mittel gerichtet, wie dem Geger mehr Bequemlichkeit verschafft, und die größt - möglichste Befdwindigfeit im Gegen erreicht werden fann. Beim ersten Blick in diesen Theil des Geschäftes fand ich. daß die doppelten Buchstaben ff, fi, fl, ffi, M, Æ, OE, æ, æ, so wenig im Seten gebraucht murden, als daß sie unnöthiger Beise Raum in den Schrift: kaften einnehmen sollten; ich beschloß deshalb ihre Abschaffung und gab dem f eine andere Gestalt. Der Mensch ist so sehr das Rind der Gewohnheit und fo fehr der unbedingte Bewunderer der Modes schönheit, daß ich glaube, wenn der menschliche Ror: per gleich von Anfang bucklicht und der Ropf weit über die Bruft bervorbangend geschaffen worden mare, fo murde es in einem solchen Fall als eine Ungestalt angesehen werden, wenn ein Mensch mit einem geraden Körper und in die Höhe stehenden Kopf erschiene. Bei biefer Meinung über einen fo ge-

wichtigen Gegenstand war ich nicht erstaunt, auf Gegner ju ftoßen, die meine vorgeschlagene Aenderung des f. verwarfen; man war so lange gewohnt gewesen, das f mit einem hängenden Ropfe ju feben, welcher für den schwachen Racken zu gewich= tig schien, als daß ich Anfangs eine willkommne Aufnahme mit meinem leichten, gerad tragenden Kopfe des f erwarten konnte. Ich will hier nicht fagen, ob gleich die Schönheit des Buchstabens etwas eingebüßt haben mag, daß in Betracht des Wortheiles, der aus dieser Aenderung entwächst, man sich leicht mit der Gestalt aussohnen sollte; ich behaupte aber, daß, unabhängig von jedem an= deren Gesichtspuncte, das f, welches ich einführe, von vorzüglicherer Gestalt ist, als jenes, welches ich abdanke. Ich kann mir leicht vorstellen, daß viele fantastische Züge, womit manche Buchstaben in alten gedruckten Büchern verziert find, ihre Bewunderer hatten bei ihrem ersten Erscheinen; es murde aber sehr schwer sein und ich glaube, man würde tauben Ohren predigen, um ihre größere Schönheit zu zeigen und auf Annahme der felben zu bestehen; und mit Gewißheit kann ich wol vor= aus fagen, daß, wenn mein f in den Buchern gewöhn= lich geworden ist, das jest bewunderte f blos wegen feiner unzierlichen Gestalt getadelt werden wird.

---

hie und da ganz abgeschafft, was, wie ich hoffe, überall geschehen wird. Da nun durch die Verbansnung dieser Buchstaben mehrere Fächer seer waren, so schlug ich eine andere Einrichtung vor, so daß der Raum, welcher dem Setzer bequemer zur Hand lag, mit Typen, die sehr häusig vorkommen, angefüllt würde; und um dies füglicher noch vornehmen zu können, beschloß ich auch die übrigen doppelten Buchstaben, si., ff., fl., si., fl., abzuschaffen.

"Ich habe so viel über das f gesagt, weil es mir bei meiner Verbesserung im Wege stand, indem es mit der Menge seiner Zugehörigen viele Fächer des Schriftkastens einnahm.

"Db ich gleich allen den obigen boppelten Buchstaben das Verdammungsurtheil gefrrochen habe, da fie nicht allein den Character der Ungestalt und Rublofigkeit führten, sondern auch zu viel Raum im Schriftkaften einnahmen und oft jum Aerger des Druckherren fast gang neu blieben, mahrend die anderen gewöhnlichen Buchstaben schon in den Beug geworfen maren; so mar ich doch auf eine andere Sorte von Ligaturen bedacht, welche auf Rüglichkeit einen größeren Unspruch machen follte, als die vorige. Aus einer Untersuchung, die ich anstellen ließ, ergab fich, daß alle doppelte Buchsta= ben die ich zu verbannen munschte, auf 20 Geiten von Enfield's Speaker (von Seite 71 bis 90) nur 95 Mal, hingegen die Buchstaben th zusammen 771 Mal, in 441, an 413, re 385, se 291, to 279, of 264, und on 229 Mal auf den selben 20 Seiten vorkommen, also eine Summe von 3073 Griffe,



die unbequemste Bewegung des Sepers verlangt, wenn er aus dem selben Buchstaben greifen muß. Die Folge der Zissern und der Platz der selben verzienen auch des Sepers Ausmerksamkeit auf diesen Theil. Sie sind sehr leicht zu merken, da sie so dicht neben einander stehen. Die Kapitälchen haben die geringste Veränderung erfahren; jedoch habe ich die erste Reihe dem Seper näher gebracht, weil die letzteren Buchstaben von den Kapitälchen seltener vorkommen und deshalb einen entsernteren Platz einnehmen müssen."

So weit Stanhope; ich erlaube mir noch Johnfon's Gegenbemerkungen zu erwähnen, da die Borzüge, womit die Stanhope'schen Kästen eingerichtet fein follen, fo flar und mahr ausfehen. "Mit aller tiefer Achtung für die großen Geschicklichkeiten des feligen gnädigen Berrn und von deffen trefflichen Talenten Niemand eine höhere Meinung begen fann, muß ich doch in diesem besonderen Kalle von ihm abweichen; ich bin völlig überzeugt, daß diese umgestutten Raften nicht als eine Berbesserung ausgegeben worden maren, wenn der gnadige Serr eine wirkliche practische, statt einer theoretischen Renntniß von ber Runft gehabt hatten. Rach meis nen geringen Ginsichten find fogar die alten Schriftfasten diesen neuen weit vorzugiehen. Ohne Zweifel besitzen sie weit größere Vortheile. Der Apostroph ift 3. B. dem d und s näher, und nicht unter ber hand des Gegers auf der linken Seite; das v und w, deren Plage bem Winkelhafen naber maren, haben rechts ihre Kächer erhalten, und bas Gemi-

kolon ift unnöthiger Weise zwei Fächer weiter von feiner alten Stellung gebracht. Go fann ich keinen Vortheil sehen, der aus der Versetzung des f, g, h, i, s, p und y gewonnen werden foll; ihre alten Fächer besitzen eine eben so vortheilhafte Lage. Bas foll ich mit der Mischung der Spatien? Zeigt Diese Anordnung nicht einen Mangel an practischer Erfahrung? Und mas die Logotypen anbetrifft, so muß ich gestehen, daß mir biese 3dee etwas lächers lich vorkömmt, wie ich bald zeigen werde; und die Vortheile, die aus der Näherbringung der Berfalien entwachsen sollen, find blos eingebildet; feine Idee war, daß das A, B, C ic. in der ersten Reihe mehr gebraucht würden, als die anderen Berfalien; aber Jedermann wird fragen, wird denn das T nicht so häufig gebraucht, als das A oder ein anderer Berfalienbuchstab? Rommen denn das P, R, S, W seltener vor, als irgend ein anderer? auch, die Erfahrung hätte gelehrt, daß die ersteren Berfalien häufiger gebraucht werden, so ist es doch wol natürlicher, daß sie in einer regelmäßigen Folge fortlaufen, als daß ihre Reihe krebsartig gurud läuft. Muß nicht die Winkelstellung der Bersalien und der Rapitälchen den Setzer verwirren, wenn er noch ein Mal fo weit nach einem Rapitäschen zu greifen hat, als nach den Berfalien? Lord Stanhope stellt sie aber in einer aufsteigenden Reihen= folge. Rommen denn die Klammern öfterer vor, als die Gedankenstriche?"

Was die Zeitersparniß für den Setzer anbelangt, welche die Einführung der neuen acht Logo= typen gewähren soll, so erklärt Johnson, daß die Erfahrung uns andere Data gegeben hat. Dieses Standopesche Logotypsystem wurde ein einziges Mal in einer Zeitungsdruckerei versucht, aber gleich wies der bei Seite gesetzt, da man fand, daß man nach der alten Methode mehr liesern konnte.

Doch glaube ich, gegen den eben ermähnten Einwurf, den dieser erfahrne Buchdrucker gemacht hat, bemerken zu muffen, daß er fich hier getäuscht hat. Die Erfahrung eines einzigen Bersuches gist hier gar nichts; denn allerdings erfordert dieses neue System, daß sich der Setzer erst gleichsam bin-Rehme ich z. B. den ersten besten ein studiert hat. Seper, welcher mir nach diesem neuen Systeme feten foll, so verlangt dies mehr als einen Monat, geschweige denn einen Tag, um die Eigenthümlichkeiten des Schriftkastens, ohne zu irren, kennen gelernt zu haben. Ich weiß zwar nicht, ob die Erfahrung es dem Lord Stanhope bestätigt hat, daß ein Tag von sechs Tagen dem Geger erspart wird. Eine solche Erfahrung kann jedoch nur nach einem Bierteljahr erlangt werden, wenn ein Geger im= mer darin gearbeitet hat; denn daß in den ersten Wochen er weniger Arbeit liefern muß, liegt klar am Tage; hat er sich aber die Eigenthümlichkeiten ganz zu eigen gemacht, so daß er nie einen Fehl= griff mehr thut, so muß er — es ist nicht zu leug= nen — an Zeit gewinnen. Go wurde es auch einem teutschen Setzer ergeben, der alle teutsche Praposi= tionen, Conjunctionen, Adverbien, Interjectionen 2c. als Logotypen gebrauchen sollte. Eben so einseitig





Gevierte 1/2 Bed. 田 Æ 1 90 6 တ 1 abittisce noithae 9 5 E

No. XXI. Unterer Masten.

Ich glaube Manchem meiner Leser einen Gesfallen zu erzeigen, wenn ich noch zum Beschluß diesses Abschnittes der verbesserten Schriftkästen erwähne, die England einem seiner geschicktesten Buchdrucker zu verdanken hat, dem Herrn J. Johnson; eben dem selben, welcher so heftig das Stanhopesche Logoztypspstem angegriffen hat. — Ersterer sagt —

"Meine practische Erfahrung, nicht eine theo=
retische Meinung, hat mich bewogen, den Mitglies
dern der typographischen Runst meine Schriftkästen
vorzulegen. Seit 1813 sind sie fast allgemein [?]
in London angenommen und ihre größere Brauch=
barkeit von allen Sepern bestätigt worden, die bis
jest damit zu thun gehabt haben, und ich hosse,
daß deren Meinungen noch mehr durch folgende
Bemerkungen werden bekräftigt werden.

"Bei der Einführung der gegenwärtigen [ver= besserten] Schriftkasten schmeichle ich mir nicht, daß der Plan eine allgemeine Aufnahme genießen wird. So mächtig find die Wirkungen des Vorurtheiles zu Gunsten der alten Gebräuche, daß ich völlig überzeugt bin, Biele murden ihre Stimmen gegen mich erheben, wenn sie so gar zum Theil die großen daraus entstehenden Vortheile für den Seger, als auch für den Druckherrn anerkennen sollten. Sch bin weit davon entfernt mir einzubilden, daß die Winke, welche ich über die Folge der Buchstaben zu geben gewagt habe, alles das sind, was gewünscht werden möchte; doch freue ich mich, daß ich auf meiner Laufbahn zum Gipfel der Vollkommenheit die alte Fahrstraße verlassen und mir eine neue ge-



Der Prinzipal will nicht gernes neue gießen kassen, weil er überzeugt ist, daß er sie besitzt. Nach lans gem Suchen und vieler Zeitversäumniß findet er sie endlich, oder borgt oder läßt sie gießen.

"Bei diesem Mangel leiden drei Parteien; nämlich der Schriftsteller leidet einen Aufschub im Erscheinen seines Werkes; der Buchdrucker hat sein Geschäft verzögert; und der arme Setzer, welcher von allen am wenigsten die Burde zu tragen im Stand ist, hat seine Zeit unnöthig verschlendert. Fragt man nun, woher kommt dieses Uebel? so giebt es keine andere richtige Antwort, als aus dem gegenwärtigen Plane der Schriftkaften. Manche Setzer haben auch die Gewohnheit, daß sie beim Ablegen solche Extrasorten in die etwanigen leeren Kächer ihres Schriftkastens legen, um sie später an den gehörigen Ort einzulegen; und aus Bergeffenheit, Leichtsinn und anderen Sepertugenden gehen sie verloren, kommen vielleicht einige davon in den Zeug, und Niemand denkt mehr an fie. Auch denkt Mancher, der Nächste, der sie braucht, kann sich auch die Mühe nehmen, die ich gehabt habe, und das was er bedarf zusammen suchen. Hat man da= gegen alle nur erdenklichen brauchbaren Zeichen in seinen Schriftkasten zusammen, so ist es des Setzers eigener Vortheil, seine Raften rein zu erhalten. Beide Theile haben gegenseitige Vortheile; nicht allein der Druckherr spart an Ausgaben und fer: dert sein Werk, sondern auch der Setzer gewinnt an Zeit, Die ihm gleich Geld fein muß.



das Regal zu legen? Dies kann in einem Augen= blicke gethan werden, und ist die ganze Arbeit, die zur Beseitigung jedes Hindernisses erforderlich sein würde.

"Theilt man die drei höheren Fächerreihen des oberen Rastens, so erhält man über den Rapital= chen Fächer für die Accente, Quantitätszeichen, für 2, 3 und 4 m Rlammern, für die Rotenzeichen, und die drei ersten gebrochenen Biffern. lleber den Berfalien ist dann Plat für eine vollständige Schrift von böheren Buchstaben, Mittel - und Endftucken für Klammern, m und n-Striche, m und n punctirte Linien, für P, A, & und I; ebenfalls für die Diphthonge & und &. Theilt man ferner die auf das Versal-Z folgenden zwei Fächer, so hat man nicht allein Raum für die beiden Parenthesenzeichen ([, sondern auch für das kleine z und &. Da ich das kleine z aus dem unteren Rasten in den oberen sette, so hatte ich wieder ein Kach für das kleine k, welches häufiger vorkommt, als das z, und folglich dem Geper näher liegen muß. Man wird auch bemerken, daß durch die Theilung der zwei Fächer zwischen den Rapitälchen z und J die Diphthonge E, OE, Æ, OE, als Berfalien und Rapitälchen ihre Stelle gefunden haben. So ist jedes Fach mit nütlichen Gorten angefüllt und die ehemaligen Behältniffe für Zwiebelfische find verbannt.

"Aus den Fächern in dem unteren Kasten, die für v, x, z ehemals bestimmt waren, habe ich ein einziges gemacht, nämlich für das u; das t hat die alte Stelle von u eingenommen; das t-Kach ist in drei Fächer getheilt worden, für Mittel-, dünne und Haarspatien; die beiden Fächer für st und Mmachen jetzt eines aus für das v — das sh-Fach bekömmt das q, damit es dem u näher stehe — das alte &-Fach nimmt das x auf, und das kkömmt in das leere q-Fach zu liegen — das sh und st in die alten st- und si-Fächer — die Ruhezeichen sind weiter rechts gebracht worden — das Sezmikolon nimmt nämlich die Stelle des abgeschassten sie mikolon nimmt nämlich die Stelle des abgeschassten st ein — und der Apostroph und das j liegen über dem s-Fach — und so ist auch jedes Fach im unzteren Kasten mit nützlichen Sorten angefüllt.

"Rachdem ich mit wenig Worten die kleinen Abanderungen, welche ich in der Einrichtung der Schriftkaften zu machen für gut befunden, aufgegahlt habe, bitte ich noch um Erlaubniß einige wei= tere Bemerkungen über die Bertheilung der ver= schiedenen Spatien hinzufügen zu dürfen. Sollte bas lange f ic. gebraucht werden, so mußten die mittleren, dunnen und haarspatien nur ein Bier= telfach erhalten, und in den oberen Raften gebracht werden, so daß, zugegeben auch, daß das Fach für fie geräumig genug ware, der Seper über den un: teren Kasten weg bei jedem Spatium nach dem oberen Raften greifen mußte; was allerdings beträchtlichen Aufschub verursacht. Wollte man sie in leere Sparfächer legen, so wurde das Uebel nur zum Theil geheilt, weil die Spatien doch noch von einander entfernt maren. Bablt man nun die Griffe, die ein Setzer nur für einen Tag thun muß, um

seine Spatien zu verändern, und bedenkt man, daß bei einem jeden Griffe seine Hand den unteren Rassten in verschiedenen Richtungen überkreuzen muß, so muß dies einem zufälligen Zuschauer, vielmehr noch einem practischen Buchdrucker, auffallen, daß so viel Zeit damit verloren geht. Es giebt Setzer, zumal viele der Zeitungssetzer, welche die Gewohnbeit haben, fast alle ihre Spatien in ein einziges Fach abzulegen. Auf diese Weise ersparen sie freisich viel Zeit beim Setzen; aber daß sie einen guten Satz liefern können, ist unmöglich."

#### 3) In Franfreich.

Meinem Plane gemäß gebe ich hier einige Modelle der in den Pariser Buchdruckereien allgemein angenommenen Schriftkästen. Ich enthalte mich einer weiteren Erklärung; denn wer das Vorherges hende durchgelesen hat und seinen eigenen Schriftskasten mit einem ausländischen vergleicht, wird bald die Eigenthümlichkeiten eines jeden kennen lernen und diesem oder jenem den Vorzug geben können.





# Zweites Kapitel.

### Von der Ausmessung der Setzer= werkzeuge.

Ein Regal, auf welchem der Schriftkasten ruht oder steht; vorn die Höhe 1 Elle 18 Zoll Leipz. Maaß, hinten die Höhe 2 Ellen und 6 Zoll.

Der Raum vorn unter dem Schriftkasten bis an das erste Fach, in welches ein solcher Rasten eingeschoben werden kann,  $14^3/_4$  Joll. Bon den Fächern, in welche Schriftkästen eingeschoben wersden können, muß jedes  $4^1/_2$  Joll hoch sein, oder so viel Raum haben, damit die Rästen bequem hinein geschoben werden können. Gemeiniglich hat ein solches Regal 4 bis 5 Fächer zum Einschieben verschiedener Kästen. Unten vom Fußvoden bis an das unterste erste Fach zum Kasten muß auch ein verhältnißmäßiger Raum bleiben.

Der Schriftkasten, in welchem die Schriften (Buchstaben) liegen, dessen Länge 1¾ Elle, Breite 1 Elle 2¼ Zoll; ein Fach im Schriftkasten, in welchem die verschiedenen Buchstaben liegen, ist tief 2½ Zoll; die Dicke des Kastens mit dem Boden 3 Zoll.

In England ist der Schriftkasten in einen oberen und unteren getrennt. Man theilt den oberen Kasten in zwei Mal 49 Fächer, welche gleich groß sind und ein Alphabet Versalien und ein Alphabet Kapitälchen in sich aufnehmen. Auch sinden die Zissern, accentuirte Buchstaben, und die verschiedenen Nachweisungszeichen ihre Stellen in dem oberen Kasten.

Der untere Rasten wird mit den kleinen oder gewöhnlichen, den zusammengezogenen Buchstaben, mit den Unterscheidungszeichen, Spatien und Bevierten angefüllt. Sier folgen die Fächer nicht, wie beim oberen Raften, in einer regelmäßigen, alpha= betischen Ordnung, und find auch nicht gleich groß, aber doch so vertheilt, daß die jenigen Fächer, worein der Geter öfterer greifen muß, ihm besser Sand und auch größer find, als die übrigen, deren Buchstaben nicht so häufig gebraucht werden. hat gewöhnlich der Buchstab e das größte Fach; a, e, d, h, i, m, n, o, r, s, t, u, mit ben Spatien und Gevierten haben die nächsten größten Fächer; und um die Hälfte kleiner find nun die Fächer für b, f, g, k, 1, p, v, w, y; und die übrigen Buchstaben nebst den Unterscheidungszei= chen ic. haben nur Fächer, welche um ein Viertel kleiner find.

nen. Der vordere Rand ift immer um einen Zoll höher, als einer von den anderen Seiten, fo daß das Schiff oder ein anderes Paar Raften, wenn fie darauf gesetzt werden, nicht herunter rutschen kön= So wol der obere als der untere Kasten ha= 3 ben eine 1 Zoll breite Wand, welche in die Mitte des oberen und unteren Randes des Regales schwal= benschwanzförmig eingefalzt werden, um jeden Kasten in zwei gleiche Rechtecke zu theilen. Scheidewände der Fächer sind etwa so dick, als ein Mittelkegel. Jede Hälfte des oberen Kastens ist der Länge nach in 7 gleiche Fächer eingetheilt; und in eben so viele ebenfalls auch der Breite nach; mithin bestehet der ganze obere Kasten aus zwei Mal 49, d. i. 98 viereckigen Fächern, deren Grund= flächen alle sich einander gleich sind. Die beiden Hälften des unteren Kastens aber werden der Länge nach in 8 gleiche Fächer und ihrer Breite nach in 7 Fächer getheilt; statt daß aber die Scheidewände, wie im oberen Rasten, die ganze Hälfte durchschnei= den, findet man hier verschiedene Fächer so einge= richtet, daß das größte Jach dem Setzer am bequem= sten zur Hand sein muß Die Zahl der Fächer in dem ganzen unteren Rasten ift 54, deren Ginrich= tung aus der zuletzt gegebenen Abbildung deutlich gesehen werden kann; und die Figur wird zeigen, wie sie auf dem Regale stehen muffen. Bon lette= rem ist weiter keine Beschreibung nöthig, da jeder Tischler nach dieser Abbildung wird arbeiten können.

Nur will ich noch Einiges über den Stand der Regale in einer Buchdruckerei sagen und dann gleich

in der Beschreibung der übrigen Setzerwerkzeuge weiter geben. Die Regale follten immer dem Fen= ster so nahe als möglich stehen, und zwar so, daß der Setzer das Licht zur Linken hat, damit ihm die Bewegung seiner rechten Sand nicht das Licht auf fängt; denn er muß immer nach dem Kopfe des Buchstabens greifen, da er keine Zeit hat, ihn erst zu besehen oder umzudrehen. Braucht der Setzer den Antiqua - Schriftkaften in einem Werke häufiger, als den Curfiv-Schriftkasten, so sollte ber erstere bem Fenster naber fteben. Auf Diese Beise konnen sich andere Seper, welche vielleicht gerade die selbe Cursivschrift brauchen, leicht behelfen, ohne den ersten Geger zu stören. Der untere Raften muß in einer Reigung von 15 Grad, und der obere in einer Erhöhung von 55 Grad stehen, so daß der Setzer mit ber größten Leichtigkeit die oberen gacher erreichen kann, ohne zu befürchten, daß im unte: ren Raften eine Verwirrung durch die Bewegung des Armes angerichtet wird. In der Abbildung ist bas Paar Curfiv - Schriftkaften weg genommen, um besto besser ben Bau des Regales zeigen zu können. Unten liegt ein Schiff, und neben dem Regale steht an dem Schließstein ein eiserner Rahmen angelehnt mit den Rreugstegen für Quart oder Octav, in dessen Rande man schwalbenschwanzförmige Ausschnitte sieht, worein die Stege für Duodecimo oder Octobecimo gelegt werden können.

Die Höhe eines Formenregals, in welches die gesetzten Formen auf ihren Setzbretern stehend ein= geschoben werden können, ist 2 Ellen 16 Zoll hoch und 18 Zoll breit. Jedes Fach, in welches die Forsmen eingeschoben werden, ist von einander entfernt oder hat die Höhe eines Raumes von einer Vierstel Elle.

Das Schiff wird aus 3/4 zölligem Brete, gewöhnlich in England von Mahagony, verfertigt,
mit zwei erhöheten Kändern, die nicht ganz so hoch
wie ein Geviertes sind. Ihre Gestalt verändert sich
bei den verschiedenen Formaten. Zu Quart-Format
die Länge ohne Griff 10 Zoll; die Breite 9 Zoll,
(zu Octav-Format) nach Verhältniß etwas kleiner.
Zu Folio-Format, die Länge ohne die Schisszunge
oder den Griff, 16 Zoll, die Breite 10½ Zoll.
Die Länge des Grisses 4 Zoll. In der oben geges
benen Abbildung liegt ein Schiss unten auf dem
Boden des Setzastenregales. Manches Schiss hat
auch an drei Seiten einen erhöheten Kand, so daß
bloß da, wo der Griff ist, kein Kand sich besindet.

Der Schließstein ist in England von Marmor oder einem anderen Steine, dem man eine flache glatte Oberfläche geben kann. Je härter er ist, desto besser; deshalb ist Marmor, welcher diese Beschassenheit in einem größeren Grade besitzt, und dessen schwammartige Löcher dichter sind. einer jeden anderen Steinart vorzuziehen. Der Schließsstein sollte auf einem starken Gestelle liegen und in Sägespäne, Gips oder Papier gebettet sein. Er sollte 3 Fuß 2 Zoll mit dem Gestelle hoch sein. Das Gestell unter dem Schließsteine kann man für die Ausbewahrung der Stege, Regletten 1c. in Schubsfächern benutzen. Die gewöhnliche Größe des Steisfächern benutzen. Die gewöhnliche Größe des Steis

nes ist 4 Fuß 8 Zoll und 2 Fuß 3 Zoll breit, so daß er groß genug ist für einen Bogen von Royal-Papier.

Die Sethreter sind von einer länglich vierectisgen Gestalt, 2 Fuß  $2^{1}/_{2}$  Joll lang, 1 Fuß 10 Joll breit, und  $1^{1}/_{4}$  Joll dick für Median; und 2 Fuß 4 Joll lang, 2 Fuß breit für Royal. Die obere Fläche ist sehr slach und glatt gehobelt; und die untere Seite ist mit Leisten versehen von der Höhe, daß man ein Bret über das andere setzen kann, ohne den auf dem unteren Brete stehenden Satz zu berühren. Das Sethret in Teutschland ist gewöhnslich 1 Elle lang,  $10^{3}/_{4}$  Joll breit. Die Höhe von der Leiste an den Seiten  $2^{3}/_{4}$  Joll.

Die Stege find verschiedene, genau winkelrecht gearbeitete, glatt gehobelte vierecige Stabe von verschiedener Lange, Breite und Sohe. Gie merden gebraucht, um in der Korm die jenigen Stellen damit zu belegen oder auszufüllen, die im gedruckten Bogen weiß bleiben muffen. Aus verschiedenen Stegen fest ber Buchdrucker fein Format gufam: men, welches aus den Mittel-, Rreuz-, Bundund Anlegestegen besteht, und zwischen und an die gesetten Geiten in der Form gelegt und damit geschlossen wird. Die Stege mussen immer um Ciceros kegel niedriger gemacht werden, als die Schrift, bei der man fie gebraucht. Sie find gemeiniglich von weißbuchenem oder eichenem Solze. Die Un= legestege, welche in der Form zwischen die oberen Columnen und die Rahmenstege angelegt werden, heißen die oberen Rapitalstege. Die Abnutung der

Unlegestege ist so bedeutend, daß man sich wundern muß, daß Wenige erft an deren Verbefferung ge-In England hat man messingene haven. Stege angewendet, die aber für zu theuer und zu Auch habe ich Stege von meich gefunden wurden. Holz gesehen, die mit Schriftzeug außen umgoffen waren. Später hat man mit gußeisernen Bersuche angestellt, die aber doch zu schwer waren, bis man auf den Einfall fam, daß man den innern Theil aushohlte; und so haben sie alle Erwartungen be-Die folgenden Abbildungen, glaube ich, friedigt. werden alle Beschreibung unnöthig machen von ben Stegen so wol als auch von den Formatquadraten. Alle die mit der Runft bekannt find, werden ein= feben, daß diese eisernen Geräthschaften nur bei Werken von einer regelmäßigen Größe angewendet werden konnen; und vielleicht find fie für groß De= dianoctav und Royal am geeignetsten, da das Holz, wenn es bei solchen Formaten gebraucht wird, durch den mächtigen Druck, durch die Anfeuchtung, durch das Wiedertrocknen ic. ohnfehlbar verurfachen muß, daß das Register nicht richtig stehen kann.

A



 $\mathbf{B}$ 



C



A ist der gewöhnliche hölzerne Anlegesteg; B der verbesserte hohle eiserne Anlegesteg; und C das verbesserte Kormatguadrat.

Mit großem Bergnügen ergreife ich die Gelezgenheit, hier der Formatquadraten aus der Schriftzgießerei der Andreaischen Buchhandlung zu Franksturt am Main zu erwähnen, und beziehe mich auf ein am 1. August 1822 erschienenes Circulär der selben. "Wir bedienen uns der selben (der Formatzquadraten), heißt es "Lin unserer Buchdruckerei mit dem besten Erfolge, so wol zu allen Formaten, als auch zur Audsfüllung halber Columnen bei leeren tabellarischen Feldern u. s. w. — Der hölzernen Stege, mit Ausnahme ganz schmaler Anlegestege an die eisernen Keil- oder Schraubrahmen, sind wir nun gar nicht mehr benöthigt. Diese Formatzquadraten sind übereinstimmend mit denen des Herrn Sirmin Didot in Paris, leicht, von einer in Teutsch-



Löcher in den Formatquadräten nehmen die Einsätze auf, welche zu den Trägern für den Deckel bestimmt sind. Sie richten sich immer genau nach der Schriftshöhe, und müssen deshalb bei Bestellung angegeben werden.

Reile sind kleine Stückhen Stege, von hartem Holze, gemeiniglich 1 bis 1½ Zoll lang; 1 Zoll, auch etwas mehr breit. Sie müssen in verschiedesnen Breiten und Längen zum Schließen der Forsmen mit Reilrahmen vorräthig sein. Wer die hölzernen Reile gehörig zu handhaben versteht, braucht keine anderen. Denn auf der Art und Weise, wie man sich ihrer bedient, beruht nicht nur die Festigskeit, sondern auch das schöne und gerade Stehen in der Form.

Der Rahmen, welcher um die eine Seite eines Bogens gelegt wird, ift rechtwinklig und von Gifen. Die gewöhnliche Größe in England ift für Median 2 Fuß 2 Zoll Länge, 1 Fuß 9 Zoll Breite. Die Breite des Randes ist 3/4 Zoll und 5/8 Zoll hoch. Ein jeder vollkommene Rahmen hat zwei Kreuzstäbe, den langen und kurzen. Der kurze ist ohngefähr 3/4 Zoll breit, und der lange 3/8. Jedes Ende geht in einen Schwalbenschwanz aus, so daß die untere Seite eines jeden Schwalbenschwanzes schma= ler ist, als die obere Seite. Diese Schwalbenschwänze passen in vier schwalbenschwanzförmige Einschnitte, die in den Rand des Rahmens eingefeilt find, und jeder theilt seine Seite in zwei gleiche Theile und ift auch weiter gemacht an der oberen als an der unteren Seite, so daß die Schwalbenschwänze der

---



an, gegen die man die Reile treiben kann, und so drücken die unregelmäßigen Seiten des Rahmens, welche eine schiefe Ebene bilden, gegen den Say.

Die gewöhnliche Länge eines Rahmens in Teutschland ist 1 Elle 3/4 Zoll, Breite 20½4 Zoll. Im
Lichten 1½ Zoll und die Dicke höchstens 1 Zoll.
Zwei Rahmeisen, die nicht mit den vorhin erwähnsten engländischen Kreuzstücken zu verwechseln sind, gehören zu einem Schraubenrahmen und werden von den Schrauben angetrieben; das vorderste ist lang 21¾ Zoll; das Rahmeisen an der rechten Seite 17¾ Zoll, die Breite des selben ¾ Zoll, und die Dicke 1 Zoll. Eine Schraube ist mit ihrem Kopse 4 Zoll lang.

Da jest wieder bei uns die Reilrahmen die Schraubenrahmen zu verdrängen angefangen haben und in anderen Ländern die ersten fast nie von den letten verdrängt worden find, so muß ich auch sie bier um besto eber ermahnen. Gie haben theils Mittelstege von Gifen, die fest gemacht find, und ba wo die Punkturspipen sich einsenken sollen, binlängliche Deffnungen oder Hohlungen; theils find die eisernen Mittelstege in dem selben so befestigt, daß man folche leicht, wenn man ein Placard-Format mit einem folchen Rahmen schließen foll, mit einem Sammer beliebig berausschlagen und bann wieder befestigen kann. Wenn das Format über eine Form geschlagen und alles bazu Gehörige berichtigt ift, so wird rechts an die Columnen ein Schiefsteg gelegt, welcher gang durchgeht, und unten links an die Columnen so wol als auch rechts

ebenfalls Schiefstege gelegt. Dann sucht man versschiedene in die zwischen den Schiesstegen und den Rahmeneisen (Rahmenstangen) entstehenden Winkel passende Keile, nimmt das Treibholz, und treibt solche mit dem hölzernen Hammer sest an, so lange dis man sindet, daß die beiden Hälsten der Form sest halten. Was ich schon oben bei den Keilen erwähnt habe, gilt auch hier; wer seinen schicklichen Keil am rechten Ort anzusesen und zu treiben verzsteht, der braucht keine Schraubenrahmen, selbst zum Schließen großer Placard-Formate nicht, welche doch sest und sicher geschlossen sein wollen, wegen ihrer Schwere. Ein Mehreres habe ich aufgespart, und werde später hierüber meine Ansichten äußern, worauf ich den Leser verweise.

Das Treibholz ist von Buchsbaumholz, dem einzigen Materiale, das hart und zähe genug ist, um die Wirkung des Hammers und des Keils, ohne sie im geringsten zu beschädigen, zu ertragen; und, was noch mehr werth ist, so viel als möglich den Schließstein zu schonen. Die Gestalt des selben ist ein vollkommener Keil, 1½ Zoll breit und 8 Zoll lang; die Dicke am Kücken ist 1½ Zoll, und nimmt nach der Spize zu ab, so daß sie nur hier ½ Zoll ist. Die Abnuhung des Treibholzes hat Mehrere zu Versuchen mit eisernen veranlaßt; was man aber bei eisernen an Dauerhaftigkeit gewann, versor man wieder an den Keilen, dem Hammer und Schließsteine, welche bedeutend dabei sitten. Um diesem Uebel abzuhelsen, hat man folgendes Werks

zeug vorgeschlagen, welches ich für gut befunden habe, so daß ich eine Abbildung davon zu geben für nöthig hielt.



Der Griff ist von Buchsbaum, und der vordere Theil von Messing, in welchem zwei Winkeleinsschnitte gemacht worden sind, mit einem hervorsteshenden Zahne zwischen selbigen, so daß er den Keil in rechten Winkeln oben und an der Seite fassen kann. Man hält das Treibholz in der gewöhnlichen Stellung; die eine Seite des Zahnes ist mehr als die andere weg geseilt, damit er jeden kleinsten Keil fassen kann.

Das Klopsholz, welches man auf die Oberstäche der Form legt und worauf man klopft, damit alle Buchstaben auf der Oberstäche eine genaue Gleichsheit erhalten, ist von Ahorn, Linden- oder sonst einem zarten und zähen Holz, und an beiden langen Seiten ein wenig ausgerinnt, um es besser halten zu können. Damit man nicht nöthig hat, so oft neue Klopshölzer machen zu lassen, so schlage ich vor, die Oberstäche des selben mit Eisen zu belegen. Die Länge 5 Zoll, Breite 3 Zoll.

Der Schließnagel, womit der Seper die Schrauben beim Formschließen auf oder zu dreht, ist von







a zeigt die Länge der Platte, die von polirtem Eisenblech, Messing oder Glockenmetall gemacht ist, von 7 bis 10 Zoll, und von 1½ bis 2 Zoll Breite; c ist das lange, 5/8 Zoll hohe Seitenstück, welches mit einen Zoll weit von einander entfernten Löchern versehen ist, um die Schraube aufzunehmen; b ist das kurze, eben so hohe Seitenstück (der Kopf), als das lange, welches aber weit stärker und mittels Nieten oder Schwalbenschwänzen an die Platte und das lange Seitenstück befestigt oder angelöthet ist; d ist der Schieber, welcher in dem längeren Schenskel oder in dem Theile, welcher sich an das lange Seitenstück anlegt, eine Dessnung hat, um die Schraubenmutter e aufzunehmen, worein die Schraube

f paßt, so daß man vermittels dieser Löcher und der Schraube den Schieber für jedes Maaß befesstigen kann.

Die allergewöhnlichsten Mängel, die biefe Instrumente haben, bestehen darin, daß der Schieber und bas Ropfftud nicht vollkommen vieredig ju einander find, und ein jedes nicht zu der Platte. Rindet bies in der Lange von d nach b Statt, fo werden offenbar die gefetten Zeilen in der Lange unterschiedlich sein, d. h. die erste und lette Zeile im Winkelhaken werden einander in der Länge nicht genau gleich sein, mas doch fein follte. Dies wird tednisch 'das Ausschließen der Zeilen' genannt; und ift die Zeile schlecht ausgeschlossen, so wird jeder Winkelhaken voll auf bem Schiffe eine Ungleichheit zeigen, welche, wenn nicht verbeffert, mas übrigens nicht so leicht gethan ift, nicht allein ben Regeln ber Schönheit des Gages juwider ift, sondern auch fehr häufig dem Geger großen Zeitverluft, mithin Schaden verurfacht, und wonach man einen Geger schon beurtheilen fann. Gin anderer Fehler ent= fteht, wenn der Schieber und das Ropfftud nicht vieredig ober in rechten Winkeln mit dem langen Seitenstücke find. Dies erschwert dem Geger un= gemein das genaue Ausschließen und das Ausheben ber Zeilen aus bem Binkelhaken. Ein jeder einzele Theil dieses Werkzeuges muß fo genau gear: beitet fein, als nur möglich; benn ber geringste Fall oder irgend ein Zufall kann die Richtigkeit des selben so verrucken, daß der Geger von Reuem das Maaß nehmen muß, ehe er wieder zu setzen

fortfahren fann. Bor Raffe muß man ebenfalls den Winkelhaken forgfältig vermahren; denn ift der felbe von Gifen, so entstehet Roft, mas fehr nachtheilig ift, und durch bas Ginfreffen des Roftes wird die Schraube für ferneren Bebrauch oft untauglich; ift er hingegen von Solz, fo mirft er fich, wenn er nicht gang mit Meffing ausgelegt ift, febr leicht, und ift dann gang untauglich. -In Paris hat man jest eine neue Art Minkelhaken ohne Löcher, wo die Schraube innwendig ift und vermittels eines Scharnieres beide Theile des felben von diefer zusammen gehalten werden. Das Arbeis ten hiermit ist weit beguemer, da hinten die oft lästige Schraube fehlt; die Veranderung geschieht weit schneller, da man, ohne die Schraube in ein anderes Loch zu steden, den inneren Theil nur hin und ber ichieben fann. Die gange Bearbeitung biefes Minkelhakens ift mufterhaft.

### Drittes Rapitel.

# Vom Einlegen neuer Schriften in die Schriftkästen.

Da ich auch Lehrlinge oder angehende Setzer bei der Herausgabe dieses Werkes zu berücksichtigen habe, so halte ich es für äußerst nothwendig, sie auch mit dieser Arbeit des Setzers bekannt zu machen; ob sie gleich leicht zu lernen ist, so will doch jede Sache ihre Uebung haben, und es giebt bei mancher Arbeit so viele kleine, mehr oder weniger wichtige Handgriffe, die sie ihm erleichtern helsen.

Hat man ein Stuck der neuen Buchstaben, wie es vom Schriftgießer geliefert, auf ein Schiff gezfetzt und den Bindfaden, womit es ausgebunden, gelöst, so faßt man die Buchstaben entweder in ganzen Zeilen, wenn die Stücke in Octav-Formate geformt, oder in halben Zeilen, wenn in Quart gesetzt worden, mit beiden Händen an und läßt nach und nach jede Art von Buchstaben in die ihnen bestimmten richtigen Fächer des Schriftkastens langsfam fallen, so daß solche, gleichsam wie die älteren

Buchstaben, vermischt in ihren Kächern liegen: benn man muß fich ja bei diesem Geschäfte nicht beeilen. indem man fie gerade oder mit ihren Röpfen in die Bobe ftehend in die Kacher legen will. Sochft verberblich ift dieses Berfahren einer jeden Schrift: und fann nicht ein Ginlegen einer neuen Schrift genannt werden, sondern es verdient den Namen bes hineinwerfens. Es ift daher immer rathsamer, wenn der Druckherr eine solche Arbeit einem erfahrenen behutsamen Geger anvertraut; benn mas bei ber Bedachtsamfeit und beim gehörigen Ginlegen an Zeit vielleicht verloren gehen konnte, wird wieder an ber Schonung ber Schrift erspart. Im Gangen ift darauf zu feben, daß die Buchstaben nicht wie hineingesteckt, sondern regelmäßig eingelegt werden, d. h. daß sie nach oben beschriebener Art über und neben einander in einer verschiedenen oder gleichfam mit Fleiß verwirrten Lage in den Kächern lie= gen; benn wenn die Buchstaben fast zeilen- ober klumpenweis im Kache liegen, fo ift es bernach ein schweres Gegen damit, da sie ohne dem, wenn sie neu find, an einander ju fleben scheinen. hat vorgeschlagen, um bies Aneinanderkleben gu vermindern, die Buchstaben mit fartem Geifenwasser anzusprigen, und es ist für empfehlenswerth gehalten worden.

Man muß sich hüten, die Fächer mit den in die selben gehörigen Buchstaben nicht zu voll zu legen, weil sie dann leicht überlaufen, d. h. aus einem Fache in das andere fallen können, woraus Zwiebelsische entstehen, und in Fällen, wo ein an-

16

derer Schriftkasten auf einen zu voll eingelegten Kasten gestellt wird, werden die Buchstaben des unteren zu vollen Kastens durch die Last des oberen sehr häusig beschädigt, zerbrochen oder auch noch mehr unter einander geschoben.

Bei dieser Gelegenheit muß ich auch der De= fectkaften erwähnen; benn ob gleich auch dieses schon älteren Lehrlingen bekannt sein wird, so muß ich boch immer auch die ersten Anfänger vor Augen haben. Daher noch folgende Schlußerinnerung. Gehen diese oder jene gegossenen Buchstaben nicht alle in die bestimmten Sächer, so muß ihr Rest in den Defectkasten eingelegt werden, damit, wenn beim fünftigen Gebrauch im Seten manche Buch= staben im vollständigen Schriftkasten stärker als ge= wöhnlich aufgehen oder verbraucht werden, der Setzer die übrig gebliebenen leicht auffinden und in seinen Setfasten bringen fann. Die Defect= kästen sollen in jeder Druckerei in allen Sprachen denen, aus welchen immer gesetzt wird, in Ansehung ihrer Form und Größe, gang gleich sein, damit der Setzer gleich nachsehen kann, ob von den Buchstaben, die ihm eben fehlen, noch mehrere vorhanden find, und er keine Zeit beim Aufsuchen Jeder Buchstabe muß sein Fach oder versäume. boch wenigstens sein Raftchen haben, wenn die gewöhnlichen Schriftkasten bei einer starken Schrift nicht zureichen follten; tadelnswerth ift daher im äußersten Grade die Methode, solche Buchstaben in Papier einzuwickeln und aufzuheben. Alles Ausbinben, Einwickeln, und Daraufschreiben, so wie beim nachherigen Gebrauche bas Wiederausstreichen, mas empfohlen und - leider! - in fo vielen, ja ansehnlichen Druckereien befolgt worden ift, ift nichts nut; und beffer ifte feine Raftchen gu haben, ob sie gleich Rosten verursachen, als Unordnung, bie mit offenbarem Schaden verknüpft ift, ju unterftugen. Und daß dieses durch eine folche Krämermethobe, wie ich fie nennen mochte, herbeigeführt und aut geheißen wird, liegt flar am Tag und Beber ber nur einige Wochen in einer Buchdruckerei zugebracht hat, wird es einsehen. Es ist zwar sehr gut, daß man Ordnung den Segern und Druckern vorpredigt, aber alle solche Worte find wie 'tonenbes Erz und flingende Schellen,' d. h. fie verhallen. Das Beste ift daher immer, folche Mittel gu er: greifen, wodurch man die Unordnung vermeidet, und nicht wobei man erst Ordnung einpredigen und jur hauptbedingung für den Gebrauch derfelben machen muß. Denn Geger, vielmehr noch Druder, werben nimmer eins mit dem herrlichen Worte, das da heißt 'Drdnung'! Daß ich hier alle brave Geper ausschlieffe, die ba miffen, ben Namen ihrer 'Runft' ju schäten und ju schüten, und durch ihren Lebensmandel zeigen, daß fie eine 'Runft' ausüben, und fie nicht als 'Handwert' betreiben, versteht fich wol von felbst, und diese fühlen auch am meis ften die Bahrheit meiner Worte; aber es giebt 'Leute, deren Berg immer den Irrmeg will', und die nie den vorgeschriebenen Weg betreten und fennen lernen wollen; diese will ich auch nicht schonen,



## Vorstellung eines Wekectregales.

| 305                             | 70 37                 | 400 <b>1</b> 2<br>430 3 4 |     |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| 5                               | 6                     | 7                         | 8   |
|                                 | -)                    |                           |     |
| 9                               | 10                    | 11                        | 12  |
| 13                              | 14                    | 15                        | 16  |
| Jan 1941                        |                       |                           |     |
| 17                              | 18                    | 19                        | 20  |
| L C. S.                         |                       |                           |     |
| 21                              | 22                    | 23                        | 24  |
| n i i i i i edili<br>En ezentaj | m                     | 177-14                    | V 0 |
| 25                              | 26                    | 27                        | 28  |
| Arno jina                       | 1 (frame)<br>(1.2) (7 |                           | ,   |
| 29                              | 30                    | 31                        | 32  |
|                                 | 74                    |                           | 1   |

# Vom Ablegen.

"Mohl abgelegt und gut gelesen," 3st stets ber beste Sap gewesen."

das Ablegen der Schrift fast in jeder Buchdruckerei mehr oder minder verschieden ift, so entstehen auch aus solchen Unregelmäßigkeiten natürliche Folgen und Uebelstände, wovon wir der Beispiele genug haben. Das erste, mas sich gleich uns aufdrängt, ist der Verluft, welchen der Setzer jedes Mal leidet, so oft er seine Stelle verändert; benn, ift er mit der Lage einer jeden Gorte unbekannt, so kann er nicht mit seiner gewohnten Leichtigkeit und Geschwindigkeit ablegen Uebelstand, der bedeutend mit der Zeit vermin= dert werden könnte, wenn bei Errichtung neuer Druckereien eine gleichförmige Methode angenom= men würde. Es ist aber eine bofe Plage, die nie beschwöret werden kann; 'es ift ein Unglück, das ich sah unter ber Sonne, und ist gemein bei den Menschen', das da heißt 'Borurtheil'!

Aus diesem Mangel an Einförmigkeit entspringen noch andere Uebel, die dem Druckherrn
zur Last werden. Manche Setzer prägen sich lieber
die verschiedenen Fächer der einzelen Buchstaben
ins Gedächtniß und legen sie dann (in Gedanken)
in solche Fächer, wo sie in der vorigen Druckerei,
in der sie zuletzt gearbeitet, gelegen hatten, und
auf diese Weise werden die Fächer eines solchen
Schriftkastens zu Fächern von Zwiebelsischen.

Das beste Mittel einen Kasten rein zu erhalten, murde fein, wenn er fur einen neuen Geger mit der Schrift angefüllt wurde, um fein Berf bamit zu beginnen, so daß er sich mahrend bes Gegens mit der Lage und dem Inhalte seiner Fächer bekannt machen konnte, um dann mit Bortheil ablegen zu konnen. Da aber wenige Geger geneigt find, das alte Fahrgeleise zu verlassen, und es sehr schwer halten wurde, sie anzuhalten, daß fie die Schriftkaften verließen, wie fie fie fanden, (ober wenn sie sie auch voll eingelegt verließen, so möchten sie doch schlecht abgelegt haben, weil sie wüßten, daß sie nicht wieder daraus fegen würden,) fo fann man nicht daran benten, daß auf biefe Beise dem Uebel abgeholfen werde; daher haben die jenigen Drudherren, welche von dem allgemein angenommenen Spftem abweichen, für die Folgen ju bugen, die unvermeidlich barauf folgen. bab' ich all gesehen und gab mein Berg auf alle Werke, die da geschehen'! —

Aus der Betrachtung der vorhergehenden Bemerkungen erhellt deutlich, daß es höchst unverständig ist, einen jungen Anfänger mit dem Abslegen aufangen zu lassen, bevor er sich mit den Fächern so wol als mit den Buchstaben bekannt gemacht hat; und dies kann er nicht besser lernen, als durch einen Versuch im Sehen.

Auch muß ber Geger beim Ablegen genau Acht baben, daß er nicht zu viele Zeilen auf einem Male mit dem Ablegesvahne greife oder daß er nie einen zu großen oder zu schweren Griff auf die Sand nehme; fonft läuft er Gefahr, dag ihm mabrend des Ablegens der gange Griff mackelt, fich fpaltet und dann durch eine geringe Bewegung gang aus ber Sand fällt, mas fehr leicht geschehen kann, und deshalb ift diese Erinnerung felbst Denen, welche die Größe dieses Fehlers schon aus Erfahrung fennen gelernt haben, nicht unnothwendig. Ift man freilich glüdlich, wenn man einen schweren Griff gethan hat, und erhalt man ihn ficher auf der hand, so gewinnt man an Zeit - aber man mage es ja nicht! Die durch einen Stoß ober irgend einen Zufall in Unordnung gerathenen Buchstaben muffen wieder aufgesammelt, gereinigt, ausfortirt und einzeln in ihre gehörigen Kächer gelegt werden - benn die Zwiebelfische muffen aufgelesen werden, ehe man weiter fortfahren darf.

Itm einen Griff auf den Ablegespahn zu nehmen, sollte der Kopf oder die erste Zeile der Columne gegen den Setzer zu, der ablegen will, gerichtet sein, damit er nicht die Mühe hat, den Griff umzudrehen, um die Signatur oben zu haben. Mit dem Zeigefinger der linken Hand drückt er

einige Zeilen oder so viele man auffassen will, von beiden Seiten gut zusammen, hebt solche, mahrend daß er fie zusammen drückt, mit beiden gefrümmten Zeigefingern beider Sande zugleich in einem ge= wissen Tempo in die Höhe, und setzt diesen so genannten aus einigen Zeilen bestehenden Griff auf dem Ballen der linken Sand an, und läßt ihn auf dem Mittelfinger und auf den andern Fingern der linken Hand ruben; bernach schiebt er mit dem Zeigefinger der rechten Hand die Gilben oder Wörter von den Zeisen nach einander etwas vorwärts gegen den Daumen eben der felben Sand zu, faßt solche Gilben oder Wörter dann fogleich mit oder zwischen dem Daumen und Mittelfinger zugleich geschwind, und schiebt mit diesen zwei genannten Fingern die Buchstaben oder Gilben des also gefaßten Wortes von einander, und läßt jeden Buchstaben einer also gefaßten Silbe einzeln in fein ihm bestimmtes Fach im Schriftkaften fallen. Dabei muß sich der Setzer immer bemühen, die Buchstaben leicht in die Fächer fallen zu laffen, und nicht fark hinein zu werfen, geschweige benn mit dem Ropfe des Buchstabens zuerst, weil dadurch, und zumal bei fehr kleinen und feinen Schriften, die Buchstaben oder die Accente leicht beschädigt und abgestumpft werden, die nachzugießen viel Geld und Mühe kosten, und eben so muß er die Fächer nie zu voll legen, weil Zwiebelfische die steten Begleiter bei einem folchen Berfahren fein werben.

Der Lehrling muß nicht gleich von Anfang an die Geschwindigkeit zu erlernen hoffen, womit alte

Seper das Ablegen betreiben. Sein Hauptstudium muß darauf gerichtet sein, daß er das Ablegen mit Schicklichkeit und den gegebenen Regeln gemäß verzrichten lernt, wenn es auch zuerst langsam gesschieht; hat man dies erst erreicht, so wird schon Uebung den Meister in diesem Fache machen, und er wird immer darin einen Vortheil haben, daß er einen reinen Schriftkasten vor sich hat, woraus er sept, und sollte er auch etwas mehr Zeit gesbraucht haben zum Ablegen. Durch das Corrigiren versiert man die doppelte Zeit, die er durch ein geschwindes Ablegen zu ersparen sich schmeichelt.

Viele Seper verlieren auch dadurch unnöthiger Beise Zeit, indem sie das Wort lange betrachten, drehen und wenden, bevor die Buchstaben ihre sicheren Fächer finden. Ein aufmerksamer Anfänger kann auch dies vermeiden, und wird ein guter, richtiger, wie geschwinder Ableger, ohne eilfertig ju sein; und bei dem trifft auch der oben angeführte alte wahre Spruch ein. Um nun diese beiden wichtigen Eigenschaften, die des guten und die des geschwinden Ablegens, sich ganz eigen zu machen, muß der Geger nie mehr Buchstaben zwischen die Kinger nehmen, als er bequem halten fann, und wo möglich, immer ein ganzes Wort; er muß ferner seinen Griff voll in einer schiefen Lage erhalten, so daß der Ropf des Buchstabens ihm geschwinder unter die Augen kömmt. Aufmerksam= keit und Uebung machen ihn bald mit der Gestalt der Buchstaben bekannt, so daß er schon das Wort,

welches er mit den Fingern faßt, bei einem flüch= tigen Blicke mahrend des Greifens errathen kann.

Wer diese Methode befolgt, ift sicherlich ein richtiger und geschwinder Ableger, ob gleich die Bewegung feiner Bande einem Buschauer nur langfam zu fenn scheint. Nicht die Geschwindigkeit der Bewegung trägt gur Geschwindigkeit im Ablegen oder auch im Gegen bei; - sondern das angenommene Spftem, ohne welches die Bersuche gwar ein Unsehen von Geschwindigfeit gewähren, aber nur Ermüdung aus Mengstlichkeit und falfcher Bewegung erzeugen. 3ch fann daher den jungen Un= fänger in dieser Runft nicht aufmerksam genug auf dieses System machen; und da richtiges Abs legen einen richtigen Sat liefert, wobei ber Geger nicht nur Zeit am Corrigirstuhle spart, sondern auch einen ehrenwerthen Ramen fich erwerben kann, so kann er auf diesen Geschäftstheil feine Aufmerksamkeit nicht oft genug lenken.

Ein anderer wesentlicher Punct, der eben so viel Ausmerksamkeit, Borsicht und Genauigkeit erfordert, als die erste, und der die erste Arbeit ist, bevor man ablegen kann, ist die Behandlung der Form, nachdem der Drucker sie dem Setzer abgeliesert hat. Hierin sind viele Setzer ungemein nachlässig, und doch entstehen aus diesem Uebel so viele andere, wodurch er mehr Zeit verliert, als wenn er von Ansang an sich die Mühe und Zeit, die dazu erforderlich ist, genommen hätte; nicht einmal der Handthierung mit schmutzigen Buchstaben zu gedenken. Wenn der Drucker nämlich die Korm bem Geger rein abgewaschen überliefert, aufgeschlossen und die Kormatstege oder die Kormat= quadraten in der selben abgelöst hat, so nimmt der Geger alebann ben eisernen Rahmen von der Korm ab, die Formatquadraten aus der selben, und hebt fie an einem schicklichen Ort auf. Das Sethbret, worauf die Form gelegt wird, follte immer rein gehalten werden, und die obere und untere Seite der Form follte der Drucker mit kochender Lauge gewaschen und dann mit reinem Baffer abgeschwebt haben, bevor er sie abliefert. Denn ift der Schmutz oder die auf der Form noch fitende Farbe nicht gehörig abgespühlt, so sett (er) fie fich in die Buchstaben, woraus wieder Schaden für den Druckherrn entsteht. Da dies jedoch eine Berrichtung des Druckers ift, so spare ich eine weitere Auseinandersetzung für jenes Buch auf.

So erfahre ich, daß manche Seper ein Stück Alaun in ihren Schriftkästen liegen haben, um sich die Finger damit zu reiben und dadurch die Haut zusammen zu ziehen, wenn sie schmuzigschlüpferige Buchstaben abzulegen haben. Dies ist aber ein Zeichen, daß der Seper nicht darauf Achtung giebt, daß der Drucker ihm die Form rein gewaschen überliesert hat; es ist daher seine eigene Schuld. Ist die Form rein gewaschen, so wird sie nie schlüpferig sein. Allerdings muß die Form angeseuchtet sein, bevor man sie ablegen kann; aber hiezu gehört reines Wasser; und säßt man die Form einige Stunden so angeseuchtet stehen, damit das Wasser sich recht zwischen die Buchstaben

und Zeilen hinein ziehen kann, so lassen sich alsdann die Silben und Wörter leichter beim Ablegen aus ein ander schieben, als wenn sie trocken und zusammen gebacken sind, und man fördert so seine Arbeit.

Sind die Buchstaben einer abzulegenden Form stark zusammen getrocknet, wie es der Fall im Sommer oft ist, wenn sie in warmen Tagen einige Stunden der heißen Luft oder im Winter der Ofenshipe ausgesetzt stehen, so muß der Seper beim Abslegen die Buchstaben, Silben ic. mit den Fingern mit großer Gewalt aus ein ander drücken und fast jeden einzeln von dem anderen ablösen, welches ihm viel längeren Aufenthalt verursacht, als nöthig ist, wenn die abzulegenden Formen vorher von allem Staube gereinigt und mit einer dazu schickslichen Bürste gut ausgeputzt und dann angeseuchtet worden sind.

Ich habe eine Methode irgend wo gesehen und ich wünsche, daß sie nie Nachahmer gefunden hat; wenn nämlich noch die Schriften seucht in den Fächern nach dem Ablegen lagen und der Setzer gern wünschte weiter zu setzen, so trocknete er seine Schriften am Ofen oder an einem Feuer, was keinen Schaden zwar mit sich führt. Läßt man sie aber nicht wieder erst kalt werden, so können schädliche Folgen daraus entstehen, wie ich eben erklären werde. Das Antimonium, woraus die Schriftmasse mit besteht, zeigt, wenn es von der Hitze angegriffen wird, höchst gefährliche Wirkungen. Man sollte daher die Schriften in einem

erhitten Zustande nie mit der Hand berühren, noch sich dem Schriftkasten nähern, so lange er mit den Buchstaben zum Trocknen ans Feuer oder an den Dfen hingestellt ift. Der schädliche Dampf, welcher in die Höhe steiget, kann so leicht mahr= genommen werden, daß es allein genug ist, davor Dies ift der einzige Geschäftstheil, wobei man fich feine Gesundheit zerftoren fann; und da der Setzer seinen Willen hat, so sollte er um seines Gelbst willen diesen Dampf wie eine Pestilenz vermeiden, der seine Merven und Lunge angreift und wirklich krampfhafte Zusammenziehung der Finger erzeugt. Es ist das Beste sich so einzu= richten, daß er solcher Mittel sich nicht zu bedienen braucht. Go kann er ablegen, daß er, wenn er Mittags ju Tische geht, damit fertig ift, und eben so vor dem Feierabend; und auf diese Weise wird die abgelegte Schrift entweder mährend der Mit= tagsstunde oder des Nachts über trocken, und es läßt sich daher leichter damit setzen, als wenn man aus einem Raften setzen muß, in welchem die Buch= staben vom Ablegen noch sehr naß sind. Nur ist darauf zu sehen, daß er seinen Rasten, nachdem er ihn voll gelegt hat und nicht gleich wieder aus dem selben zu setzen fortfährt, mit einem Pappen= deckel bedecke, damit kein Staub fich auf die Buch= staben ansegen fann.

- -

## Fünftes Rapitel. Von dem Schriftsetzen überhaupt.

"Gin guter Meister macht ein Ding rocht; aber wer cinen Sumpler binget, bem wird es verdorben."

Das Seßen ist ein Ausdruck, welcher mehrere Arbeiten so wol des Geistes als auch des Körpers in sich begreift; denn wer seßt, ist nicht nur zu gleicher Zeit mit dem Lesen deß, was er zu seßen hat, beschäftigt, sondern auch mit dem Vertheilen der Spatien und Ausschließen der Zeilen. Damit ich aber einen gehörigen Gang in meinen Bemer= kungen annehme, werde ich mit dem anfahgen, was dem Seßen unmittelbar voraus gehen muß.

Bei der Neberlieferung eines Manuscripts in die Hände des Sepers muß der Seper Borschrift (Instruction) über die Breite und Länge der Coslumne erhalten; ob das Werk durchschossen, ob zwischen den Absähen eine leere weiße Zeile gelassen und ob irgend eine besondere Methode in der

Intervunction und im Gebrauche ber Schriften befolgt werden foll. Ift bas Manuscript tein eigent= liches Manuscript, d. h. Handschrift, sondern ein Eremplar, welches wieder abgesett werden foll, fo wird er Acht geben, ob zwischen ber Schrift die er gebrauchen foll und ber Schrift des Eremplars ein Unterschied statt findet, so daß das Ausschließen mit den Spatien nicht beeinträchtigt werden fann, wogegen er bei Zeiten die nothigen Borfichteregeln ju ergreifen hat, indem er sein Maag weiter ober fleiner machen fann, wenn es enger Gat ift, oder indem er aus- oder einbringt, wenn es durchschos= fener ift. Er follte eine eng gehaltene Beile aus feiner Copie mablen, welche fogleich die Beranberung, wenn es eine giebt, zeigen wird. nun der Geger diese Instructionen bekommen, fo wird er sein Maag nach der vorgeschriebenen Zahl von Cicero m's nehmen, indem er fie flachlings in ben Winkelhaken legt, ben felben dann anschraubt, und zwar weder zu ftreng, noch zu ichwach. Dann paßt er eine Getlinie in das Maak, und fo fteht er geruftet vor seinem vollen Schriftkaften.

Es ist nothwendig hier zu bemerken, daß jedes Maaß nach Eicero m's genommen wird, ob man gleich das Werk aus einer Schrift von verschiesdener Größe sest; und daß aller Durchschuß 2c. auf m's von dem selben Regel gegossen werde; welches regelmäßiges Richtmaaß nicht allein in Teutschland, sondern auch in ganz Europa anerskannt wird. Man bedarf keiner Rednertalente

um die Bortheile zu beweisen, die allen Theilen aus der Annahme eines regelmäßigen Richtsmaaßes entwachsen. Der Druckherr ist nicht bes nothigt, Durchschuß für jede Größe zu gießen, inz dem der Seßer durch die Berbindung einzeler Stücke Durchschuß alle Maaße machen kann; vorzüglich vortheilhaft ist es für den Seßer bei tabelslarischen Werken zu. Die folgende Tabelle wird zeigen, mit wie wenigen Größen die meisten Maaße gebildet werden können. (Siehe auch Seite 59.)

#### Tabelle,

welche die Zusammensetzung des Durchschusses von 11 m's bis auf 50 mit 3 Stücken, und von 50 bis auf 100 nur mit 6 Stücken in einer Zeile darstellt.

| 7        | 4   | 13       | 7.1 | 15       | 9       | 13 | 9  | 15       | 20 | 7  | 15       | 15 | 20      | 6   |
|----------|-----|----------|-----|----------|---------|----|----|----------|----|----|----------|----|---------|-----|
| 4        | 4   | 13       | 7   | 1        | 7       | 4  | 9  | 4        | -  | 7  | 7        | 4  | 4       |     |
| *        | 4   |          | 1   |          |         | -  |    | - 1      |    | 7  |          | 4  |         | -   |
| 11       | 12  | 13       | 14  | 15       | 16      | 17 | 18 | 19       | 20 | 21 | 22       | 23 | 24      | 23  |
| 13       | 20  | 15       | 20  | 15       | 20      | 15 | 20 | 15       | 20 | 20 | 15       | 20 | 15      | 20  |
| 13       | 7   | 13       | 9   | 15       | 7       | 13 | 13 | 15       | 15 | 9  | 15       | 9  | 15<br>9 | 20  |
| 26       | 27  | 28       | 29  | 30       | 31      | 32 | 33 | 34       | 35 | 36 | 37       | 38 | 39      | 40  |
| 15       | 20  | 15       | 20  | 15       | 20      | 20 | 20 | 20       | 20 | 20 | 15       | 20 | 20      | 20  |
| 13       | 15  | 15       | 20  | 15       | 13      | 20 | 15 | 20       | 15 | 50 | 15       | 20 | 20      | 20  |
| 13       | 7   | 13       | 4   | 15       | 13      | 7  | 13 | 9        | 15 | 4  | 15       | 13 |         | 13  |
| 41       | 42  | 43       | ++  | 45       | 46      | 47 | 48 | 49       | 50 | 51 | 52       | 53 | 54      | 55  |
| 20       | 20  | 20       | 20  | 20       | 20      | 20 | 20 | 20       | 20 | 20 | 20       | 20 | 20      | 20  |
| 20       | 20  | 20       | 20  | 20       | 20      | 20 | 15 | 20       | 15 | 20 | 20       | 20 | 20      | 20  |
| 9        | 13  | 9        | 15  | 20       | 7       | 13 | 15 | 15       | 15 | 13 | 20       | 15 | 20      | 15  |
| 7        | 4   | 9        | 4   |          | 7 7     | 9  | 13 | 9        | 15 | 13 | 7        | 13 | 9       | 1.5 |
| 36       | 57  | 58       | 59  | 60       | 61      | 62 | 63 | 64       | 65 | 66 | 67       | 68 | 69      | 70  |
| 20       | 20  | 20       | 20  | 20       | 20      | 20 | 20 | 20       | 20 | 20 | 20       | 20 | 20      | 20  |
| 20       | 15  | 20       | 20  | 20       | 20      | 20 | 20 | 20       | 50 | 20 | 20       | 20 | 20      | 20  |
| 20 7     | 15  | 20<br>13 | 20  | 20<br>15 | 20<br>9 | 20 | 20 | 20<br>15 | 20 | 13 | 20<br>13 | 15 | 20      | 15  |
| 4        | 7   | 10       | 7   |          | 7       | 4  | 9  | 4        |    | 13 | 7        | 13 | 4       | 15  |
| 71       | 72  | 73       | 74  | 75       | 76      | 77 | 78 | 79       | 80 | 81 | 82       | 83 | 84      | 8:  |
| 20       | 20  | 20       | 20  | 20       | 20      | 20 | 20 | 20       | 20 | 20 | 30       | 20 | 20      | 30  |
| 20       | 20  | 20       | 20  | 20       | 20      | 20 | 50 | 20       | 20 | 20 | 20       | 20 | 20      | 20  |
| 20       | 20  | 50       | 20  | 20       | 20      | 15 | 20 | 15       | 20 | 20 | 20       | 20 | 20      | 20  |
| 13<br>13 | 20  | 15       | 20  | 15       | 20 7    | 15 | 20 | 15       | 20 | 20 | 13       | 20 | 20      | 20  |
| 4.0      | - 1 | 13       | 3   | 13       | 4       | 7  | 10 | 13       |    | 7  | 4        | 9  | 4       | 21  |

Go ausgeruftet fängt nun ber Geger fein Werk an. Paffend wird es hier fein auf die Beberden aufmerksam zu machen, die manche Geger sich bei ihrer Arbeit angewöhnt haben. In der That, posirlich sind die Geberdungen und Bewegungen einiger der Geter, mahrend fie ihre Arbeit verrichten, und die oft noch drolliger werden, je fleißiger sie darauf losstechen, wie sie es nennen. Wenn auch manche keine Zeit mit solchen Geber= dungen verlieren, so sollten sie doch immer darau denken, daß eine üble Angewohnheit schwer abzu= gewöhnen ift. Vorzüglich ift hier zu bemerken die fehr schädliche Gewohnheit, beim Ausschließen und Corrigiren der Zeilen, die Spatia in den Mund ju stecken. Uebrigens ift die geschwinde Bemegung der Hand nicht immer das Merkzeichen von einem raschen Fortgange der Arbeit.

Hat nun der Setzer sein Manuscript oder Exemplar, wonach er setzen soll, oder nur einige Blätter des selben auf dem Tenakel vor sich, welscher an einer schicklichen Stelle des Schriftkastens so eingestochen wird, daß daß Licht immer darauf fällt, so fängt er seine Arbeit an, und, um des Anfänzgers willen, will ich ihm bei der Arbeit mit einer Erklärung folgen.

Er nimmt den Winkelhaken in seine linke Hand, greift dann mit dem Daumen und Zeige: finger der rechten Hand nach den Buchstaben in die Fächer des Schriftkastens, setzt einen nach dem anderen, so wie er sie für die Wörter nöthig hat, in den selben ein, so daß dadurch die Silben und

wer diese nicht zeigt, dem wäre es besser, baß er gänzlich ausgestoßen würde aus der Gemeinschaft der Künstler. Seine Arbeit tüchtig gethan zu haben ist edler, weder kein Gold.

Um den nothigen Zwischenraum zu bilben, ben wir im Schreiben gwischen den einzelen Bortern laffen, sett ber Geger gewöhnlich zwei Gratien amischen jedes Bort; und wenn er fo viele Borter in die Zeile gesetzt hat, daß fein folgendes Wort mehr gang hinein geht, so versuche er, ob nicht von dem folgenden Worte wenigstens eine oder mehrere Gilben binein zu bringen find. Rann dies fes geschehen, so theilt er bas selbe ab und fest an die Gi'be bes abgebrochenen Bortes ein Divis (Theilungszeichen) an bas Enbe ber Zeile. Ift aber die Zeile doch noch nicht gang voll geworden und fann er feine folgende Gilbe mehr hinein bringen, so sett er amischen jedes Wort noch ein Spatium, bis die Zeile gang voll wird oder die genau bes stimmte Breite im Minkelhaken bekommt, welches man das Ausschließen der Zeilen nennt. Das gleichs formige Audichließen mit Svatien ift ohne 3meifel eine ber wichtigsten Berrichtungen bes Gegers, und beshalb glaubte ich oben mit Recht fagen gu fonnen, daß man einen Geger nach feinem Ablegen und Ausschließen schätzen kann. Denn die lettere Arbeit verlangt große Genauigkeit, welche, mit Bleiß verbunden, jedem Anfanger als die beste Führerin zur Stufe der Bollfommenheit empfoblen werden muß. Das enge Ausschließen ift bem Beschauer eben jo unangenehm als das weite Ausschließen, und follte nie erlaubt werden, außer in gang engem Sat; und fo gar auch dann konnteman es baufig vermeiden. Bas man gewöhnlich ein bides (ftarkes) Spatium nennt, d. h. ein Drittheil vom Regel der Schrift, ift die beste und ge= fälligste Trennung zwischen jedem Wort, ob dies gleich bei engem Sate mit großer Schrift nicht befolat werden kann. Es ift nicht blos nothwendig, baß man bie und ba eine Zeile gleichformig ausschließet. - ein genauer Geter wird angftlich bes mubet fein, einer jeden Seite jene Gleichformigs feit im Ausseben ju geben, welche ju ihren größten Schönheiten gehört. Nachlässige und leichtfertige Geger werden nie diese munschenswerthe Gleichfor: migkeit erhalten; benn wenn ihre Correcturen mit Fehlern angehäuft find, fo wird die außerste Gorgfalt im Corrigiren doch nicht das Ausschließen regelmäßig machen. Man muß daher nie unterlaffen, bem jungen Anfänger diese wichtige Maxime vorjuhalten. - Es ift beffer wenig ju thun, aber fich vornehmen das Wenige wohl zu thun, als mit einer Gier die Buchstaben gusammen gu lesen, oder richtiger zu werfen, ohne Genauigkeit und Gleichs formigfeit ju beachten! Mus diesem Grunde follten fich auch die Schriftsteller bemühen, ihr Manuscript völlig correct in die Druckerei ju liefern; denn mag fich der Geger und der erfte Corrector noch so viele Muhe genommen haben, und die Revision kömmt vom Berfaffer wieder jurud in die Drudes rei, so weiß oft der Geger mahrlich nicht, wo er querft anfangen foll, und alle feine Mube, fo wie

bie bes Correctors ift vergebens. Die Erfahrung hat mich gelehrt, daß unter 10 Schriftstellern, die eine Revision von ihren Werken erhalten, es sicherlich acht giebt, die gar nichts von Buchdruckerei und Corrigiren verfteben; und die nach ihrer Luft in der Revision ausstreichen und hineinschreiben, ohne daran ju denken, daß er mit einer folchen Revision einen Beweis von seiner Unordentlichkeit in die Buchdruckerei gesendet hat. Und so ift es unmöglich, auch dem besten Seter, wenn er nicht die ganzen Columnen umbrechen und das Ganze als einen neuen Sat betrachten will, eine Gleich. formigfeit im Ausschließen ju erreichen; und fo wird die Schonheit des Sapes vernichtet, mogen noch fo schöne Schriften, mag noch so weißes Pas pier genommen worden fein. Doch auch in diefem Puncte kann man sich heiser reben ober manche Feber ftumpf machen; Alles hilft nichts! 'Sie haben Augen und feben nicht, fie haben Ohren und boren nicht, und fie haben ein Berg und fühlen nicht, und haben fein Mitleid mit dem Geger, ihrem Debenmenschen!

Die verschiedenen Stärken der Spatien habe ich schon erwähnt; und ich bemerke hier blos noch, daß die Halbgevierten und die Haarspatien von ein ansder ausvewahrt werden sollten; die anderen Spatien, nämlich die mittleren und starken Spatien werden gemeiniglich unter einander vermischt, da es weniger Mühe im Ausschließen giebt; denn ist man genöthigt, ein starkes Spatism mit einem mittleren zu vertauschen oder umgekehrt, so muß

man sie oft alle verändern, um die Zeile gleich zu machen, wogegen man, wenn man sie in den Winkelhaken steckt, wie sie in die Hände kommen, einen größeren Wechsel im Ausschließen hat, mit dem geringsten Zeitverluste.

Ist eine Zeile schon mit Spatien ausgeschlosen, doch nicht mit der gehörigen Strenge, so muß man, wie ich oben schon bemerkt habe, noch ein Spatium zwischen die Wörter setzen, jedoch will ich hier noch bemerken, daß dieses geschehen sollte, wo es am wenigsten bemerkbar ist, z. B. zwischen einem d und h, welche, als perpendikuläre Buchstaben, eine solche Hinzufügung erlauben werden; nur nicht in einem größeren Grad, als ein mittleres und dünnes Spatium zu einer mit dicken Spatien ausz geschlossenen Zeile, oder nach einem überhängigen Buchstaben.

Die selbe Regel sollte befolgt werden, wo das Ausschließen einer Zeile reducirt werden muß. Wesniger Raum ist nach einem schrägstehenden Buchsstaben erforderlich, als nach einem perpendikulären, sogar nach einem Romma in der Antiqua. Kömmt ein Komma, Kolon, Semikolon, Ausrufungs- oder Fragezeichen u. dgl. in der Zeile vor, so muß alle Mal nach dem letzen Buchstaben des selben Worztes und dem Komma oder einem jedem andern Unterscheidungszeichen ein dünnes Spatium gesett werden, und dann nach dem Komma ein Halbsgeviertes; so auch bei einem Kolon, Semikolon, Frag- und Ausrufungszeichen. Hingegen nach einem Puncte muß ein Ganzgeviertes gesett werden. Wenn

aber beim Ausschließen ber Beile es fich nicht thun laßt, jedes Dal nach einem Unterscheidungszeichen mehr Raum zu laffen als zwischen den andern Bortern, wie es doch eigentlich sein sollte, so muß der Seper freilich von dieser Regel abweichen, aber doch alle Mal bedacht sein, nach einem Komma oder andern Unterscheidungszeichen in der Zeile menigstens etwas mehr Raum zu bringen, als zwis schen die Wörter beim Ausschließen hat geset ober eingetheilt werden fonnen. 3m Fal'e aber, daß dadurch eine Zeile verunstaltet murde, fo fann vor bem Romma, jumal in Frakturschrift, Das Spatium wegbleiben; mas auch immer ber Fall fein muß, wenn ein Romma am Ende einer Zeile ju fteben kommt. Uebrigens find ja die Spatien zu so vielen perschiedenen Stärken gegoffen, daß kein Geger Die Schuld wegen eines unregelmäßigen Ausschließens auf die Spatien schieben fann.

Diese wesentlichen Bemerkungen vorausgeschickt, kann ich nun weiter fortsahren. Sollte die Länge der Columne dem Buchdrucker zu bestimmen überzlassen worden sein, so muß der Setzer so viele Zeizlen setzen, als er für ein schönes Berhältniß hält, welches gewöhnlich noch ein Mal so groß ist als die Breite; dann setzt er noch den Columnentites und die Norm nebst Signatur (wenn das Werkselbige bekömmt, was jedoch immer anzurathen ist) hinzu, und schneidet sich danach ein genaues Columnenmaaß. Dies muß geschehen, bevor er die Columne auf das Sethret ausschießt.



lieber aus einer größeren Schrift feto, als bie bes Tertes, fo daß fich folche merklich von bemfelben unterscheiben. Ich brauche das erstere gar nicht anjuführen, ba ich mit ungeschickten Druckern nichts ju thun haben will, und für Diefe schreibe ich auch nicht, und hat ber Druckherr mit solchen ju thun, fo ist es seine eigene Schuld und sein eigener Schaben von nicht geringer Bedeutung. Wollte ich aber 3. B. meinen Columnentitel aus Petit fegen, wenn bas Werk aus Cicero oder Garmond gefett ift, fo wurde ich dadurch zeigen, daß ich die Bedeutung der Columnentitel nicht gehörig verstände; daber find fie nur gebräuchlich beim Gate folder Bucher, in denen verschiedene Gegenstände oder die Gegenftande in verschiedenen Unterabtheilungen abgebanbelt werden. Freilich muß man sich auch wieder in Acht nehmen, daß die Columnentitel wegen ihrer Große im Berhaltniffe gegen die Schriftgroße bes Tertes nicht zu sehr auffallen.

Der Eustos steht nach der letten Zeile jeder Columne unten rechts an der Ecke, und enthält jeder Zeit das erste Wort oder die erste Silbe von folgender Seite, und zeigt also dem Leser, wie er weiter fortlesen soll. Zeigt aber nicht die Seitenzahl schon die Folge der Columnen an? Wozu also noch ein anderes Bedürfniß für den selben Zweck? Oder blos deshalb, weil die Seitenzahlen etwa falsch sein könnten? Mit Recht wird er daher in neueren Zeiten ganz weggelassen; das Aussehen des Werkes leidet nicht dabei; Zeit und Geld wird aber erspart, wo das Umbrechen in den Correcturbögen

vorkömmt. Jedoch ist es nothwendig, bei dem Umbrechen eine weiße Zeile zu lassen, für die Norm
und Signatur ic. Es ist jedoch rathsam, am Schluß
eines Werkes, wenn Bücheranzeigen u. dgl. noch
angehängt werden, einen Eustos zu seßen, weil
sie häusig aus Bequemlichkeit der Buchbinder bei
Seite gelegt und nicht angeklebt werden. Auch in
Duodez und Octodez sollten zwei weiße Zeilen der
Seite zugegeben werden, die eine für die Signatur, und die andere für etwanige Unglücksfälle, als
Leichen des Seßers, oder Zusäße des Verfassers;
aber man merke wohl, daß diese Extrazeile nicht
vom Seßer mit darf berechnet werden.

Die Norm, - nicht der Norm, wie viele Ges per fprechen, - wird meiftens nur gebraucht bei Buchern, die aus mehreren Theilen oder Banden 3ch empfehle die felbe für jedes Buch. besteben. Sie wird alle Zeit auf die erste Columne eines jeden Bogens durch den selben ganzen Theil oder Band hindurch gesett, und zwar unter die lette Beile ber erften Columne bes felben links am Binfel, aus einer kleinen Schrift, Die fich von ber Schrift, woraus das Buch im Gangen gedruckt wird, fehr merklich unterscheidet, und gemeiniglich um zwei Grade fleiner ift, als die des Tertes. Gie wird übrigens um ein Ganggeviertes eingezogen, und muß in der felben Zeile fteben, mo die Gignatur steht, von der ich gleich sprechen werde. Auch ift die neue Methode einiger Buchdruckereien febr zu billigen, wenn durch befondere Zeichen an der Norm bemerkbar gemacht wird, zu welcher Gorte

Papier der Bogen gehört. Auf diese Weise wird Berwirrung, die durch ähnliche Papierarten leicht entstehen könnte, vermieden.

Beim Anfange der Arbeit sollte ferner dem Seper bekannt gemacht werden, ob das Werk aus mehr als einem Bande bestehen soll, so daß die erste Columne eines jeden Bogens gleich den Band anzeigt, wozu der Bogen gehört. Die Signatur, welche mit der Norm in einer und der selben Zeile stehen muß, wird gewöhnlich in Kapitälchen, und bei Fraktur gewöhnlich in Versalien aus kleinerer Schrift gesetz; und besteht der Band aus mehreren Alphabeten, so ist es die beste Methode, das zweite Alphabet mit 2 A oder mit 2 A, 2 B 1c. zu bez ginnen. Andere wiederholen in solchen Fällen die Buchstaben, z. B. AA, AA oder AAA, AAA, AAA, C. oder auch Aa, Aaa, Aa, Aa, Aaa, Aaa, Aaa, Aaa,

Der Titel, die Vorrede u. s. w. werden gewöhnlich zurückgelassen, bis das Sanze gesetzt worden ist, da Umstände eintreten können, welche den
Verfasser nöthigen, die frühere Vorrede, oder andere gegebene Notizen zu ändern, oder das Werk
so auslausen kann, daß sie füglich mit auf dem
letzen Bogen eingebracht werden können. Aus diesem Grunde ist es Gebrauch im Auslande, den
ersten Vogen des Werkes mit der Signatur B zu
bezeichnen, und A für den Titelbogen auszusparen.
Doch gefällt mir die allgemeine Mode weit besser,
den ersten Tertbogen mit A anzusangen, und wenn
der Fall eintreten sollte, daß das Werk gerade mit
einem Bogen beendigt wäre, oder daß die Vorrede

mehr als einen Bogen gäbe, den Titelbogen mit dem kleinen Alphabete zu bezeichnen, z. B. a, b, c. Einige setzen auch dafür Sternchen. Bei einem Octavbogen sind zwei Signaturen nothwendig, obs gleich neuerdings auch blos eine angenommen worzden ist. Sie kommen auf die erste und dritte Seite des Bogens zu stehen; bei einem Duodezbogen sind drei Signaturen gebräuchlich für die erste, dritte und neunte Columne.

Even so verdient auch die Methode, Zissern statt der Signaturvuchstaben zu sehen, erwähnt zu werden, und ich gebe den selben meistens den Borzug, wenn das Werk stark ist. Vorzüglich bei Mazgazinen und ähnlichen Werken, die in halben Bozgen gedruckt werden, ist diese Methode empsehlungswerth. Sie verursacht dem Buchbinder am wenigsten Verwirrung, zumal bei Werken von 500 bis 600 Seiten. Uebrigens ist bei neuen Auslagen der Wechsel der Signaturen wegen der Begehrung der Defecte auf dem Wege des Buchhandels sehr zu empsehlen.

Bor Alters hatten die Setzer viele Mühe und großen Zeitverlust, ehe sie die erste Columne eines Werkes zu Stande brachten, und auch heut zu Tag ist es nicht ganz ohne Beisviel. Sie wählten und wählten, und suchten die schönste Verzierung, die oben die erste Seite schmücken sollte. Dieser Ges schmack ist jedoch verdienter Maßen so ziemlich versaltet, und blos durch die größte Einsachheit zeichs net sich jest noch der Druck aus; alle Verzierungen find fast verbannt. Ich fage 'fast', da ich noch neulich Bucher aus ansehnlichen Officinen gesehen habe, wo man recht deutlich sehen konnte, daß Dieses oder jenes Blumchen mit Gewalt hineingeawungen mar, boch blos megen des Blumenge= schmackes des Druckherrn, Factors oder des Berfaffers. Denn Letteren muffen wir feines Weges vergessen, da die herrn Schriftsteller narrischer Beise auf diese oder jene Gigenheiten hartnäckig bestehen, so wie der alte Comptoirbediente durch: aus feine Menderung in feinen Girculairen vor-Doch großes Theiles zeigen in nehmen läßt. Teutschland ber Druckherr, ober ein guter Geger, ihren Geschmad in der Anordnung des Titels; und bier, wie bei jeder Geschmacksfache, fann feine Regel niedergelegt werden, da fich über dies febr felten die Büchertitel abnlich seben, weil Jeder nach einem auffallenden Titel zu haschen und das Bewöhnliche ju vermeiden ftrebt.

Der Seper enthält endlich auch noch Instruction, wenn das Werk mit Noten begleitet ist, woraus sie zu sepen sind. Die gebräuchliche Regel für die Noten ist diese, — für die Noten muß die Schrift in folgendem Verhältnisse zum Texte des Buches stehen, nämlich für den Text Sicero, für die Noten Garmond; für den Text Brevier, für die Noten Bourgeois; für Garmond, Petit. Das französische Verhältniß ist folgendes Für Text.

Für Moten.

Gros - Romain.

St. - Augustin.

Gros - Texte.

Cicéro.

St.-Augustin.

Philosophie.

Cicero.

Petit - Romain.

Philosophie.

Gaillarde.

Petit-Romain.

Petit - Texte, Mignonne.

Gaillarde.

Nompareille.

Petit-Texte, Mignonne. Parisienne.

In den meisten alten Büchern sindet man die Roten zur Seite des Textes auf dem äußeren Rande. Diese Methode verunstaltet aber die Seizten des Buches und macht sie unregelmäßig und ungleich unter ein ander; auch ist sie, wenn auch nicht völlig abgeschafft, doch wenigstens beträchtlich beschränkt worden.

In Hinsicht der Fläche der Schrift giebt es noch Zwischenschriften, die sich von den Hauptschriften unterscheiden, und durch den Beisat von Grob und Klein bezeichnet werden.

Die Noten unter dem Terte werden durch eine dünne Linie von letzterem getrennt, und zuweilen durch einen bloßen Zwischenschlag, so daß er dem Auge bemerkbar gemacht wird, um alle Irrungen zu vermeiden. Bei großen Formaten und vielen Noten setzt man letztere gerne in zwei Spalten.

Die Marginalien, oder Seitenanmerkungen, muß der Setzer aus einer kleineren Schrift setzen, als der Text und die Anmerkungen gesetzt sind, die in eben dem selben Werk unter dem Texte vor= kommen. Gewöhnlich trifft Nompareille bas Loos. Denn was man ba vorschlägt, daß gewöhnlich De= titschrift gewählt wird, weil die Rompareille ju flein fei und von ungeschickten und unvorsichtigen Drudern, beim Auftragen der Farbe auf die Form, leicht voll geschlagen und daher unleserlich werde. gilt bei mir Richts, wie man aus bem Borbergehenden schon einsehen wird, da ich nie mit Ungeschicktheit zu thun habe, und ich will wünschen. daß Riemand feinen Merger daran habe. Wie aber, wenn die Textnoten ichon aus Petit geset find? hier ergreift man also nothgedrungen die Rompareille, trot ber Ungeschicktheit mancher Drucker! Dies Alles aber find Grunde, Die aus dem alltaglichen Leben in einer Buchdruckerei entstanden find. von wenig Gehalt und Rücksicht - immer auf die Ungeschicktheit, Unvorsichtigkeit und Nachlässigkeit bieses ober jenes 'Runstmitgliedes' [?] gegrundet und dem felben angepaßt. Silf uns, liebe Tprographia, und bringe uns gusammen aus den Stumpern, daß wir danken Dir und rühmen diese Deine Runft! Denn die da figen in Finsternif und Duntel, darum daß fie Deinen Geboten ungehorfam gewesen find, und Deine Gefete geschändet haben, muffen mit Berachtung geplagt werden; fie liegen da und Niemand hilft ihnen, bis sie endlich zu Dir rufen in ihrer Unwissenheit und Roth, und Du ihnen hilfst aus ihren Aengsten, so bald fie Dich als Kunst erkannt, die ehernen Thuren des Vorurtheils zerbrochen und die eisernen Riegel ber Hartnädigkeit zerschlagen haben!

Dabei ift auch zu merken, bag bie Marginalien alle Mal genau am Rande ju der Stelle des Tertes gesett werden, oder wenn fie mehrere Beilen enthalten, genau da anfangen muffen, wo der Berfasser sie im Manuscripte gezeichnet bat. Baben die Marginalien mehrere Zeilen, so muß die erste Zeile der selben, wenn es ihm die Breite er= laubt, ebenfalls um ein ganges, oder doch wenigstens um ein Halbgeviertes eingezogen, und die übrigen muffen alle durchgehends in gleicher Breite gesetzt werden. Kommen barin Wörter vor, welche die Zeile nicht ausfüllen, fo füllt man lieber das, was an dem Worte der Marginalbreite noch abgebt, mit Ausschließungen aus, stellt aber nicht bas Wort in die Mitte der Zeile, sondern sest es an den Marginalspahn an, als daß man den Raum durch das Durchschießen des Wortes mit Spatien ausfüllt, weil dieses Durchschießen ichon eine Bebeutung mit fich berbeiführt. 3wischen bie Marginalien und die Zeilen des Tertes muß wenigstens ein Salbperl : Plat gesett, oder ein fo genannter Marginalspahn gelegt werden, damit die Marginalien nicht dicht an den Tert anstoßen.

Jest will ich auch den Seper auf der zweiten Columne mit meinen Bemerkungen begleiten. Der Columnentitel wird in einer schönen, zur Schriftsgröße des Tertes verhältnismäßigeu Schrift gesest. Dies, wie ich schon gesagt habe, hängt aber von Umständen ab, die fast bei jedem Werk anderer Art sind. Man vermeide eine ganz volle Zeile, als Columnentitel; denn diese hat ein plumpes unges

fälliges Ansehen. Bei einem engen Sate machen zwei Durchschüsse den gewöhnlichen Raum nach dem Columnentitel; bei einer einfach durchschossenen Sozlumne drei Durchschüsse oder ein Garmond weiß; und bei einer doppelt durchschossenen ein Sicero weiß.

Es ift lange Zeit bei den Gegern ein herrschen= ber Gebrauch gewesen, und ist es noch, ein Wort am Ende eines Absates auszubringen oder so gar es abzutheilen, um den Vortheil einer getheilten Zeile ju genießen. Man merfe aber mohl, daß ein oder amei Gilben oder auch ein ganges Bort, wenn es nicht mehr als drei oder vier Buchstaben find, auf einer getheilten Zeile einen Sat gang verunftalten. Es ift daher des Correctors Pflicht solchen Unfug ber Seter nicht zu bulben. Die lette Zeile eines Absabes sollte durchaus nie eine Seite beginnen, noch follte die erste Zeile eines Absates die lette Beile einer Columne fein, jumal wenn bas Berk zwischen den Absagen durchschoffen ift. Schon der Buchdrucker bezeichnet diesen geschmacklosen Fehler mit dem verächtlichen Ausdrucke 'hurenkind'; und es ift ein Leichtes für einen aufmerksamen Geger, folche Uebelstände zu vermeiden.

Zeigt das Werk viele weiße Stellen, wenn es 3.B. aus vielen Absätzen, Ueberschriften ic. besteht — oder um in der Seßersprache mich auszudrücken, ist viel Speck vorhanden, so muß der Seßer vorzüglich auf die leeren Näume seine Aufmerksamkeit richten, so daß, obgleich die weißen Zeilen aus Gezvierten von verschiedener Größe zusammengesett sein können, doch ihr Raum dem regelmäßigen Regel

der Schrift, woraus gesetzt wird, gleich sein soll. Denn verwendet man hierauf keine Sorgkalt, so muß das Register des Werkes unvollständig aussfallen. Der Drucker kann hiebei nichts thun, wenn er auch etwas vom Setzen verstehen sollte; auf den Setzer kömmt es hier an.

Die erste Zeile eines neuen Paragraphen muß um ein Ganzgeviertes eingezogen werden, von welcher Größe auch die Buchstaben nur immer fein mogen. Die Schriftsteller haben verschiedene Methoden für ihre Paragraphen; Einige behnen ben Gat zu einer ungeheueren Länge aus, bevor sie die Aufmerksamkeit des Lesers einhalten; während Andere fast nach jedem Punct abbrechen. Der Geger muß aber des Schreibers Plan befolgen, außer bei befonderen Fällen, wo es nothwendig ift, die Paragraphen im Manuscripte zu vermehren oder zu vermindern. Die Schriftsteller, die eine Befolgung ihres Systemes von Seiten des Segers verlangen, muffen den Unfang eines neuen Paragraphen dem Seter bemerkbar machen, es mag nun geschehen, daß die erfte Zeile um etwas eingezogen wird, so daß fie von der vorhergehenden Zeile sich deutlich unterscheide, Falls lettere gang voll ift, oder daß am Rande des Manuscripts ein besonderes Zeichen gemacht wird.

Biele Winke und Handgriffe könnten noch denen beigefügt werden, welche ich schon zerstreut über das Sepen überhaupt habe fallen lassen, zum Unterricht für den ersten Anfänger, hätte ich nicht die Ueberzeugung, daß Uebung und eine strenge Aufmerksamkeit auf das richtige Verfahren der alten

erfahrenen guten Geter ihnen von größerem Ruten fein wird, als die Anhäufung von Regeln. Die Pflicht des Gegers, unter beffen Aufficht ein junger Anfänger fommt, fein Amt mit Treue und Geduld zu verwalten. Die fünftigen Aussichten des Jünglings im Leben beruben großes Theils auf den Grundfagen, worauf fein erfter Unterricht gebaut wird; und es ift icon die Pflicht eines jeden Menfchen, die Gewohnheiten des Junglings zu andern, welche ihm nachtheilig find, mogen fie aus Gorglofigkeit oder irgend einer anderen Urfache entsteben. Der Anführgespan - so beißt der Gefelle, welchem die Unterrichtung eines Anfängers anvertraut wird und welcher die jum Unterrichte nothigen Renntniffe und Eigenschaften besigen und von deffen dazu notbigen Kähigkeiten und biezu erforderlichen moralischen Eigenschaften ber Buchdruckerherr durch gemachte Beobachtungen und Erfahrungen überzeugt fein muß, - foll feinen Lehrling nicht allein gur Drdnung und jum Gleiße beim Arbeiten anhalten, ibn gewissenhaft, pflichtmäßig und gründlich in seinem Kach unterrichten, fondern auch fein sittliches Betragen beobachten und ihn zu einer ordentlichen Lebensart, zur Reinlichkeit, Soflichkeit und Folgfamkeit im Umgange gegen feine Borgefesten und Gesellen fleißig ermahnen, ihm in allem selbst ein gutes Beisviel geben, einen brauchbaren geschickten Arbeiter aus ihm zu bilden suchen, ihm jedoch auch nie die nöthige Erholung und Rube versagen, mit ibm menschlich und vernünftig umgeben, mit feinen etwanigen Fehlern beim Arbeiten die nothige Rach=

sicht haben, ihn auf eine liebreiche Art sie zu vers bessern lehren und bei kleinern Irrthümern und Nachlässigkeiten nicht gleich mit übertriebener Strenge bestrafen, sondern bei Vergehungen oder Fehlern, bei denen nicht offenbare Bosheit des selben zum Grunde liegt, auf eine gemäßigte Art züchtigen, kurz, der Anführgespan muß ihm ein guter verstänz diger Lehrer sein.

Ift nun ein Wert fo weit vollendet, bag ber Text abgesett worden ift, oder dem Körper nur noch Ropf und Schwanz fehlen, so setzt man den Inhalt, obgleich dieser schicklicher jum Ropfe des Werkes gehört; und deshalb werde ich ihn bis bahin aufsparen und am passenden Ort ermähnen. Der Inder oder das Register erhält gewöhnlich feinen Plat am Ende des Buches, und wird mit der felben Schrift, woraus die Anmerkungen des Tertes gesest worden find, gesetht; hat der Text keine Unmerkungen, so nimmt man eine um zwei Grade kleinere Schrift als die des Textes, oder nach Umständen eine noch kleinere. Der Inder muß immer auf einer ungeraden Geite beginnen. Auch erhalt er fast immer die gehörigen Columentitel, obgleich die Seitenzahlen öfters weggelaffen werden. Die Signaturen muffen in ihrer richtigen Folge fortlaufen bis zu dem letten ganzen oder halben Bogen.

Es war ehemals der Brauch, das Wort, welches im Register den Gegenstand bedeutete, bei einem Werk aus Antiqua, mit Eurstoschrift zu seßen, und die hinzugefügte Erklärung zc. in Antiqua, und das Ganze wurde um ein Ganzgeviertes eingezogen, wenn es mehr als eine Zeile betrug. Dieser Gebrauch ist aber fast gänzlich abgeschafft worden, aus den oben bei der Eursvichrift angegebenen Gründen.

Es ist noch darauf zu sehen, daß solche Hauptwörster in dem Register in einer alphabetischen Ordnung auf einander folgen; und es ist höchst nachlässig und ungerecht vom Verfasser, wenn er erwartet, daß der Setzer erst Alles in Ordnung bringen soll.

Saben die Ziffern im Register eine regelmäßige Folge, so wird nach jeder Seitenzahl ein Romma gesett, und wenn die Ordnung aufhort ein Punct. So sest man Romma's nach 5, 6, 7, 8 und nach 12. 16. 19. 24. Puncte. Um aber die Biffern gu sparen, wird die regelmäßige Folge der selben auf folgende Weise bezeichnet 5 — 8. Werden zwei auf einander folgende Seiten des Werkes angezeigt, so fest man blos die Ziffern ber ersten und fügt sq. oder seg. (b. h. sequente), bei teutschen Werken flg. (folgende) hinzu; und will man noch mehrere auf einander folgende Seiten bezeichnen, fo schreibt und sett man segg. oder sgg. (d. h. seguentibus) und im Teutschen flgg. (folgenden), g. B. 6 sq. d. h. auf der sechsten und fiebenten Geite, oder 12 sqq. d. h. auf der zwölften und den folgen= ben Seiten; 6 flg., 12 flgg. Gewöhnlich läßt man den Punct nach den letten Ziffern weg, da ihr Stand am Ende der Zeile ichon hinreichend ift, mas jedoch nicht rathsam ist. So wird auch weder ein Komma noch ein Punct nach dem letten Wort eines Artifels gesett, bei großem Format und wei= tem Sațe; hingegen bei engen Columnen oder wo Zissern nach den Wörtern gesetzt werden, ist es nicht unpassend, ein Komma zu gebrauchen.

Mit Ausnahme des Titels, der Borrede 2c. wird beim Beschlusse des Registers das Werk als vollendet betrachtet. Der Setzer hat nun zu bedensten, wie das Werk ausgelaufen ist, wie viel Seiten der Titel, die Vorrede 2c. geben werden, und ob er sie so ausschießen kann, daß er Papier und Druck erspart. Für diesen Zweck kann eine Vorrede durchsschossen oder eingebracht werden.

Die zweckmäßige und geschmackvolle Eintheilung bes Raumes zwischen den Zeilen eines Titels ift eine Sache, wobei viele Geter Kehler begeben, welche das Auge des verständigen geschmackvollen Lefers beleidigen. Daß diese Arbeit fast gang vom Geschmacke des Gegers oder des Druckherrn abhangt. ift befannt; und daher laffen fich fast feine Regeln geben. Nur bei einer Bergleichung der alten Berke mit neueren ergiebt sich, daß wir auch hierin weiter fortgeschritten find und vielleicht auch unsere Nach= barn, die Engländer und Frangofen, übertroffen haben, mas jedoch bei Ersteren dem vollgedrängten Titel, wodurch fich engländische Bücher auszeichnen, zur Last gelegt werden kann. Der Teutsche giebt fich febr viele Mube mit der Einrichtung des Titels, und ich habe Beispiele, daß ber Titel feche, acht Mal umgeandert worden ift, ebe er dem Geschmade des Druckheren recht mar; ob Anderen, das laffe ich anbeim gestellt. Hiezu gehört freilich Geduld, die beim Auslander nicht zu finden ift.

Manche machen zwischen einigen Zeilen eines Titels (Haupt - oder Schmugtitels) zu viel und zwi= ichen anderen wieder zu wenig Raum, und bedenken nicht, daß man fich hierin nach dem Inhalte der Worte des Titels richten und dabei auch untersuchen muß, mas mehr oder weniger jusammengehört. Es ift daber ju loben, wenn Geger, die eine folche Arbeit vorhaben, eine verständige Verson, vielleicht den Corrector, bei fich haben, der ihnen, wenn es eine fremde Grrache ist, welche die Seper nicht verstehen, den gangen Titel übersetzt und anzeigt, mas zusammen gehört und nicht getrennt werden darf. Hauptfate eines Titels, welche mehrere Zeilen ent: halten, und daher sich von anderen wichtigen oder minder wichtigen Sauvtfäten des felben unterscheiden, muffen zwischen fich mehr Raum enthalten, als amischen den Zeilen, woraus fie bestehen.

Enthält der Titel viele Zeilen und ist er gesdrängt voll, so muß auch zwischen jeder Zeile der Hauptsätze derselben ein wenig Platz gemacht werden, wenigstens so viel als Halbperl austrägt, wenn nämlich der Setzer die folgenden Zeilen irgend eines Hauptsatzes auf einem Titel nicht aus einer Schrift setzen kann, die auf einen hohen Regel gegossen ist, als wodurch sich die Zeilen schon besser von einander unterscheiden und daher leserlicher würden.

Nach der letzten Zeile des Titels bis zur durch=
gehenden Linie (— doch auch diese durchgehende Linie ist dem neueren Geschmacke zu Folge beträcht=
lich abgestutzt worden —), nach welcher gemeiniglich
(der Druckort und) die Firma des Berlegers (oder

a a youngh

des Druckherrn) gesett wird, muß immer etwas mehr Platz kommen, als nach dieser Linie, oder wenigstens das, was nach Justirung des ganzen Titels und des schön eingetheilten Zwischenraumes zwischen allen Zeilen des selben an der Länge des ganzen Columnenmaaßes noch übrig bleibt, oben vor und unten nach oben dieser Linie gleich eingetheilt werden.

Hat ein Titel aber überhaupt nur wenige Zeislen, so kann man allen Falls vor der ersten Zeile des selven eine Quadratzeile setzen, wodurch dann, wenn das Buch gebunden ist, oben am Titel so viel mehr weißer Rand entsteht, welches besser ins Auge fällt, als wenn solche sehr kurze Titel oder die wenigen Zeilen der selven ganz hinaufgeschoben ersscheinen.

Da bei kurzen Titeln natürlich viel Plat auf ber Columne übrig bleibt, so fann in die Mitte des Plates, welcher von der letten Zeile des Titels bis an die unterste durchaebende Linie noch übria bleibt, entweder eine in Rupfer gestochene oder in Holz geschnittene Bignette oder eine fleine furze Linie in die Mitte gesetzt werden. Die Bignetten aber, welche man in solchen Fällen gebrauchen will, muffen etwas vorstellen, welches auf den Inhalt bes Buchs oder auf das Leben des Schriftstellers, wenn er unter die Classifer gezählt wird, paßt, wie es bei der Krankfurter Ausgabe von Lord Byron's Werken, bei der Leipziger Ausgabe von Shakspeare's Merken der Kall ift. Diese Bignetten durfen aber auch keinen zu großen Raum auf der Columne einnehmen, und nicht etwa fast so breit sein, als die

Columne des Buthes, wozu der Titel gehört, auch nicht so hoch, daß sie den Raum von der letten Zeile des Titels bis an die unterste Linie ganz aus= füllen. Dies wäre sehr geschmacklos und würde sehr schlecht ins Auge fallen; sondern es muß über der Vignette und unter der selben so wol, als auf ihrer linken und rechten Seite ein verhältnismäßiger leerer Plat bleiben. Höchstens kann die Höhe einer folchen Nignette oder der ganze Umfang ihrer Zeichnung die Hälfte von dem auf einem Titel dazu übrigen Plat einnehmen, die andere Hälfte des selben Plates muß über und unter felbige gleich getheilt werden. Oder man theilt den Raum dazu in drei Theile; einen Theil des selben bestimmt man für die Vignette, und einen Theil des nun übrigen Raumes vor und den dritten Theil nach der felben. Hat der Titel aber gar zu wenig Zeilen, so kann man freisich noch mehr Plat über und unter die Vignette machen. In diesem Fall darf man jedoch nicht gar zu viel Raum zwischen die Zeilen des Titels setzen; manche Setzer thun dieses, um den Titel dadurch mehr auszufüllen; allein dies fällt auch nicht gut ins Auge, wenn die Zeilen gar zu weit aus einander stehen; da kann der Leser die Worte des Titels nicht mit einer solchen Geschwindigkeit überblicken, oder den Sinn der selben nicht so schnell auffassen, als wenn die Zeilen oder Wörter des felben näher beisammen steben.

Das über die Anordnung hier Gesagte hängt lediglich von Umständen ab, die bei jedem Buche verschieden sind, wie ein Jeder leicht begreifen wird;

.

- July

baher ist es unnüt noch mehrere Worte über diesen Gegenstand zu machen, da er noch außer dem vom Geschmack und von dem richtigen Blicke des Setzers und von den Worten, die ihm gegeben sind, so wie von deren Inhalt, abhängt. Das Beste, was ein Setzer hiebei thun kann, um sich zu bilden, ist, daß er sich mit gedruckten Büchern bekannt macht, von denen er weiß, daß auf deren Ausstattung Zeit und Sorgfalt verwendet worden ist; nur hüte er sich hier bei der Auswahl; denn in den jetzigen Zeiten, wo Bieles sabrikenmäßig betrieben wird, giebt es vielen Ausschuß.

Dem Titel folgt die Dedication (Zueignung) bes Buches, wenn der Berfasser eine vorschreibt, und beträgt felten mehr als eine Columne. Gie ift wie der Titel zu behandeln, wird gesett in Berfalien und Capitalden, wenn bas Bert aus Untiqua gesetzt worden ist; wird aber auch eine Zueignungs= schrift angehängt, so nimmt man gewöhnlich bagu eine Schrift, die zwei Grade größer ift, als der Tert des Buches. Go habe ich die Zueignungsschrift in Eursiv gesehen, theils von der selben Größe wie die Borrede, die in Antiqua war, theils um einen Grad größer oder doch durchschossen. Titel, so wie die Dedication, bekommen keine Geitenzahlen, werden aber oft stillschweigend mit gezählt, fo daß Titel -, Zueignungsblatt vier Seiten geben; die fünfte Seite, wo die Vorrede anfängt, wird auch nicht bezeichnet, sondern erst die sechste, und awar mit romischen Biffern, 3. B. VI, VII; ober man gablt die ersten beiden Blätter, so wie die erste



Ende des selben oder hinter dem Register ihre Stelle. Freilich ist zu wünschen, daß alle Werke sehlerfrei aus der Buchdruckerei in die Welt gehen sollten; aber in Hinsicht dieser Kunst können wir mit Necht mit Pope ausrufen —

"Wer von Jehlern frei die Arbeit denkt zu seh'n, Denkt was weder war, noch ift, noch wird gescheh'n!".

Eine große Anzahl solcher Fehler könnte vers mieden werden, wenn die Schriftsteller eine lesers lichere und genauere Handschrift lieserten; und lassen sie das Ganze schön abschreiben, so sind sie doch nicht immer zu bewegen, die Abschrift, die oft ein uns verständiger Schreiber oder Schüler gemacht, wieder durchzulesen, bevor sie weggeschickt wird, und wenn sie auch dieses thun (— da denken sie aber Wunderschon was sie gethan haben —), so geschieht es nicht mit der erforderlichen Genauigkeit, wovon die Correctoren ein Lied singen können.

Zuweilen werden die Drucksehler auf die gerade Seite eines Blattes geset, dem Titel gegen über; ob es gleich aber nur selten geschieht, so ist es doch traurig, daß je ein solcher Gedanke in eines Menschen Sinn kommen konnte; denn es ist ja Maxime, die Drucksehler so eng zusammen zu pressen, als nur möglich ist, und sie dahin zu stellen, wo sie sich am wenigsten zeigen, da ein solches Verzeichnis von Drucksehlern nicht zur Empfehlung des Werkes gezreicht. Es ist daher eine schlechte Politik, wenn man das Sündenregiment öffentlich auf dem Paradezplaße Mann für Mann aufmarschiren läßt. Oder

foll eine solche Parade von der Strenge und Ge= nauigkeit des Generals ein Zeugniß geben? — Freilich haben wir einige der Schriftsteller, die da= durch ihre Unschuld an den Fehlern zu erkennen geben oder durch Schimpfen auf den Corrector und Setzer ihren schweren Klotz von Schreiberei ein wenig aufhebeln wollen, und was da noch für Schnurrpfeifereien angewendet werden, um fich vor dem Auge des kurzsichtigen Publikums zu reinigen. Die Fehler sollten daher alle Mal untersucht werden, wem die Schuld beizumessen ware, bevor er als wirklicher Druckfehler anerkannt wird; und thöricht ist es auch endlich, aus der Mücke einen Elephanten zu machen und ihn zur Schau herum zu tragen! —

## Sechstes Rapitel. Vom Umbrechen.

Das Umbrechen umfaßt nicht allein die Kenntniß, die Seiten so auszuschießen, daß sie, nachdem sie abgedruckt und der Bogen gefalzt worden, auf einander in der regelmäßigen Ordnung folgen, sondern auch die Art und Weise, wie die Stege zusammen gelegt werden müssen, und wie breit der weiße Raum an den gedruckten Seiten oder Blättern sein soll.

Nachdem so viele Columnen gesetzt worden sind, als zu einem Bogen gehören, so nimmt man diese Columnen, eine nach der anderen, wie sie nach den Seitenzahlen auf einander folgen, und legt sie auf den Ausschießstein nach der für jedes Format besstimmten Anordnung.

Diese Anordnung oder das Ausschießen der Seisten wechselt bei jedem Formate; das Ausschießen in Octav und in Duodez ist die Basis für alle andere Formate; eigentlich blos nur das Quartformat, ins dem man aus diesem alle andere Formate bilden kann.

Hobbeh d. Buchdraffit.

Die folgenden Schema's zeigen jeder Columne den Platz an, den sie auf dem Schließstein einnehmen soll. Ich werde hernach die Art, den gedruckten Bogen zu falzen, erklären.

## Die gebräuchlichsten Formate.

In Folio.



Halber Bogen.



## Folio : Duern.

Der erfte Bogen.



Der zweite Bogen.



Wenn in einer Buchdruckerei der Fall vorkommt, daß irgend ein Aussatz oder eine Abhandlung in Folio-Duern, Tritern u. s. w. oder in Quartz Duern 1c. gedruckt werden soll, so muß dazu eine Gattung Schrift gewählt werden, die in der selben Officin in Menge oder doch stark vorhanden ist, daß man einsieht, daß sie zum völligen Aussehen so vieler Folio-Duernbogen, als die Abhandlung stark werden soll, hinreichend ist. Dann muß der Schriftseher, welcher zum Sehen der selben bez stimmt ist, den Text nach einander aussehen und blos stückweise unterdessen ausbinden, und auf Brezter ausschieden, und erst wenn alles zu der Abzeter ausschieden

handlung gehörig nach der Reihe abgesetzt ist, wers den die gesetzen Stücke nach einander in gehöriger Auseinanderfolge umbrochen, justirt, oder zu orz dentlichen vorschriftmäßigen Solumnen gemacht, und nach obiger Abbildung auf die Breter geschoben. Wenn aber in solchen Abhandlungen das, was im Druck auf eine jede Seite kommen soll oder muß, schon bestimmt ist, so kann man freilich auch Folio-oder Quart-Duern zc. bogenweise oder gar formenweise abdrucken, wenn von der dazu gewählten Schrift nicht genug vorhanden ist.

Folgende Regel wird die Arbeit erleichtern. Zuerst muß man wissen, wie viel man Columnen hat; die Zahl der selben theile man in so viele Foliobogen, lege die beiden ersten und die beiden letzten Columnen, die den ersten Bogen ausmachen, aufs Bret, und fahre so fort, daß die ungeraden Seitenzahlen immer links und die geraden rechts stehen. Wir wollen als Beispiel annehmen, das Werk bestände aus 36 Columnen, so würde auf folgende Weise ausgeschossen werden müssen.

| Schön-  | Schön - Widerbruck. | Bogen.    | Schön-               | uck. Bogen. Schon- Widerdruck. Bogen. Schon- Widerbruck. Bogen | Bogen.   | Gdion-  | Widerbrud.      | Bogen     |
|---------|---------------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------|-----------|
| 1 - 36  | 35 —                | erster,   | 3 - 34               | 2 erster, 3-34 33- 4 zweiter, 5-32                             | zweiter, | 5 - 32  | 31—6 britter,   | britter,  |
| 7-30    | 8 -67               | vierter,  | 6 - 58               | 8 vierter, 9-28 27-10 fünfter, 11-26                           | fünfter, | 11 - 26 | 25—12 fedister, | fed)8ter, |
| 13 - 24 | 23—                 | febenter, | 14 febenter, 15 — 22 | 21-16 adjter, 17-20                                            | achter,  | 17 - 20 | 19—18 neunter,  | neunter,  |



Halber Bogen.



In Quer : Quarto.



Halber Bogen.

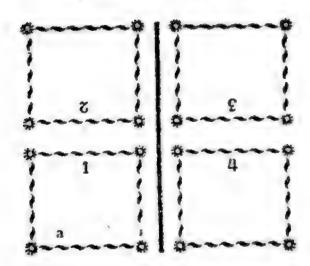







In Duobez.

Ganzer Bogen.

22

Es wird vortheilhafter fein, ben Bogen nach biefer Ordnung, als nach ber gewöhnlichen Beise auszuschießen.



| nen ausgeschoffen.                                                     | 00   | 0      | 00<br>00<br>11 |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|
| 3wei Formen, halb Worrede, halb Text in Duodez zusammen ausgeschoffen. | 111A |        | \$ 6<br>6      |
| rede, halb Text                                                        | 1 1  | 00<br> | =              |
| Bor.                                                                   | 2    | ×      | jä j           |

Bei diesem Formate kommt auf jede Form die Hälfte der Worrede und die Hälfte des Textes, so daß jede von ihnen als ein getrennter halber und ein getrennter Biertelsbogen betrachtet wird.

In Duodez, halber Bogen.

In ein einzelnes Seft.



Die obersten vier Columnen werden beim Binden wie gewöhnlich abgeschnitten.



Diese zwölf Columnen werden gleichfalls wie ein halber und ein Biertelsbogen in Octav ausgeschossen.

In 3 Cartons.









In Duer : Sebeg, halber Bogen.



| ogen.                                         | D-~  | 0 7 0 0 0 0 0 0 | 0  | 3 7 10 7 15  | 14   11   2  | 00 |
|-----------------------------------------------|------|-----------------|----|--------------|--------------|----|
| Art in Octobez oder Achtzehner, ganzer Wogen. | 0    | 18 / 31 / 30    | 0  | 22 27 34     | 35 26 1 28   |    |
| Art in Octobez over                           | 0 c. | 29 / 32 / 17    | 0  | 33 / 28 / 21 | 24   25   36 |    |
| Andere                                        | Q~~  | 0               | 0~ | ~~0          | 0~~          | 0  |

Diese Art ist vielleicht bequemer als die andere, da ihre Zusammensehung leichter zu behalten ift; die erstere hat aber den Bortheil, daß beide Formen Signaturen haben.



|                 | 11 14 15 10                                     | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3 ( 22 ) 23   2     |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| ganzer Bogen.   | 35 / 38 / 39 / 34                               | 31 42 43 30 30                          | 27 ( 46 ) 47 ( 26 ) |
| In Bierundzwanz | 33 / 40 / 37 / 36 / 36 / 36 / 36 / 36 / 36 / 36 | 29 44 41 32 0                           | 25   48   45   28   |
|                 | 9 16 213 71                                     | 5 20 20 20 8                            | 24 0 21 4 0         |

Es sind zwei Octavbogen und zwei halbe Octavbogen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 7   | а<br>0~~~~ | gleich.                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 0  | 18  | 8          | Duodes                                                                |
| Wogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 19  | 55<br>50   | 3 dem in                                                              |
| In Bierundzwanziger, halber Bogen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     | σ<br>σ     | Dieses Format ist das gebräuchlichste, und gang dem in Duodes gleich. |
| e de la constanta de la consta | 9 9  | ~0  | 4          | ichlichste,                                                           |
| erundar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 0  | ~~0 | ******     | 8 gebrät                                                              |
| £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 0  | 20  | 5          | it ist da                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 27  | 24         | 8 Forma                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -0 0 | 0   |            | 3                                                                     |

Einzig ift dabei bas Unangenehme, bag bas Papier in

mehrere Theile zerschnitten werden muß

beffer geheftet merben fonnen.



Hobby d. Buchtreffst.

20



Dieses Berfahren ist nur gebräuchlich, wenn etwa Vorrede u. dgl. vom Texte getrennt werden follen; für Es wird gleich einem ganzen oder halben Octavbogen ausgeschoffen. den Text selbst ist immer die früher angegebene Weise vorzuziehen.



|            | - 10       |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| <b>v</b>   | В          | <b>B</b> 2 | V          |
| D          | C2         | C          | <b>D</b> 2 |
| <b>र</b> ज | Æ          | E.S        | E          |
| H          | <b>G</b> 2 | G          | H2         |
|            |            |            |            |

In Hunderlundachtundzwanziger, halber Bogen.

|              |           | i  |            |
|--------------|-----------|----|------------|
| $\mathbf{v}$ | B         | टब | V          |
| D            | <b>C2</b> | C  | D2         |
| $\mathbf{E}$ | F2        | F  | <b>E</b> 2 |
|              |           |    |            |

In Sechsundneunziger, halber Bogen.









folgenden Formate zurückgeführt werden, da sie nur vervielfältigt erscheinen. So wird ein Format in Sechsundneunziger als sechs Octavbogen ausge= schossen werden.

Bei den kleinen Formaten, — um mit dem Achtzehner anzufangen, — sollten die Theile des Bogens, wo geschnitten werden soll, mit Schnittlinien für den Buchbinder bezeichnet werden, weil die Falze sehr genau gemacht werden muß, um den Rand zu schonen. Bei Duodez wird die Stelle, wo der Carton geschnitten wird, durch die Punctur=löcher bezeichnet.

Ich habe das Ausschießen angezeigt, dem zu Folge der Bogen in Duodez umgestülpt werden sollte. Der größte Theil davon wird in Octav umschlagen; auch habe ich nur die ersteren, als Aussnahmsfälle, betrachtet und bezeichnet.

Ein Band kann nicht wohl geheftet werden, und die Bogen können nicht die Gleichheit ihrer Bundränder erhalten, wenn sie nicht in gleiche Hefte abgetheilt worden sind.

Bei kleinen Formaten mussen vorzüglich die Hefte nicht zu dick gemacht werden.

Da die Hebräer von der rechten zur linken Hand schreiben, so müssen natürlicher Weise auch ihre Bücher oder Schriften auch so gesetzt und gestruckt werden.

3. B. Wenn man im Hebräischen die Colum= nen eines Octavbogens ausschießen will, so nehme man einen Abdruck von einem ersten oder A-Bo= gen eines teutschen oder lateinischen Werkes, auf

fassen und damit so stark anziehen kann, daß die Columne dadurch so fest zusammen gebunden wird, daß der Setzer solche mit beiden Händen sicher fasfen und auf bas Gegbret ausschießen kann. Bei diesem Ausbinden sind so viele Bortheile und Handgriffe zu beachten, die sich durch eine Beschreibung nicht ganz deutlich darstellen wollen, daß ich blos des Lehrlings Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand lenken will, damit er alles seinem Anführe gespan ablerne. Nur nehme man sich in Acht, daß die Schnur nicht abschnappe oder überspringe, wodurch die ganze Columne beim Ausheben aus der Hand und ganz zusammen fallen würde. Um dies zu verhüten, drückt man die Schnur an den Eden der Columne unten, links und rechts, und oben rechts entweder mit der Ahle, oder mit dem Fin ger so weit niederwärts, daß solche möglichst in der Mitte der Höhe der Buchstaben um die Columne herum zu liegen kömmt.

Ist also die Columne im Schiffe fest ausgebunden, und die Columnenschnur auf die Wschriesbene Weise bis in die Mitte der Buchstab, ihöhe niedergedrückt und in die erforderliche Lage gebracht worden, so rückt der Seper die ganze Columne auf der Schiffszunge so weit von der rechten zur linken oder so weit hinauf oder herüber, daß er sie von allen Seiten mit beiden Händen gut fassen und zugleich rings herum scharf zusammen pressen, sie dann also gleich stark festhaltend aus dem Sepschiffe auf das Sepbret tragen, oder wie der Kunstausdruck heißt, ausschießen kann.

Auch dieses Ausheben ber ausgebundenen Columnen ift mit so vielen Sandgriffen begleitet, daß ein Unfänger recht auf die Stellung ber Finger Ucht geben muß, wie sie ihm fein Unführegespan zeigt. Rur gewöhnliche Octavcolumnen und Geis ten von kleineren Formaten kann man mit den Banden ausschießen; bei großen Formaten, als bei Folio, Quart, ja bei Medianoctav muß eine andere Methode befolgt werden, weil so große Columnen fein Geger mit ben Sanden überspannen, festhalten und weiter tragen kann. 3ft alfo 3. B. eine große Foliocolumne gehörig ausgebunden morben, so trägt er sein Schiff mit der Columne gum Schließstein. Bo fein Schließstein gebrauchlich ift, nimmt man ein Regal, ein umgekehrtes Gegbret, oder fonst eine gerade Flache. Mit der linken Sand halt man das Schiff an der Randleifte fest, mit der rechten aber zieht man die Zunge, worauf die ausgebundene Columne fich befindet, nicht zu geschwind heraus, stellt diese dann auf der Schiffs: junge liegend auf die Stelle des Sethretes, mo fie bin 30 fteben tommen foll, halt am Jufe der Columne einen Steg vor, drudt ihn dann ein wenig entgegen, und gieht die Bunge geschwind unter ber Columne weg.

Sind nun die Columnen für eine Form außgeschossen worden, so sehen wir nach den Seitenzahlen und Stichwörtern oder Eustoden, wenn man sich deren bedient, ob die Columnen richtig auf einander folgen. Bei engem und gewöhnlichem Saße sieht man ferner darauf, ob die ungeraden äußeren Seiten ihre passenden Signaturen haben; jählt dann, ob die Zahl einer Außenseite und die Zahl der nächstfolgenden eine mehr betragen, als es Seiten sind, die in einem Bogen oder halben Bogen unseres Werkes enthalten sind. So machen 1 und 4 in Folio z. B. 5; 1 und 8 in Quart 9; 1 und 16 in Octav 17. Auf diese Art untersuchen wir alle zwei Seiten bei allen Formaten, ob ihre Summe zusammen die Zahl der Seiten in einem Bogen um 1 überschreitet. Findet dieses Statt, so sind die Seiten an ihren richtigen Stellen.

Unserer Sadje gewiß, daß wir die Columnen an ihre gehörigen Stellen gesett haben, suchen wir nun die Formate, und hier z. B. für einen Octavbogen. Dem zu Folge sucht man ein gutes Paar Rahmen zu bekommen, die so wol im Umfang als auch in anderer Hinsicht sich gleich sind. - Sat man sie über die Columnen für die zwei verschie= denen Formen gelegt, so betrachtet man die Größe des Papiers, worauf das Werk gedruckt werden foll, und legt solche Stege, oder Formatquadraten, zwischen die Columnen und folche Regletten längs der Seiten der zwei Kreuzstege, daß bas Buch, nachdem es eingebunden ift, einen gehörigen weißen Rand bekömmt. Hat man nun die inneren Seiten so zugerichtet, so fährt man fort, das selbe mit den äußeren zu thun, und legt die Anlege- und Rapitalstege ein, dann schraubt oder treibt man den Rahmen ein wenig an, und löst die Columnen= schnur von jeder Columne ab, doch immer von den mittleren zuerst. Entweder muffen die Stege bei



Geschäft, den Rand zu machen, oder zu versuchen, ob die Stege sich so zu einander verhalten, als dies eine jede Columne einer Seite von einem Blatt einnehmen kann, so daß man einen gleichen weißen Papierrand so wol an den Seiten als auch oben und unten gelassen hat. Doch hört zuerst, liebe Buchdrucker, den anmaaßenden Engländer, welcher sich folgender Maaßen über diesen Gegensstand ausdrückt. Hört, hört ihn!

Die Methode, nach Regeln einen Rand zu machen, wird von keiner anderen Nation, welche die Buchdruckerkunst betreibt, als von der engländischen ausgeübt; und es würde vergebens sein, Buchdruscker und Buchhändler in fremden Ländern zu überzreden, unser System in Hinsicht auf das Randsmachen anzunehmen, weil sie die Gelehrten beleidigen würden, wenn sie selbige eines breiten Randes berauben wollten, worauf sie ihre Anmerkungen zu machen wünschen; und in Hinsicht auf die schmalen Hohlstege in Schulbüchern und anderen Lesebüchern sind sie erpicht, den Vortheil des Buchshändlers zu berücksichtigen.

Dies ist die Beschuldigung! Doch bevor ich das uns anempsohlene System meinen geehrten Lesern vorlege, sei es mir erlaubt, zu untersuchen, ob wirklich uns auch diese Ausschüttung bespritzt. Daß unsere Gelehrten immer einen breiten Rand wünschen, um nachträgsich Bemerkungen hinzuschreiz ben zu können, ist wol nicht zu leugnen; das liegt in dem Character der teutschen Gelehrten; und allen Respect habe ich für ein Buch mit einem



and an illustrate for the Book of the place of the Book of the Open See See of the Book of

First at requirem, not use and beautife Chindra, recting the Epipelistics and Software An explanation, opinity. But the an electric principles of an electric field and the Epipelistic Society for the Epipelistic Society for the control field of the Epipelistic Society for the control field of the Epipelistic Society for the Epipelistic

zehnten Columne, wenn es der Miderdruck ift, oder gegen die Seitenzahl der dreizehnten Columne, wenn es Schöndruck ist, um zu sehen, ob das ent= gegengesetzte Ende des Papieres, welches in Quart gefalzt ift, bis zur dritten oder ersten Columne herabreicht und sie wohl bedeckt. Findet dieses Statt, so ist der Rand jenes Viertels richtig, und die anderen können nach dem ersten justirt werden. Wenn man auf diese Weise den Rand nach der Papierbreite gemacht hat, so richtet man ihn ver= hältnismäßig nach der Länge ein, um zu wissen, ob die Höhe des Papieres, das in Quart gefalzt ift, die unterste Zeile der 15ten oder 13ten Columne wohl bedeckt, wenn das obere Ende des in Quart gefalzten Papieres, gegen den Bund des Columnentitels ber zehnten ober zwölften Columne gelegt wird; und findet dieses Statt, so hat man den Beweis, daß der Rand nach der Länge der Columne richtig ift.

Bei diesem Verfahren sollte man überhaupt immer darauf sehen, daß die Hohlstege von gehözriger Breite sind; was man wissen kann, wenn man das Eine Ende des in Quart gefalzten Papiers an die Mitte des Bruchs in dem kurzen Kreuzstege hält, um zu bemerken, ob die Falze für Octav in die Mitte eines Hohlsteges fällt. Ist dieses; so ist es ein Beweis, daß der Hohlsteg richtig ist. Auf diese Weise kann man auch den Rand von Duodez und anderen Formaten untersuchen; denn ist ein Bogen Papier, der hiezu bestimmt ist, sorgfältig gefalzt, so kann man zuerst ein Viertel

versteht und alles weiß, was beim Umbrechen und Justiren genau beobachtet werden muß, und welschem der Prinzipal oder Factor das Umbrechen und die Leitung eines ganzen Werkes aufgetragen hat. Er empfängt von dem Factor die Instructionen und macht die Setzer, deren Arbeiten er zu umbreschen übernommen hat, damit bekannt.

Db gleich der Gebrauch nicht so häufig vor: kömmt, daß ein Seter alles allein umbricht, mas mehrere Undere in einem und eben dem felben Berke geset haben, so ift er doch gewiß jeder anderen Methode vorzuziehen. Die Columnentitel, Rubrifen, Summarien, Marginalien, Titel, Schmuztitel ic. - furg, Alles erhalt eine gemiffe Regelmäßigkeit, welche feltener anzutreffen ift in Berten, wo jeder Seger, welcher in der Reihe an einen andern auf ihn folgenden angesetzt hat, auch alles das was er gesett, umbricht. Freilich läßt sich nicht leugnen, daß die engländische Methode ber Billigkeit gemäßer ift, und für die Studfeger vortheilhafter; aber der größere Theil von den englandischen Werken, sagt ber Frangose, die uns ju Banden fommen, liefert uns neue Beweise von ber Schwierigkeit, die bei einer Menge von Ums brechern entstehet, eine regelmäßige Ordnung in bem gangen Werke zu befolgen, und oft gleicht bas Ende eines Buches fast nicht mehr bem Anfange.

Hat der Formatbildner, fährt er fort, so viel von den Stücksehern gesetzt beisammen, daß es einen ganzen oder nach Umständen einen balben Bogen giebt, so schickt er sich an, sie in Columnen

emphista, n. n. to Estemental, pulsastalias, biologotino Rigoricas n. tora pa lajaslande logo n. de tra distancenta, Baselina, Rena, Gipanicas and Edition, for a sidila baltical dia logical field, second part der hal-

Delimento dello illanon, cilcut er mes ur de Perimentolisi ar lette, mel ledit mel mel se la la sini, judica mel lean displated and lete del ett singulate son tellament delement globa er han, plur an er schat delementaga sammingo, relesso er ten nelativiscamon, son tore mello er ello, est cui delementolismo del ledit se mello er dello esta dello mel sello esta dello lette del dello esta dello mel sello dello lette del dello esta dello dello dello dello dello dello dello esta dello dello dello dello dello dello dello dello esta dello dello dello dello dello dello dello dello esta dello dello dello dello dello dello dello dello dello esta dello esta dello esta dello dello

For shadow John at the Mandrian, Manch at some Depochy (Jadas); was the Mandrian (John). In and at the thing the Mandrian (John), the said at the thin had been been contained under one for had been been depoched to the Mandrian School, if at joint are prince Mandrian, in these, at the Josephichke in any lad to Mandrian Mandrian and the said to the said.

Should be sto Mark, but stall the story of pribetteen Staple profit print II. In Sect. M. ste, and ton Green's board subsection.

Or and he became non at my set at

Und so fährt er fort mit seinen Alltagsbemers kungen, ohne den Hauptgegenstand beim Umbrechen zu berühren. Rein Wort, keine Silbe von dem Gebrauche der Stege! Doch ist es auch jest Zeit zu hören, was wir über diese so wichtige Sache zu sagen haben; und man wird bald sehen, daß, wenn alle die gegebenen Regeln befolgt würden, jener Vorwurf des Ausländers uns nicht träse.

Die Formatbildung ist von Frankreich auch zu uns Teutschen übergegangen und in einigen Druckereien — doch nur in einigen — eingeführt worden.

Man findet sie in Teutschland auf zweierlei Art eingetheilt. Die erste ist, daß Einer die Arzbeiten des Formatbildners übernimmt und alle anzbere Seper Stückseper sind; und die zweite, daß ein Seper eine oder mehrere Werke zu umbrechen übernimmt und ein oder mehrere Seper mit dem Stücksehen der Werke beschäftigt werden, ein zweizter ein anderes, wo er ebenfalls wieder seine Stücksseper hat, oft aber auch der Stückseper zugleich Formatbildner selbst ist, je nachdem es nun die Zeit erlaubt.

Ich will hier nicht in alle Einzelheiten der Formatbildung eingehen, da es wenig fruchten würzde, indem die Meisten noch zu sehr an der alten teutschen Methode, wo Jeder sein eigenes Werk columnenweise setzt und wenn Mehrere darin beschäftigt sind, man erst hinter einander fortsetzt, und nachher es selbst umbricht, hangen. Doch den wichtigsten Theil der Formatbildungslehre mit Stillsschweigen ganz zu übergehen, hieß eine Lücke in

----

to be need order from

Fache gewachsener Mann, was icon ber Kall sein muß, so muß er allerdings die Nothwendigkeit ers kennen, Gleichheit der Gintheilungen und ein schon in die Augen fallendes, regelmäßiges Ganze zu lie: fern. Es darf ichlechterdings dem Stückseber nicht überlassen werden, nur eine Rubrik oder irgend fonst etwas mas nicht jum fortlaufenden Sate gebort, ju fegen; es sei denn, daß er mit dem Fors matbildner vollkommen einverstanden sei, und dies fer ihm Schrift der Rubriken, wie Gintheilung des Sates genau angebe. Doch follte diese Ausnahme ichon nicht gestattet werden; denn die meisten Ge-Ber weichen in diesem oder jenem Dunct ab. wie ich schon erwähnt habe; und dann mare es immer noch des Formatbildners Pflicht, nachzusehen, ob Alles richtig nach seiner Vorschrift gemacht wor= ben sei.

Die Formatbildung geschieht auf folgende Weise. Der Seher erhält vom Formatbildner das Manusscript, bei dessen Ueberreichung ihm der selbe sagt, wie die Ausgänge eingezogen werden, ob es mit Salbgevierten oder Spatien geseht wird, was sich schon nach dem Durchschießen des Werkes richstet u. dgl. m. Der Seher seht dann seinen Sah in die dazu gefertigten Schiffe, die einem großen Folioschiffe ganz gleich sind, und nur in dem Punct abweichen, daß sie oben, wo an anderen Schiffen der Griff der Junge ist, nicht offen sind, und also diese Stücksahichisse keine Zunge haben. Man stelle sie sich so vor, wie ein Bret, das man auf seder Seite und oben und unten mit einem Leistchen bes



des Manuscriptes nach, und schaltet die Rubriken an ihrem gehörigen Ort ein, und wenn ber Bogen ausgeschoffen ift, schließt er den felben, läßt ibn gur Correctur fertigen, und geht wieder jum Umbrechen eines Bogens eines anderen Werkes über, mo er ben selben Geschmack der Gintheilung, wie bei dem früheren beobachtet, wo er aber natürlich Rudficht auf die Beschaffenheit des Werkes nehmen muß. Mährend dieser oder vielleicht noch ein anderer Bogen fertig ift, je nachdem das Umbrechen schwierig ift oder nicht, bekommt er die (zweite) Correctur feines erften Bogens wieder jurud, und fo ift er den gangen Tag mit Umbrechen, Corrigiren, Rubrifen - und Titelsegen beschäftigt, und erlangt nicht nur eine große Fertigkeit in allen diesen Arbeiten, fondern bildet feinen Gefchmack auch immer mehr aus, und alle Arbeiten des Gegers geben auf diefe Art durch die Hand eines Einzigen; und es leuch: tet ein, daß die in Frankreich aus einer Druckerei hervorgehenden Werke mit viel mehr Gleichheit, Geschmack und Schönheit ausgestattet werden fonnen, als in unseren meisten Druckereien, wo jeder Geger der Formatbildner feines Sages ift, und demnach ein Werk fast immer anders eingetheilt fein muß, als ein anderes, und man bat ja - lei= ber! - Bucher genug, die es nur gu deutlich verrathen, daß die Gintheilung aus der Sand eines elenden Subjectes hervorgegangen ift, das die Burde unserer Runft schändet.

Aber auch die zweite Art der in Teutschland bestehenden Formatbildnerei muß ich etwas näher

sonst ist es ja Alles, wie in den gewöhnlichen teutz schen Buchdruckereien!

Ich glaube aus diesem hier Gesagten ist meine erste Frage hinlänglich beantwortet. Nur zu deutzlich muß es jedem Kunstverständigen einleuchten, daß viele Formatbildner in einer Offizin nicht den reellen Vortheil für eine Buchdruckerei bewirken können, sondern daß es zweckmäßiger und vortheilzhafter sein wird, wo ein tüchtiger Mann das Ganze leitet; denn viele Köche verderben den Brei, und so auch hier.

Sollte hier etwa Einer einwenden, 'ja, die erste Art mag wol für das Ganze der Buchdrucke= rei besser sein'; aber sollen wir auch nicht bei Allem, was wir anordnen und thun, den Arbeiter beachten, der sich natürlich bei dieser Arbeit schlech= ter stehen muß, als bei der zweiten, wo das Um= brechen wechselt und Jeder Vortheil genießt, mäh= rend bei der ersten Art ihn Einer allein zieht'? Dies ist eine billige und lobenswerthe Einwendung, und führt uns zu der anderen Frage. "Wie ist es zu verhüten, daß der Arbeiter nicht beeinträch= tigt und ihm Ersatz für so manchen Vortheil wers de, den der Columnenweissetzer genießt?" — Es ist ein altes Recht bei uns, daß Ausgangscolum= nen, Bacats, Schmuttiteln ic. ic. dem Setzer für volle Columnen bezahlt werden, was nicht mehr als billig ist, und gegen jede gerechte Sache strei= tet, wenn es ihm abgezogen würde, welches hoffent= lich auch nie geschehen wird. Dieses Verfahren muß nothwendig beibehalten werden; doch bei der

ersten Eintheilung der Formatbildnerei kann dieses auf jene Urt nicht Statt finden; benn bier fällt Einem Alles ju, mahrend die Studfeger fich, von bem ersten Morgenstrale ber Sonne an, bis Dam= merung den Erdball umgiebt, qualen muffen, um nur von ihrem Berdienste leben und fich dann und mann ihres Daseins zu freuen! Und so mander tudtige Arbeiter murbe umfonft so viel ge= fernt haben, womit er bei einer folden Ginthei= lung nur selten mirken konnte, und es murde ihm öftere an Gelegenheit fehlen, durch practische lebung feinen Geschmack zu bilden, und auf die Stufe bes Wiffens fich zu erheben, wohin ein Jeder ftreben Dem Formatbildner gebührt natürlich, fo wie einem Accidenzsetzer, nach Berhaltniß feiner Renntniffe, ein größerer Lohn; jedoch kann er, fo bald er das Ganze des Umbrechens über fich hat und ordentlich eingerichtet ift, fich bennoch beffer fteben, als wenn er ein Bett hatte! Da nun aus einer zweckmäßigen Formatbildung ein so me= fentlicher Nuten für die Druckerei entsteht, so könnte man gerne die Preise bes Stucksetzers nach Berhältniß erhöhen und dem Formatbildner einen gewissen Preis für jeden Bogen nach Berhaltniß des Formats ansetzen, womit er gut bestehen könnte, dann billig der Preise des Studfegere ge= benten, und jeder Drudherr murde finden, daß er dadurch Vortheil erhielt und auf der einen Seite boppelt gewonne, was er auf der andern einfach verlore, und herr und Arbeiter hatten fich über Manches nicht zu beschweren, wo so viele Rlagen, oft mit Recht, unser liebes Vaterland über: schwemmen.

Die Einwendung, daß 'Lehrlinge in einer Druckerei, wo die Formatbildungslehre eingeführt ist, das nicht lernen könnten, was sie in einer anderen Druckerei, wo ihnen Alles durch die Bande gehet, vermögen', ist richtig; ich setze jedoch voraus, daß jeder rechtschaffene Herr oder Factor dem Lehrlinge wenigstens das lette Jahr seiner Lernzeit solche Sachen anvertraut, so daß sie practische, wie theoretische, Begriffe vom Ganzen bekommen. Das sahen unsere Vorfahren auch sehr wohl ein und fanden es daher nothwendig, fünf Jahre zur Lehre des Sepers fest zu sepen. In einer fürzeren Zeit kann der Lehrling freilich das Setzen oder auch das Drucken und alle einfachen Verrichtungen, so wie auch jene unerläßliche Fertigkeit und Behändigkeit in seinen Arbeiten, die in späteren Jahren nie gewonnen werden kann, erlernen. Mit solchem Wiffen fann aber der Buch: drucker, mag er Seper oder Drucker sein, heut zu Tage nicht ausreichen; er gebraucht eine längere Zeit und anhaltenden Fleiß, ehe er auf den Na: men eines Rünstlers Anspruch machen kann.

Jest nun noch die letzte Frage — "in welcher Art sind wirkliche Schönheit und Gleichmäßigkeit der Eintheilungen am leichtesten zu bewirken?" — Das Geschäft der Formatbildung habe ich nun ersklärt und gezeigt, worin der größte Vortheil liegt. In dieser Hinsicht also mit dem Aufschluß über die aufgestellte Frage bekannt, will ich aber noch den

verderblichen Einfluß, viele Seter ohne Noth in ein Merk zu stellen, nicht unbeachtet lassen. Go gut und empfehlungswerth die Formatbildnerei, gumal die erste Art der selben ist, so hat sich doch in Druckereien, wo sie besteht, mehr oder weniger der Migbrauch eingeschlichen, viele Geger in ein Bert ju stellen, um es rasch durch die Druckerei ju jagen. und Manche haben so gar irrig geglaubt, baß dies der Hauptzweck bei der Formatbildung sei, da sie porzüglich Gile befördert. Ausnahmen finden jedoch auch hier Statt. Aus dem schon Gesagten kann man sich leicht die unangenehmen Folgen so wol für den Herrn, als auch für den Arbeiter entziffern, und ich will hier eine Wiederholung und Weitläufigkeit vermeiden, die mich vielleicht ju ftrengen und tadelnden Worten führen könnten; denn es herrscht jest ein gewaltiges Unwesen in einigen Druckereien, in so weit es diefen Punct Ein billig benkender Druckherr berechnet betrifft. feinen und feiner Arbeiter Duben! Jeder prufe und behalte das Beste, und ergange durch verstänbiges Nachdenken, mas bier vergessen sein follte! -

Nachdem alle Columnen nun, — um wieder den Leitfaden aufzunehmen — die zu irgend einem Bogen in diesem oder jenem Formate gehören, auszgesetzt, justirt, ausgebunden, und alle ihre Stellen auf die beiden Setzbreter zum Schön - und Miderzdruck richtig ausgeschossen, die Stege und Nahmen gelegt worden sind, so bleibt uns nichts mehr übrig, als das Schließen der Formen, entweder mit Reilzrahmen oder mit Schraubenrahmen. Bevor dies

22

als das Werk felbst, damit der Buchbinder sich am Werke nicht vergreifen konnte.

Alles was vie jest über die Bestimmung des Randes gesagt worden ist, hat eigentlich auf das Umbrechen des ersten Bogens eines Werkes Bezug; denn ist der erste Bogen richtig justirt worz den, so können mit weniger Schwierigkeit ein anz derer oder mehrere Bogen richtig justirt werden.

Um sedoch in der Aenderung der Seitenzahlen bei den folgenden Bogen nie fehlen zu können, habe ich am Schlusse dieses Kapitels einige Tasbellen von Signaturen und Seitenzahlen beigefügt.

Beim Formenschließen hat man zuerst zu beobachten, ob alle Seiten von genauer Länge find, denn sogar der Unterschied eines Durchschusses wird fie hangen machen. Um sich von dieser Benauig= feit zu vergewissern, legt man die Ballen eines jeden Daumens gegen die Mitte des unteren Anlegestege oder Schiefstege, und bebt ihn druckend ein wenig in die Höhe; und wenn die Enden beiber Columnen fich mit dem Anlegestege gleich erhe: ben, so ift es ein Beweis, daß fie nicht zusammen bangen. Sierauf sucht man fich aus dem Reilkaften die gur Schließung ber Forme Schicklichen Reile aus. Diese muffen fich in Unsehung ihrer Breite, Große und Lange nach dem Raume rich= ten, welcher zwischen den Anlegestegen und ben eisernen Rahmenstangen mit den Reilen ausgefüllt oder, wie man spricht, ausgekeilt werden soll. Db gleich das Auskeilen und Formenschließen als eine

### ...

their belle total with SMM without to be never to be in the SMM without. So to be not been a first the SMM with the state of the same to the SMM with the same to the SMM with the same to be not been as the same to be not been as the same to be the same as the same to be the same as the same to the same to the same as the same to the

first place of a set of the base after fethers in their process, for at taken to the short places after an time taken for their places after an time taken of the short starting to the same to place with their places and to take at an analysis of their places.

a de eleptronista SAL I Camil de Debbel delle la toda artechia desse, addes question que del desse de distra paradiente paracipa me de med dons se desse despressa de del de CP des Ministray una ciama finique Dellemente againe bote.

delter, pritter tre Steinbare and has Bell mentinger, pages to easy Steinbar, and to Section and Assess and M. Steinbare.

...

there infrares, will be considered below. Over Edward USE, how presents, a Earth-fairt, size obligar six months are below. "On Dray's, but or, and has made where goods opened in Theologies, on to the State a. i. in. Their man be distinct for the States and, but has the State has the States and. It is the light had to the time States and.

Art, mit Schraubenrahmen zu arbeiten, vielerlei Vorzüge vor der mit Reilrahmen. Die letteren kosten zwar weniger anzuschaffen, allein sie sind in allen Fällen nicht so bequem und sicher, und bei manchen Formen zum Schließen fast gar nicht oder doch mit großer Gefahr zu gebrauchen." Er meint nämlich, daß zum Schließen großer Placard - For: mate, die viel Gewicht haben, die Schraubenrah= men besser find, indem man sie damit fester und sicherer schließen kann, wie weiter unten an einem anderen Ort er behauptet. Daselbst sagt er auch noch — "Reilrahmen sind in verschiedenen Län= dern, besonders aber in Holland, oder den Rieder= landen überhaupt, und auch in Frankreich in den Buchdruckereien in Gebrauch. In den österreichisch kaiserlichen Staaten findet man ebenfalls sehr wenig Dffizinen, in welchen die Schraubenrahmen gebraucht werden, besonders sind die Reilrahmen in Dester= reich, Ungarn und Böhmen im Gebrauch." Im Allgemeinen sucht er den Schraubenrahmen Vorzug zu erstreiten; nur Schade ift es, tag er keine Gegner aufstellt, das heißt, vielerlei triftige Gründe für die Reilrahmen; denn heutiges Tages verlangt man Alles bewiesen, was behauptet wird. So sagt er — "In Buchdruckereien, wo man beim Arbeiten durchaus auf den Gebrauch der Keilrah: men eingerichtet ist, und die in den selben arbei= tenden Setzer und Drucker alle, oder doch die mei= sten, nur mit diesen Rahmen und ihrem Zubehör, gut umzugehen wissen, und Mancher unter ihnen kaum eine Schraubenrahme je zu Gesichte bekom=

20

Exists, obsculed it file for reason (E). Me for the probability of the probability of the prince in tributions of these or december, areas, fours, for the last one and the following of the confident series, before our writer for confident series, or it place areas for the confident series of the series of the confident series of the series of the series, it modeled to not been table in the property of the confident series and the series of the figurity of the confident series are the series of the series.



# II. Die Primentafel für Quart.

# Fiir 10 Alphabete.

| Signat.           | 1                                                 | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                                   | 6                                                                                              | 7                                            | 8                                                                                                                            | 9                                                                                                                            | 10                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | -                                                 | -                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                      |
| おおしのというないないないがののの | 1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 89 97 105 113 121 129 | 185<br>193<br>201<br>209<br>217<br>225<br>233<br>241<br>249<br>257<br>265<br>273<br>281<br>289<br>297<br>305<br>313 | 369<br>377<br>385<br>393<br>401<br>409<br>417<br>425<br>433<br>441<br>449<br>457<br>465<br>473<br>481<br>489<br>497 | 553<br>561<br>569<br>577<br>585<br>593<br>601<br>609<br>617<br>625<br>633<br>641<br>649<br>657<br>665<br>673<br>681 | 737<br>745<br>753<br>761<br>769<br>777<br>785<br>793<br>801<br>809<br>817<br>825<br>833<br>841<br>849<br>857<br>865 | 953<br>961<br>969<br>977<br>985<br>993<br>1001<br>1009<br>1017<br>1025<br>1033<br>1041<br>1049 | 1193<br>1201<br>1209<br>1217<br>1225<br>1233 | 1289<br>1297<br>1305<br>1313<br>1321<br>1329<br>1337<br>1345<br>1361<br>1369<br>1377<br>1385<br>1393<br>1401<br>1409<br>1417 | 1473<br>1481<br>1489<br>1497<br>1505<br>1513<br>1521<br>1529<br>1537<br>1545<br>1561<br>1569<br>1577<br>1585<br>1593<br>1601 | 1657<br>1665<br>1673<br>1681<br>1689<br>1697<br>1705<br>1713<br>1721<br>1729<br>1737<br>1745<br>1753<br>1761<br>1769<br>1777<br>1785 |
| SH                | 137<br>145                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                |                                              | 1425<br>1433                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                      |
| X                 |                                                   | 337                                                                                                                 | 521                                                                                                                 | 705                                                                                                                 | 889                                                                                                                 | 1073                                                                                           | 1257                                         | 1441<br>1449                                                                                                                 | 1625                                                                                                                         | 1809                                                                                                                                 |
| 2)                | 169                                               | 353                                                                                                                 | 537                                                                                                                 | 721                                                                                                                 | 905                                                                                                                 | 1089                                                                                           | 1273                                         | 1449<br>1457<br>1465                                                                                                         | 1641                                                                                                                         | 1825                                                                                                                                 |

9

## IV. Die Primentafeln

für Octav, Duodez, Zweiunddreißiger, Achtunds vierziger und Vierundsechsziger.

| Bogenzahl                                                                                                                        | Signatur<br>2.Alphabet                                                                                   | Dctav                                                                                                                                                  | Det.666.33.                                                                                                                                            | Duodes                                                                                                                                                    | DD3. h.Bg.                                                                                                                                             | Zweiund:<br>breißiger   |                                                                                      | 32r h. Bg.                                                                         | 48r h. Bg.                                                                          | 64r h. Bg.                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45 | Aa<br>Bb<br>Cc<br>Dd<br>Ee<br>Ff<br>Gh<br>Hi<br>Kk<br>Ll<br>Mm<br>Oo<br>PQ<br>Rr<br>Ss<br>Tt<br>Ux<br>Yy | 369<br>385<br>401<br>417<br>433<br>449<br>465<br>481<br>497<br>513<br>529<br>545<br>561<br>577<br>593<br>609<br>625<br>641<br>657<br>673<br>689<br>705 | 185<br>193<br>201<br>209<br>217<br>225<br>233<br>241<br>249<br>257<br>265<br>273<br>281<br>289<br>297<br>305<br>313<br>321<br>329<br>337<br>345<br>353 | 553<br>577<br>601<br>625<br>649<br>673<br>697<br>721<br>745<br>769<br>793<br>817<br>841<br>865<br>889<br>913<br>937<br>961<br>985<br>1009<br>1033<br>1057 | 277<br>289<br>301<br>313<br>325<br>337<br>349<br>361<br>373<br>385<br>397<br>409<br>421<br>433<br>445<br>445<br>469<br>481<br>493<br>505<br>517<br>529 | ACEGILNPRTXZbdfhkmoqsuy | 1<br>65<br>129<br>193<br>257<br>321<br>385<br>149<br>513<br>577<br>641<br>705<br>769 | 1 33 65 97 129 161 193 225 257 289 321 353 385 417 449 481 513 545 577 609 641 673 | 1<br>49<br>97<br>145<br>193<br>241<br>289<br>337<br>385<br>433<br>481<br>529<br>577 | 1<br>65<br>129<br>193<br>257<br>321<br>385<br>449<br>513<br>577<br>641<br>705<br>769 |

### by Jon.

Deficien in longer Balle, Berlahager in Binkerbringen, melle me ton Onge out St. pt an Mohambartier unt auf despites game all has Mohambartie in son dieserbringen in Aller aussin. Mer auf mann if has St. St. Minar en Stellen. In der Spieserbring, mit, wiedelt mannelmen indem der unt

est ofer Stdr., set 5 or \$50. 5 to Store. De Store and its orthodo pushes store land a Store. St it would no

Principal for along oppositioning, the Manufacture of the Street of the

Er en Odstrogene erleiten blir, seit Met wergen Otenber seit im Belleitenseit Memoranden — und Gott weiß wie die Gelehrten alle ihre Notizenbücher nennen — zusammen gesschrieben worden war; was war aber die Folge? Als der Verfasser die Correctur bekam, sah er sich genöthigt, nicht nur ganze Perioden um zu arbeiten, zu versehen und Schniper zu berichtigen, sondern auch ganze Paragraphen in eine bessere Ordnung zu bringen, den einen weiter vor, den anderen weiter nach hinten. Welche unsägliche Mühe für den Seher, und welcher Zeitverlust!

Das Corrigiren ift der unangenehmfte, beschwerlichste Theil im Geschäfte für einen Geger, welcher mit Zeitverluft und Merger nicht allein begleitet ift, fondern auch mit großer Ermudung, wozu schon die Stellung bes Gegers beitragen und ber Gefundheit des felben hochst nachtheilig fein muß. Go viel also an ihm liegt, muß er fich bu: ten, Fehler zu begeben, mas er burch ein richtiges Ablegen um einen großen Theil vermindern fann. Beim Corrigiren felbst ift Stillschweigen anzurathen und Aufmerksamkeit auf bas, was er treibt, nicht aber auf bas, mas feine Nachbarn in den Gaffen plaudern. Der Larm, den man fo häufig in Drudereien bort, verzögert nicht allein bas Geschäft, fondern gieht auch noch die Aufmerksamkeit des Gepere von feinem Gegenstande, den er in Sanden hat, ab; und daber entstehen auch viele Fehler, Die nur durch Zeitverluft und Ermudung am Corrigir= ftuble berichtigt werden fonnen. 3mar trifft man Personen an, die ohne Unterbrechen bei ihrer Urbeit fort schwagen und doch dabei darauf los stechen

und richtig setzen; aber wie wenige find es! Das Geschwät und der Lärm muß die jenigen immer irre machen, die nicht im Stande find, jene Benauigkeit in der Arbeit im Stillen und durch Aufmerksamkeit auf die selbe zu erstreben. Diese Gewohnheit, während des Ablegens zu schwazen, trifft man nur zu häufig; und ob gleich die, welche ge= rade setzen, sich nicht in die Unterhaltung zu men= gen brauchen, so werden sie doch gestört und von ihrer Arbeit abgezogen. Das Druckerzimmer sollte wo möglich von dem Seperzimmer getrennt sein, da die Erfahrung lehrt, daß die Drucker öfterer 'wichtige' Gegenstände zu verhandeln haben, die vieler Erklärungen und Anspielungen bedürfen, und daß sie weniger das Unangenehme von ihren Verhandlungen fühlen, als die Geger.

Die erste Correctur sollte blos die Seperfehler enthalten, und höchstens noch die gröbsten Verfasser= schnitzer; denn manche Correctoren fennen bier kein Maaß, machen Aenderungen ganz nach ihrem Belieben und Eigensinne. Geschehen unnothwendige Aenderungen von Seiten des Correctors, oder ge= schieht es etwa, daß der Corrector aus boshafter Absicht oder aus diesem oder jenem nichtswürdigen Grunde — denn auch solche erbarmliche Creaturen habe ich gefunden — dem Setzer recht viel aufzu= bürden gedenkt, so ist es eine gegen den Seper höchst ungerechte und keinem Menschen geziemende Handlung. Es ift völlig hinreichend, in der ersten Sorrectur solche Fehler zu berichtigen, die entweder aus Unaufmerksamkeit oder aus Mangel an Ur:

theilskraft entstanden sind. Hieher gehört nicht die Beränderung der Puncte; denn dies ist ein Kapiztel, wo fast Jeder anders denkt; daher trisst es sich oft, daß der Corrector in der ersten Correctur diezses oder jenes Komma, Semikolon, diesen oder jenen Punct verändert hat; die er denn in der anzderen Correctur ändert und oft wieder die erstere Interpunctionsart annimmt, da er selbst nicht weiß, woran er ist. Er hat blos die jenigen Zeichen zu ändern, die durch ihre falsche Stellung einen falzschen Sinn geben. Sind aber der gleichen Fehler häusig, so kann der Setzer dafür 'mit Recht' eine angemessene Vergütung vom Druckherrn verlangen.

Daß der Seper gleich nach Empfang seiner Correctur die Fehler, die angezeigt worden, berich= tigt, ist gewiß sehr zu empfehlen, und hierin wird wol ein Jeder mit mir übereinstimmen; und darauf follte in jeder Druckerei gesehen werden. Die Pflich: ten eines Correctors werde ich später aufzählen, und ich verschweige hier deshalb, was der Corrector hiebei zu thun hat, um den Setzer in seiner Arbeit zu unterstützen. Sollte nicht der Corrector eben so pünctlich sein in seiner Arbeit? Kann man wol vernünftiger Weise erwarten, daß der Setzer sich geneigt fühlen soll, seine Correctur fortzuschicken, wenn er weiß, daß ihn der Corrector nicht unterstütt, daß die Correctur Tage lang unangetastet auf des Correctors Pulte liegen bleibt? —

Sollte ein Setzer zwei oder mehrere Columnen versetzt haben, so muß er den Rahmen völlig aufsschließen, und die Stege herausnehmen, und dann

wie von Neuem umbrechen, das heißt, jede Co- lumne auf ihren gehörigen Stand stellen.

Die Ahle — das Werkzeug, womit der Seper die Buchstaben herauszieht, — muß immer sehr scharf sein, weil sonst nicht nur die Buchstaben häusig beschädigt werden, sondern auch doppelte Mühe und Zeitverlust damit verbunden ist.

Eine Sauptsache beim Corrigiren ift, den Gat recht locker zu machen, so daß man bei dem leiseften Drude mit einer icharfen Able den Buchstaben beraus beben kann. In Paris bedient man fich fast allgemein ber Correcturzangen, und nicht ohne Bortheil; aber in so manchen Druckereien Teutsch= lands find fie, wo Reilrahmen im Gebrauche find, gar nicht anwendbar, weil hier der Geger gezwungen ift, aus Mangel an Rahmen und Formaten, die ausgebundenen Columnen abziehen zu laffen, und hernach Format und Rahmen wieder zu einem anderen Bogen zu gebrauchen. hier wird nun mit der Able in den fest ausgebundenen Columnen berumgestört, und so mancher Buchstabe zerstochen, ja oft werden gange Gape burch' bas Ausglitschen ber Able verdorben; und der Seger braucht noch ein Mal so viel Zeit, und hebt manchen Fehler für die Druckerrevision auf, weil ihm das Auflofen und Ausbinden zu viele Muhe macht. Diedurch wird auch der Nuten noch einleuchtender, daß den Buchdruckerherrn die Rosten einiger Rahmen und Formate doppelt erfett würden, wenn der Geger bei aufgelöften Columnen corrigiren fann, wobei die Buchstaben nicht so viel Schaden erleiden,

und braucht der Arbeiter zu seiner Arbeit weniger Zeit, so genießt auch der Herr Vortheile, die bedeutend genug sind, als daß sie nicht beachtet werden sollten. Mögen dies Biele bedenken! -Wer das, was ich über Formatbildnerei gesagt habe, mit Aufmerksamkeit gelesen hat, wird gefunden ha= ben, wie sehr ich den Wunsch gehegt, beim Corris giren in Hinsicht des Raumes zc. die größte Genauigkeit und Eintheilung zu beobachten, und alle Regeln eines guten Sepers scharf im Auge zu ha= ben, und man wird nie den Geschmack beleidigen. Leichtsinn in dieser wichtigen Arbeit ist ein großer Fehler des Sepers, und macht ihn fast zu einem ganz untauglichen Subjecte; aber die Verfasser der Werke find noch um so mehr zu tadeln, wenn sie zu solchen Mißständen durch ihre unsauberen Revi= fionen Gelegenheit geben! -



# Drittes Buch.

Von den Verrichtungen des Druckers.

### Vorerinnerung.

Meine verehrten Leser mit den verschiedenen üblichsten Characteren, die in der Buchdruckerei gesbraucht werden, und mit den Verrichtungen des Sepers bekannt gemacht, komme ich nun jest, bei der weiteren Verfolgung der Arbeiten, so weit es die engen Grenzen dieses Buches vergönnen werden, und so viel in meinen geringen Kräften steht, zu den jenigen Arbeiten, welche den anderen Hauptzgegenstand in der Typographie betreffen, zu dem Drucken. Dabei will ich einen Blick auf die versschiedenen Maschinen wersen, welche im Laufe der Zeit für das Drucken erfunden worden sind, von denen einige als wahre Vervollkommnungen, andere dagegen freilich als blose Versuche und Annähes

rungen zur Vervollkommnung fich zeigen werden. Eine passende Auswahl kann blos hier erwartet werden bei der Beschreibung der Pressen, und noch eine beschränktere Auswahl bei der Erläuterung der selben durch Abbildungen. Es ist nicht mein Zweck, alle seit der Erfindung der Buchdruckerkunft erfun= denen Pressen, gemachten Verbesserungen und Er= findungen hier dem Leser vorzulegen; zu einem sol= den Unternehmen wurden meine Rräfte zu schwach, und das Ganze keine leichte Aufgabe fein. Ich habe einige der vorzüglichsten Pressen hier beschrieben; andere blos ermähnt, um auf die vielen Versuche in ihrer Vervollkommnung aufmerksam zu machen. Wielleicht kann auch mancher Rünftler durch diesen oder jenen geäußerten Gedanken oder durch diese oder jene Einrichtung zu etwas Trefflichem geleitet werden.

## Erstes Rapitel.

### Von der Construction einer Buch= druckerpresse.

Eine Druckerpresse verlangt einen sehr genauen mechanischen Bau. Schon frühzeitig war sie der Bollkommenheit so nabe gebracht, daß keine Hauptsvervollkommnungen in ihrem Baue gemacht wurden, bis Lord Stanhope \*) eine Presse erfand, die ganz von Eisen gemacht war. Eine Beschreibung dieser Ersindung werden meine Leser in einem der folgenden Kapitel sinden; um aber meine allgemeine Beschreibung des Druckverfahrens zu beginnen, wird

einem der wissenschaftlichsten Buchdrucker, dem bescheisbenen Haas in Basel zu verdanken hat. Ich bedaure aber sehr, daß diese Runde zu spät zu mir gelangt ist, und ich folglich keine Beschreibung von dieser Presse geben konnte. Haas hat selbst in einer kleinen Schrift seine im Jahr 1772 erfundene Presse beschrieben und mit Abbildungen erläutert. Wie viel Glauben dieser Sage beizumessen sei, werden uns spätere Zeiten kund thun,

es gut sein, die alte Presse als Modell zuvor an zu nehmen und danach meine Erläuterungen ein= zurichten.

Die alte Presse besteht aus zwei Hauptstücken, die wieder ihre untergeordneten Theile oder Glieder haben. Das erste Hauptstück der Presse wird der Körper genannt, und ist ein starkes Gestell, und enthält die Kraft, welche den Druck auf dem Papier erzeugt; das andere ist der Theil, worauf die Form zum Drucken gelegt wird, und welcher mittels eines Apparats nach Belieben in das Gestelle hinein und heraus laufen kann, um den Bogen zu drucken oder den schon gedruckten Bogen ab zu nehmen. Um leichter die Bogen wechseln zu können, sind zwei Rahmen angebracht, welche man den Deckel und das Kähmchen nennt, die sich auf einander legen und zwischen denen der Bogen liegt.

Der Körper der Presse besteht aus einem starsten hölzernen Gestelle, wovon ein Theil die Füße heißt, in welche zwei starke perpendiculäre Pfosten, die beiden Preswände, eingezapft sind, die von eisnem leichteren Gestell an der hintern Seite jeder Preswand unterstützt werden, das auch in die Füße eingezapft ist. Außer dem giebt es noch vier horisontale Querbalken, die die Preswände zusammen halten; der oberste ist die Krone oder Decke, welche oben die zwei Preswände zusammen fügt und sest zusammen hält. Der nächste Querbalken heißt der Oberbalken, Ziehbalken, welcher mit seinen Zapsen durch die viereckigen Dessnungen der beiden Presswände geht. Ueber der Brücke, dem dritten Quers

balken, ift die Buchse, wodurch die Spindel durch geht, und wodurch felbige in ihrer geraden und senfrecht gebenden Lage gehalten wird, wenn der Drucker an der Presse giebt. Der vierte Querbalken ift der Unterbalten, ein massives Holgfud; er wird mit einem Querkeile befestigt, damit fich beide Preßwände unten nicht aus einander geben konnen; und trägt den Karren. Die Spindel ist manchmal von Gifen, oft aber auch von Meffing. Durch die Spindel geben vieredige Deffnungen, in beren einer ber Bengel fteckt. Der Zapfen, welcher unten in ber eifernen Spindel ftedt, muß mit feiner ver: ftählten Spite genau in das auf der Mitte des Tiegels liegende und in den felben eingesenkte Pfännchen passen oder auftreffen. Der Tiegel oder die Fläche, welche auf den Deckel wirkt, hängt von der Spindel herab mittels einer hölzernen genau vieredig gearbeiteten so genannten Buchse - ich erinnere hier nochmals, daß ich die altere Buch= druckerpresse beschreibe -. Ift der Karren mit der in dem selben liegenden Form und mit zugemachtem Dedel in die Presse hinein unter den Tiegel gefahren worden, so zieht dann der Drucker mit dem Bengel, welcher in der einen Deffnung der Grindel mittels einer Schraube befestigt ist; der Tiegel geht dadurch auf den Deckel senkrecht nieder und bewirft den Abdruck der im Rarren liegenden Damit der Tiegel von der Spindel per-Korm. pendikulär herab hängt und wieder mit ihr in die Bobe geht, ift die Buchse an die Spindel mittels eines Bandes befestigt. Dieses Band ift eine eiserne

Leiste, die an die Büchse angeschraubt ist und in eine Rinne eingeht, welche um den obern Tweil der Büchse herum gehet; so wird die Büchse vershindert, auf die Spindel herab zu fallen. An jeder Ecke des unteren Theiles der Büchse ist ein Haken befestigt, woran der Tiegel mit starken Bindfaden angebunden wird.

Der Karren ist ein horizontal liegendes hölzernes Gestelle, dessen vorderer Theil auf der Stüße,
und der hintere auf dem Untervalken ruht. Unter
dem Karren ist eine Achse oder Walze, welche die
Kurbel heißt, mit einem doppelten buchenen Rade,
um welches lederne Bänder, die Kurbelvänder gehen, von welchen die entgegengesetzen Enden an
sedes Ende des Laufbretes befestigt sind. Unter dem
Laufbrete \*) sind kurze eiserne, messingene oder
stählerne Stücke angenagelt, die Klammern ge-

Das die Benennung des Karrens und des Lausbretes betrifft, so muß ich hier gestehen, daß sie den darunter verstandenen Theilen an der Presse nicht völlig entsprechen. Es scheint mir, daß der Ausdruck 'Karren' sich besser auf den Theil beziehen würde, welchem die bewegende Kraft ertheilt wird, ober auf welchem die Form heraus und hincin gesahren wird, d. h. dem Lausbrete, und daß lieber der so genannte Karren nebst Schienen 'die hölzernen und stählernen Schienen' genannt werden sollte. Dr. Rees hat in der Britischen Encyclopädie diesen Unterschied gemacht; um aber bei den alten Kunstmitgliedern kein Misverständnis auszuregen, habe ich die alten gewöhnlichen Benennungen für ieden Theil beibehalten.

nannt, die mabrend bes Hinein - und Herausfahrens bes Rarrens auf glatten Schienen gehn. äußersten Ende der Balge nämlich ift der Griff der Rurbel oder die Kurbelscheide, womit der Drucker die Malze dreht, und diese fährt mit der Hulfe des Rades und der Rurbelbander die Korm ic. aus und ein. Auf dem Laufbret ift ein vierediger, bolgerner Rahmen befestigt, welcher den Rasten des Rarrens bildet, worin das Kundament von Marmor rubt. In Teutschland ift das Fundament felten von Stein, meistens von Meffing, Gifen oder Solg. An dem vorderen Theile des Laufbretes ift ein leichtes Geftelle, der Dedelftuhl ober Galgen genannt, auf welchem, wenn ber Abdruck geschehn und ber Rar. ren mit dem selben beraus gefahren ift, der Decfel nach bem Aufmachen rubet.

Der Deckel bildet ein längliches Viereck, und verdient als ein vorzüglicher und wichtiger Theil der Buchdruckerpresse alle Aufmerksamkeit. Man hat zweierlei Deckel bei der Presse, den großen Deckel und den kleinen Deckel oder den Einlesgedeckel. Der große Deckel besteht aus drei Leisten von trockenem hartem, gemeiniglich weißbuchenem Holz, und ist nach der erwähnten Form zusammen gefügt; statt der vierten Leiste ist ein so genanntes eisernes ein oder anderthalb Zoll breites Band, gewöhnlich Stange genannt, welches das länglichte Viereck des Deckels zuschließt und bildet. Zum Ues berziehen des Deckels, welches am gehörigen Orte beschrieben werden soll, nimmt man entweder Persgament, oder eine dichte, feste, seine Leinwand

oder anderes grobes wollenes Zeuch, je nachdem ber Druck beschaffen sein soll. Der Ginlegedeckel, melden ich auch weiter unten ausführlich beschreiben merbe, dient, den Filg ober das Stud Tud, melches der Drucker drunter ju legen pflegt, fest ju halten. Das fo genannte eiserne dunne Rahmchen, welches am Deckel durch seine beiden fleinen Bes winde ober Bander befestigt ift, legt fich auf den Deckel, und halt den Bogen Papier fest. Der Hebergug des Rahmchens muß an den gehörigen Stellen wohl ausgeschnitten werden, so daß der zwischen bem Dedel und bem Rahmchen gelegte Bogen ge: rade auf der Form auf liegt, und das Rähmchen den übrigen Theil des Randes oder der Stegstellen nicht beschmuten läßt. Der Deckel und bas Rabm: den werden zu geschlagen, und so fahrt man in die Presse hinein; fahrt man aber wieder heraus, fo wird der Deckel auf seinen Deckelbandern auf gehoben und er ruhet ichief liegend auf dem Galgen oder Deckelftuhl; dann schlägt man das Rabm: chen auf, welches sich an dem Simham an legt, welcher von der Dede herab hangt.

Die Puncturen sind von sehr dünnem, aber festem Eisen, und besinden sich im Deckel in der Mitte des Deckelrahmens, an welchen sie vermittels Schrauben befestigt werden, die eine oben, die ans dre unten. Ihre Gestalt gleicht einem kleinen Huse eisen mit einem Halse, an dessen Ende die Punceturspisse befestigt ist, in welche der Drucker die zu druckenden Bogen einsticht. Diese Puncturlöcher werden auf die selben Puncturspissen, auf die obere

431 14

und auf die untere, gelegt, wenn der Bogen umgedreht wird, um auf der anderen Seite einen Abdruck zu machen, welcher der Widerdruck heißt.

Die Karbe (Schwärze) wird vermittels der Ballen, wo sie noch im Gebrauche sind, auf die Form, von welcher der Drucker Abdrücke machen foll, aufgetragen. Die Gestalt ber Ballen ift eine Art bolgerner Becher mit einem Griffe, deren Inneres mit Wolle oder Haaren gefüllt, und mit einem, aus Schaaffell rund geschnittenen Stude bedeckt ift, das an den Rand des Ballenholzes angenagelt wird. Der Drucker nimmt mit einem die= fer Ballen die Karbe auf, welche er mit Sulfe Des anderen Ballens aleichmäßig auf beide Ballen vertheilt. Die Ballenknechte find zwei runde Solzer bei einer gewöhnlichen Presse, welche an der vorde: ren Preswand befestigt find, und worauf die Ballen liegen, wenn folde der Druder nicht in Banben bat.

Das Pergament des Deckels, gegen welchen der Bogen gelegt werden soll, wird angeseuchtet, bis es sehr geschmeidig ist, um den Abdruck kräfztiger zu machen; die passenden Filze werden dann hinein gelegt und befestigt. Während nun der eine Drucker die Farbe auf die Form aufträgt, legt der andere den Bogen Papier auf den Deckel, schlägt das Rähmchen darüber, um den Bogen zu sichern, und nicht zu beschmutzen, legt den Deckel nieder auf die Form, und fährt, indem er die Kurbel dreht, den Karren mit der Form in die Presse hinzein; zieht mit der rechten Hand den Bengel an

sich, wodurch der Tiegel bicht auf das Papier ge= druckt wird. Durch diese erste Bewegung wird bei Pressen von gewöhnlichem Baue die eine Sälfte der Form abgedruckt; denn da der Tiegel nur die halbe Größe des Bogens hat, so muß zwei Mal gezogen werden. Es ist daher zu empfehlen, daß man einem Anfänger beim Ziehen an der äußeren oberen Fläche des Deckels, wenn er zugemacht ist, durch einen Strich mit Kreide bezeichnet, wie weit er bei dem ersten und bei dem zweiten Sat oder Zug unter dem Tiegel mit dem Karren hinein fah= ren soll, damit er niemals mit dem Karren zu weit hinein oder fehl fahre, oder, wie der Drucker zn reden pflegt, nicht verfahre. Fährt er den Karren auf den ersten Satz zu weit hinein, so daß der Tiegel beim ersten Zug auch einen Theil der vordersten Hälfte der Form zugleich dabei mit berührt und abdruckt, so kommt der felbe dann nach dem zweiten Zuge schwärzer heraus, als das Uebrige der Form. Unter der Presse befindet sich ein kleines hölzernes Bret, welches der Antritt genannt wird, und wovon der hintere Theil etwas höher gestellt wird. An diesen Antritt setzt der Drucker beim Ziehen den rechten Fuß, damit er desto mehr Kraft dabei anwenden und sich dagegen fest stemmen und zurück lehnen kann. Hat nun der Drucker den Bengel zwei Mal angezogen und so beide Hälften der Form gedruckt; so läßt er den Bengel los und fährt den Karren mit der Form heraus, schlägt den Dedel auf, öffnet das Rähmchen, nimmt den gedrucks ten Bogen aus und legt wieder einen neuen Bogen

Papier ein; und dieses Verfahren wird wiederholt, bis er die volle Bogenzahl abgedruckt hat. Ist nun die eine Seite, das heißt der Schöndruck, der besstimmten Bogen so gedruckt worden, so wird die andere Form eingehoben. Oft wird auch der Wisderdruck in einer anderen Presse eingehoben, und auf die selbe Weise abgedruckt.

Zuweisen muß das Rähmchen beim Widers drucke von Neuem ausgeschnitten werden, weil die andere Form mehr oder weniger voll von Sat ist, als der Schöndruck, was häusig beim Anfang oder Ende der verschiedenen Abtheilungen und Ausgänge eines Werkes der Fall ist.

Die Berrichtungen des Druckers konnen mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit von Statten geben, so bald er Erfahrung besitht; aber die Arbeit ift febr bedeutend und wichtig. Zwei Drucker gebo: ren zu einer vollen oder ganzen Presse, der eine ist der Ballenmeister, der bei der Presse die Ballen gehörig beforgt, sie immer in gutem brauchbaren Stand erhalt, die einzuhebenden und ausgedruckten Kormen mafcht u. dgl.; der andere heißt der Preß: meister, dem das Zurichten und die Arbeiten am Deckel und deffen immer gute Beschaffenheit, Berfertigung der Rabmchenstege, Berkleisterung der Rähmchen, Ausschneiden u. dergl. obliegen. beide Drucker, die mit einander an einer Preffe arbeiten, gleich gewandt und erfahren, so pflegen fie in ihren Arbeiten mit einander abzuwechseln, und fuchen fich ihre Geschäfte gegenseitig zu erleich= tern, weil Jeder gleich viel dabei gewinnt, wenn

sie ordentlich von Statten geht, oder gleich viel das bei verliert, wenn die Arbeit von beiden verdorben wird. Arbeitet blos ein einziger Drucker an einer Presse, so sagt man, die Presse geht halb.

Die schweren Arbeiten beim Drucken an einer gewöhnlichen Presse machten es schon lange nothwendig, auf eine Erleichterung hierin zu benfen. Man hat viele Versuche gemacht, eine Presse zu bauen, bei welcher man durch einen einzigen Zug des Bengels eine gange Seite des Bogens auf ein Mal drucken konnte. Eine folche Presse murde von Kranfreich nach England gebracht und ist unter dem Namen der Apollo - Presse befannt. Es war eine bolgerne Presse gewöhnlicher Construction, außer daß der Tiegel aus einer eisernen Platte fatt des bolgernen Bretes bestand, die groß genug mar, eis nen ganzen Bogen auf ein Mal zu drucken; die untere Fläche war mit Meffing belegt, und voll= kommen glatt gemacht. Statt daß die Schraube ober die Spindel mittels des Bengels, wie gewöhnlich, gedreht murde, mar sie bei dieser Presse mittels Berbindungsstäben mit einem langen Sebel verbunden, welcher an der Seite der Presse angebracht war; diesen Bebel jog der Arbeiter mit beiden Sanden, und brachte fast die felbe Bewegung hervor, wie mit einem Pumpenschwengel. Die Bewegung bes gangen Rorpers, die babei Statt fand, mar jedoch der Gesundheit des Arbeiters fehr nachtheilig, wie bald die Folge zeigte, und die Presse kam daher bald außer Gebrauch.

Unter ben vielen Berbesserungen, die an ber gewöhnlichen Buchdruckerpresse vorgenommen worben find, zeichnet fich eine vorzüglich aus. Schon vor vielen Jahren erfand Roworth, ein Buchdrus der in London, eine Presse, die sich mährend eines langen Gebrauchs als die brauchbarste zeigte. Statt ber Schraube hatte er eine glatte vertikale Spindel mit Bengel, Budfe ic. verfeben, gerade wie gewöhnlich; der obere Theil aber, wo der Schraubengang geschnitten ist, ist eine glatte cylindrische Spindel, und pagt in ein Pfannchen, welches fich in der Krone oder Decke der Presse befindet. Auf dem oberen Ende der Spindel, gerade unter ber Krone, ist ein kurzer Querarm angebracht, welcher gegen eine freisrunde schiefe Fläche unter ber Krone wirkt; mithin wirkt, wenn die Svindel fich dreht, der Querarm gegen die untere Seite der freisrunden schiefen Klache und bewirkt, daß die Spindel auf die felbe Beife mie die Schraube, herab steigt, nur mit dem Bortheile, bag die ichiefe Rlache gur Beit, wenn die Bewegung anfängt, mit einer gro-Ben Schräge gebildet ift; wenn aber ber Tiegel berab auf den Deckel kommt, und der Druck be= ginnt, fo hat die Flache eine geringe Schräge, mit= bin eine große Rraft für den Abdruck; und diese vermehrt fich mit dem Miderstand. Auch der Ver= lust an Zeit, welcher bei so vielen nüplichen zusam= men gesetzten Maschinen, um eine große Kraft bervorzubringen, Statt findet, ift bier nicht bemerk-Ein fernerer Vortheil ist noch zu erwarten, wenn die schiefe Fläche und der Querarm von gehärtetem Stahle verfertigt wird. Später wird der Leser sinden, daß die Kraft der Coggerschen und Scottschen Presse auf einem ähnlichen Grundsaße beruhet.

Die Stanhopesche Presse, die jest so allgemein geworden ist, und die ich weiter unten noch aussführlicher beschreiben werde, hat diese Eigenschaft in einem größeren Grad, und man kann damit eine doppelte Fläche gegen die bei einer gewöhnlislichen Presse drucken, mit einem sehr kleinen Kraftsauswand, welchen jene verlangte.

Eine Stanhope- Presse besteht aus einem masfiven, gufeisernen Gestelle, welches aus einem Stude gemacht ift. Dieses Gestelle heißt der Rorver der Preffe und vertritt die alten Bande, Krone, Oberund Unterbalken, Brude ic., die wir bei einer gewöhnlichen Presse finden. In dem oberen Theile des Körpers ift eine Dug befestigt zur Aufnahme der Schraube, beren Spige auf das obere Ende bes Schiebers wirkt, welcher in einem schwalbenichwanzförmigen Ausschnitte zwischen den zwei vertikalen Manden des Rörpers angebracht ift. bem unteren Ende des Schiebers ift der Tiegel, welcher gang gleich in die Sohe steigen und auch parallel finken muß, indem er zwischen zwei Führern geht. Die Schwere des Tiegels und des Schiebers wird von einem ichweren Gewichte binten an ber Presse im Gleichgewicht erhalten; das Gewicht selbst bangt an einem Bebel, welcher auf den Schieber wirft, um ihn zu heben und immer in der Lage gegen die Schraubenspite zu erhalten.

vorstehende Stücke, — jedoch mit dem Körper auch aus einem Stücke, — welche den alten Unterbalken vertreten, tragen den Karren, wenn er hinein gesfahren und der Abdruck gemacht wird; der Karren läuft auf Schienen, die an diese Seitenstücken ansgeschraubt sind und horizontal liegen. Die Bewesgung des Karrens geschieht vermittels der Kurbel, welche ein Mal gedreht den Karren ganz hinein fährt, und leinener Gurte, fast wie bei den hölzersnen Pressen.

Die Hauptsächlich in der Art, wie die Schraube bewegt wird; dies geschieht nicht durch einen einsachen Bengel oder Hebel, sondern mittels eines zweiten oder zusammengesetzten Hebels. Die Schraube hat nämlich einen kurzen Hebel, der auf dem oberen Ende der selben befestigt ist; und diese ist durch eine eiserne Verbindungsstange mit einem anderen Hebel verbunden, der auf dem obern Ende einer zweiten Spindel befestigt ist, und an deren unterm Ende besindet sich erst der Bengel. Wenn nun der Orucker seinen Bengel zieht, so dreht er die Spindel herum, und wegen der Verbindungsstange dreht sich auch die Schraube mit um, wodurch der Tiegel herab steigt und einen sansten Oruck giebt.

Der Karren hat unten zwei Federn, deren Kraft nach Belieben verändert werden kann, und welche die Bauschen in den hölzernen Pressen ersespen. Er ist, wie der Tiegel, von Gußeisen gemacht, in der Gestalt eines Kastens, mit verschies denen Querfächern, wodurch Metall erspart und

der selbe leichter wird; ein jeder ist aber nur ein einziges Stück; die Oberslächen sind vollkommen eben und glatt gedreht. Der Schieber hat am unstern Ende eine Platte, die mit vier Schrauben an die obere Fläche des Tiegels befestigt ist. Die übrigen Theile der Presse, so wie die Verrichtungen des Oruckers, sind genau die selben, wie bei der geswöhnlichen Presse. Das eiserne Gestelle oder der Körper ist an ein hölzernes Untergestelle angeschraubt; eine eiserne Gabel trägt das entserntere Ende der Laufschienen.

Die Vortheile, welche die eisernen Pressen beim Arbeiten gewähren, find von großer Bedeutung; man erspart Arbeit und Zeit. Die bewunderns: werthe Einrichtung und Zusammensetzung der Hebel beabsichtigt eine große Erleichterung für den Arbei= ter, ohne daß er Zeit dabei verliert; was doch bei allen mechanischen Maschinen der Fall ist. In der Folge werden wir uns noch überzeugen, daß diese neue Art Pressen nicht allein Bequemlichkeit und Kraftgewinn gewähret, sondern auch eine Zeit= ersparniß; und diese drei Dinge findet man nie bei Maschinen, die aus Hebeln zusammen gesetzt find. Die ganze Bogenfläche wird hier durch einen einzi= gen Zug auf ein Mal gedruckt, mit weit weniger Kraft auf den Bengel als bei der alten Presse, wo zwei Mal gezogen werden muß. Aber nicht den Hebeln allein verdankt man diese Vortheile, fon= dern überhaupt dem ganzen Körper der Presse, der, da er gang von Gisen ift, in keinem Theile nachgiebt. Bei der hölzernen Presse wünscht man eine Art Nachgiebigkeit ober sucht sie zu erlangen, indem der Oberbalken mit elastischen Substanzen in den Zapsenlöchern gleichsam eingewickelt wird. In diessem Falle vermindert man die Kraft; das Eisen besitzt aber wenig Elasticität, und man hält es sogar für vortheilhaft, blos einen einzigen sehr dünnen Filz in den Deckel ein zu legen; der Bengel ist dann nicht so leicht geneigt, zurück zu schlagen, und der Zug ist äußerst leicht.

Die Stanhope-Presse ist so verschieden von der gewöhnlichen Presse, daß, wenn ein erfahrener Drucker sie zum ersten Male versucht, er kaum glauben wird, bis er den Bogen besieht, daß er einen guten Abdruck erhalten hat, und noch viele Tage nachher wird er sich mit seiner ganzen Schwere zurück sehnen, wie er es bei den alten Pressen gezwohnt war, um den erforderlichen Zug zu erlangen; und so wird er in seinem Arme die ganze Zeit eine Erschütterung verspüren, der zu Folge viele Drucker nach einigen Stunden Arbeit wol gar die Presse tadeln wollen; wenn sie sich aber an ein aufrechtez res Stehen gewöhnt haben, und nur so viel Kraft anwenden, als nöthig ist, so wird das Ziehen ihnen leichter werden, als selbst das Drehen der Kurbel.

Doch bevor ich alle einzele Theile dieser so nützlichen Ersindung beschreibe und nach der Abbildung, wie diese Pressen unter der Aufsicht der Andreäischen Buchhandlung zu Frankfurt a. M. gesertigt werden, verdeutliche, muß ich mich noch länger bei den einzelen Theilen unserer alten Pressen aufhalten, als schon geschehen ist. Es ist wirklich merk-

wurdig, daß fich alle die Namen für die bestandes nen Theile einer Presse seit ihrer Erfindung bis auf die jetige Zeit erhalten haben. 3ch tenne menigstens keinen einzigen neuen Theil oder Ramen, der seitdem in der Buchdrucker-Kunstsprache aufge= nommen worden ware; bis endlich die eiserne Presse des Lord Stanhope erfunden wurde. Den Kasten des Rarrens, das Laufbret und Fundament schaffte er ab, und ber, an die Stelle der selben gesetzte Theil murde 'Tifch' genannt; die Bande, Ruße, Oberbalken ic. wurden in einem einzigen Morte zusammen gefaßt, da fie aus einem ganzen Stude bestanden, und der 'Rörper' genannt (engl. the staple); die Schienen und Klammern wurden 'Schieber'; ber Bengel und ber Griff bes felben wurden in den 'Bengel' (Sebel) und die 'Berbin: dungestange' (coupling bar) zerlegt, u. f. w. Diese Berbindungsstange werde ich 'Schraubenkuppelung' fernerbin beißen.

Seit der Erfindung der Buchdruckerkunst sind verschiedene Beränderungen und Verbesserungen mit dem Baue der Presse vorgenommen worden. Um das Jahr 1620 machte ein gewisser Wilhelm Janssen Blaew bedeutende Verbesserungen, die sich viele Jahre lang einer günstigen Aufnahme in ganz Holsland und später in England zu erfreuen hatten. In dem Jugendalter der Typographie diente die Presse als eine modische Verzierung für die Titel der Bücher, und viele Buchdrucker folgten diesem Geschmacksbeispiele. Wer die nachgeahmten Abbilsdungen, die uns der gelehrte Dibdin gegeben, ges

sehen hat, kann sich eine Idee von dem Baue dieser alten Maschine machen, wie er noch hundert Jahre vor Blaew beschaffen war. (S. Dibdin's Decameron, Vol. II, day VI, pp. 118—121).

Dieser Blaew, ein tüchtiger Künstler, war ein ausgezeichneter Amsterdamer Buchdrucker und auch wegen seiner astronomischen und geometrischen Arbeiten berühmt. Er sollte Anfangs Tischler wer= den und trat auch wirklich als Lehrling in einer Tisch= lerwerkstätte ein. Seine Wißbegier trieb ihn aber bald hinaus; er ging nach Dänemark und kam zu dem berühmten Tycho Brahe gerade zur Zeit, als dieser sein Observatorium errichtete. Von ihm wurde Blaew wohl aufgenommen und verfertigte unter dessen Anleitung mathematische Instrumente; in welcher Kunst er sehr große Fortschritte machte; ja er soll so gar astronomische Beobachtungen ange= stellt haben, wovon die meisten unter Tycho's Na= men heraus gegeben worden find. Von hier ging er nach Amsterdam und verfertigte Erd- und him. melskugeln; sein Geschäft vergrößerte sich; er ver= kaufte geographische Landfurten und Bücher, und viele der besten Erdkugeln und Karten sind seine eigenen Arbeiten. Bald barauf murde er Buch= drucker, fand aber bald so viele Mängel an dem Baue der alten Presse, daß er sich entschloß, dies sen llebeln abzuhelfen; auch hierin war er glücklich, so daß er neun Pressen von neuer Art bauete und sie nach den neun Musen benannte.

Die Vortrefflichkeit dieser Pressen wurde bald in den anderen Buchdruckereien bekannt, so daß in Hobb d. Buchdrätst. 24 wenigen Jahren Pressen von seiner Construction durch die Niederlande fast allgemein wurden, und von da in andere Länder übergingen. Im Laufe der Zeit wurden diese Pressen immer mehr vervollskommnet, und des Erfinders der selben wurde späster nicht mehr gedacht.

Richt etwa um den Anfänger einen vollkomm= neren Begriff von der Construction der alten Presse au geben, bemübe ich mich nun bier die einzelen Theile der felben zu beschreiben (- hatte ich dies im Sinne, so mußte ich auch Abbildungen dazu geben, die nur dieses Bert foftspieliger machen murben -); sondern gur Berständigung des später Fols genden sehe ich mich genothigt, das Alte (- fern sei von mir Verachtung! -) nicht auszulassen und ber Bergeffenheit ju übergeben. Die Folge wird zeigen, wie nothwendig es ift, erft unsere alte Preffe fennen zu lernen, ehe man fich eine Renntnig von ben neueren erfundenen verschaffen kann; und der Unfänger kann eine alte Preffe nicht lange genug betrachten, um ihren gangen Bau verstehen ju lernen: bann wird es ibm ein Leichtes fein, Die verichiedenen Berbefferungen, von denen die Rede fein ober die er zu sehen Belegenheit haben wird, mit Rupen betrachten und beurtheilen zu können.

Die Preswände haben einen Zapfen an jedem Ende. Der untere Zapfen geht in den vorderen Theil des Fußes; der obere Zapfen ist in der Breite durchschnitten, und geht in die Krone. Die Pres-

manbe und die Füße werden mit zwei hölzernen Riegeln befestigt. In der Mitte des untern Endes ist von dem Ausschnitt an ein Zapfenloch geschnitten, worein der Zapfen an jedem Ende des Unterbalkens paßt. Ohngefähr 4 Zoll von dem oberen Theile dieses Ausschnittes befindet sich ein anderes Zapfen= loch, für einen Block, von der Breite einer Preß= wand, worauf die Brude ruht. Ueber diesem befinden sich zwei Zapfenlöcher, in welche die Zapfen am Ende der Brucke paffen. Drei Boll über der Brucke ift wieder ein anderes Stud, halb durch die Breite der Presmand ausgeschnitten, um den Oberbalken oder Ziehbalken auf zu nehmen. über diesem Ausschnitte befindet sich ein viereckiges Zapfenloch in der Mitte der Preswand, für die Zapfen des Oberbalkens.

Die beiden hinteren Querriegel des Gestelles, welche die beiden langen Hinterpfeiler verbinden und zusammen halten, sind mit den Seitenriegeln von gleicher Entsernung; der oberste Querriegel von 2 Zoll fängt von oben an, und der untere liegt mit der oberen Seite des Unterbalkens in gleicher Linie. Ihre Befestigung brauche ich hier nicht zu beschreiben, da sie jedem Tischler bekannt ist; die Seitenriegel sind auf der einen Seite in die langen Hinterpfeiler eingezapst, und auf der anderen Seite in die Preswände.

Die Vorderseite und die beiden Seiten der Krone sind öfters canelirt, oder die Vorderseite ragt um anderthalb Zoll vor, und die Seiten stehen um  $3^{1/2}$  Zoll über die Preswände heraus. Unge-

fähr 3 Zoll von jedem Ende sind zwei Zapfenlöcher gemacht, um die Zapfen der Preswände auf zu neh= men, so wie zwei Löcher, durch welche die Riegel des Oberbalkens gehen.

Die messingene Mutter, welche unten in der Mitte des Oberbalkens befestigt ist, und durch ein in dem selben besindliches Loch durch geht und ein= gepaßt ist, ragt auch oben manchmal etwas hervor, und ist mit zwei oder vier durch den Oberbalken gehenden Schrauben mit Flügelmuttern befestigt, so daß sie während der Bewegung der Spindel nicht aus ihrer bestimmten befestigten Lage rücken kann.

Die Brücke ist von Mahagony oder von Buschenholz, und an jedem Ende mit zwei schwalbensschwanzförmigen Zapfen versehen. Diese Zapfen legen sich in die befindlichen Zapfenlöcher an den Preswänden. In der Mitte der Brücke ist ein vierseckiges Loch, das mit Messing ausgefüttert ist und durch welches das Schloß geht. Dieses viereckige Loch sollte mit großer Genauigkeit gearbeitet sein, für die Aufnahme des Schlosses.

Das Schloß besteht aus einer langen, viereckizgen hölzernen Büchse, oder einem Blocke, durch welchen ein hohler Regel gedreht ist, der den konisschen oder spizig zulaufenden Theil der Spindel aufnimmt. Das Schloß ist mit Messing oder dünsnem Eisenblech ausgelegt; vier Haken sind an das untere Ende angeschraubt. Zuweilen sind es vier eiserne Stangen, welche durch das eiserne Schloß und durch die Brücke durch gehen, und an deren Haken der Tiegel mit seinen vier Tiegelhaken mit

starken Bindfaden angebunden ist. An älteren Buchdruckerpressen, sagt Täubel, hat man noch statt
des hier beschriebenen eisernen Schlosses eine hölz
zerne genau gearbeitete sogenannte Büchse. Diese
Büchsen sind aber in der neueren Zeit in den meis
sten Buchdruckereien aus der Mode, und an deren
Stelle die so genannten Stangenschlösser in Gebrauch
gekommen, welche dauerhafter und doch einfacher
sind, und wobei der Drucker sich in Ansehung der
Richtung der Spindel, der Lage des Tiegels zc.
auch leichter zweckmäßig helsen kann. Man nennt
solche Pressen gemeiniglich Stangenpressen.

Der Schraubengang der Spindel sollte so schräg geschnitten werden, daß er bei einem vorgeschriebes nen fortgesetzten Ziehen des Bengels herab kömmt. Während einer Umdrehung der Spindel in der Mutster, sollte die Spize herab steigen; aber selten besträgt es mehr bei einem einzigen Zug als ein Vierstel von einer Umdrehung. Die Spize oder der Zapfen der Spindel muß verstählt sein, um die Abnuhung auf einer einzigen Seite zu vermindern.

Schon oben haben wir gesehen, daß in der Spindel sich einige viereckige Deffnungen befinden, in deren einer alle Mal der Bengel steckt, welcher vorne, wo ihn der Drucker beim Ziehen mit der Hand angreift, mit einer hölzernen Scheide, die man Bengelscheide nennt, umgeben ist. Der Benzgel wird aus Schmiedeisen verfertigt, und der Zapfen des Bengels muß sehr genau in das Spindels loch passen. Mittels eines Riegels wird der Zapfen in der Spindel befestigt. Die Bengelscheide wird

vom Drechsler aus Holz glatt, rund und hohl aus: gedreht, damit das Bengeleisen oder die eiserne Stange des selben durch selbige gesteckt werden kann. Vorn am Bengel befindet sich ein bleierner Ropf, der Bengelkopf, welcher hinten mit einer Schraube an das Bengeleisen befestigt ist.

Der Träger, oder die Schnalle, auf welcher der Bengel nach geschehenem Zuge ruhet, besteht aus zwei büchenen Holzstücken in der Gestalt eines Kreuzes.

Der Tiegel ist von Mahagony, oft aber auch aus Meffing gegoffen, genau vieredig, und unten febr glatt abgeschliffen. Un jeder seiner vier Ecken, an der oberen Seite, hat er einen messingenen, oder auch eisernen haken, an denen er an den unteren has fen des Schlosses oder der Buchse mit festem Bindfaden angebunden wird. Genau oben in der Mitte des messingenen Tiegels liegt das stählerne Pfann= chen, welches ebenfalls in der Mitte eine kleine Bertiefung hat, in welche der Zapfen der Spindel beim Ziehen gerade oder senkrecht hinein geht und welche den Tiegel gerade niederdrückt, wodurch eben der Abdruck der Form im Rarren bervor gebracht wird. Sat man einen bolgernen Tiegel, fo wird in der Mitte des selben eine eiferne Tiegelplatte eingelegt. In der Mitte befindet fich ein eiferner Rahmen, worin das runde meffingene Pfannden liegt. Das Pfannchen muß genau in bas eiserne Leiftden ober Rahmden paffen.

Der Karren ist ein Gestelle, worauf die Schie= nen angebracht sind. Zwischen den beiden Seiten-

leisten liegen zwei holzerne Schienen, die in ben beiden Endleisten befestigt find. Gie befinden fich in gleicher Enfernung von einer jeden Seitenleifte. und in der felben Entfernung von einander. biesen find die ftablernen Schienen angebracht. Die obersten Seiten, worauf die Klammern ruben, find von einer converen Gestalt, die anderen vollkommen glatt. Die beiden Enden find ungefähr um einen Biertelzoll breit geschlagen, und Löcher in die felben gebohrt, um sie an die Endleisten zu be-In der Mitte des außeren Endes einer festigen. jeden Schiene ragt ein Stucken Eisen hervor, mit Löchern in dem selben, welches an die hölzernen Schienen angenagelt ift. Die innere Seite einer ieden Schiene ift glatt, um das Rnie der zwei era sten und der zwei letten Klammern auf zu nehmen. Dies ist eine neue Verbesserung an der gewöhnlis den Presse; dadurch werden das Mackeln des Rastens des Karrens und die Sudelei, welche die Kolge davon ift, verhütet. Die Schienen muffen von gleis cher Höhe und Dicke sein und genau horizontal in geraden Linien liegen; benn die geringste Unregelmäßigkeit in diesem Puncte wird die Rlammern nutlos machen. Tanbel fagt bei diefem Gegena stande, "man hat zwar noch bie und da alte Presfen, welche boble Schienen haben, in welchen die Rlammern wie in einem Graben bin und ber ge= ben, und also, auftatt in die Quere, wie es bei glatten Schienen nothig ift, in die Lange nach einander auf dem Rarne in gerader Linie aufgenagelt find. Allein diese bohlen Schienen find mit Recht

aus dem Gebrauche gekommen, weil der Karn viel leichter und geschwinder auf den glatten Schienen mit Querklammern hin und her geschoben werden kann, als in hohlen Schienen, und letztere mehrere andere Schwierigkeiten haben, wie die Erfahrung gelehrt hat."

Die Stütze besteht aus vier in einander eingezapften Holzstücken, worauf das Ende des Karrens ruht, an welches es mittels zweizölliger Schrauben angeschraubt ist.

Die Kurbel, oder Achse, Walze, ist eine gerade eiserne Stange; ihr entferntes Ende ist als ein runder Stift geseilt, so auch das nähere Ende. Die runden Enden der Kurbel hangen in zwei eisernen Dillen, welche an die Außenseite der zwei Außensleisten des Karrens besestigt sind. Das Rad, oder die hölzerne runde Walze ist von solcher Länge, daß sie sich leicht zwischen den Schienen bewegen kann.

Das Laufbret ist von Holz, worauf die Klamsmern und der Kasten des Karrens besestigt sind. Der Kasten ist ein viereckiges Gestelle, worein das Fundament gebettet ist. Auf jeder der vier Ecken des Kastens ist ein Eisenblech eingelegt und vollskommen eben mit dem Holzwerk angeschraubt. Auf dieses Eisenblech ist ein andres Eisen angenietet, welches ½ 30ll dick ist; die Außenwinkel sind rechtswinklig, und die innern Winkel stumps. Am hinstern Ende des Kastens sind zwei eiserne Bänder oder Charniere durch ein Eisenblech und Schraube besestigt, so daß der Deckel, der zwei kleinere Bänzder hat, am Karrenrahmen besestigt werden kann.

Die Schrauben sollten entweder Muttern mit Flüzgeln haben, oder die Muttern so genau viereckig gearbeitet sein, daß sie sich leicht auf und zu schrauben lassen. Diese Bänder oder Gewinde halten den Deckel in seiner gehörigen Lage; und sind sie nicht gleich gearbeitet, so wird der Deckel hin und her wackeln, was unmöglich einen gleichen, reinen, leserlichen Abdruck in der Presse befördern kann.

Der Deckelstuhl ist ein Theil der Buchdruckerspresse, auf welchem der Deckel ruht, wenn der Druscker den abgedruckten Bogen aus ihm heraus nimmt und auslegt. Meistes Theiles nennt man den Deschelstuhl den Galgen, weil er ihm ähnlich sieht. Auf dem hinteren Theile des Laufbretes sind Dillen angeschraubt oder angenagelt, in welche die Füße des Galgens zu stehen kommen.

Das Fundament ist in England gewöhnlich von Marmor, Purbeckstein, oder auch von Pockholz, Mahagony. In Teutschland ist es selten von Stein, meistens von Messing, Eisen, oder Holz. Die Engsländer halten Marmor für den besten Stein; da aber Purbeckstein noch wohlfeiler ist, als Marmor, so wird er jest allgemein gebraucht.

Der Deckel, der große oder äußere, ist ein viereckiger Rahmen, dessen drei Seitenleisten von Holz, und die vierte von Eisen gemacht ist. Das breite Ende ist an den Karrenrahmen mittels eines eisernen Gewindes, das an ein anderes halbes anzenietet ist, befestigt, und von diesem Ende laufen die beiden langen Seitenleisten nach dem eisernen Ende, die Stange genannt. An der äußeren Kante

der, in welchen sich das eiserne Rähmchen am Deschel auf und nieder bewegen kann. In der Mitte von einer jeden Seitenleiste ist eine längliche, eisnem Zapfenloche ähnliche, Hohlung, um die vierseckigen Schenkel der Puncturschrauben auf zu nehsmen und um sie leicht rück- und vorwärts bewegen zu können.

Der innere Deckel, oder der Einlegedeckel, ist auch ein viereckiger Rahmen, und ebenfalls aus drei Leisten von trocknem hartem Holze zusammen gefügt; statt der vierten Leiste ist ein eisernes Leiste chen, welches das längliche Niereck bildet. Er ist um so viel kürzer und schmaler, als der große Desckel, daß er gerade in den großen hinein paßt. Der große Deckel hat Haken und der kleine Deckel Dehesen, wodurch sie mit einander verbunden werden. Auch ist es nothwendig, daß die hölzernen Nahmen an den Ecken Besetzbleche haben, wodurch verhinzert wird, daß die Rahmen nicht aus dem Winkel gehen.

Die Puncturen sind von Eisen oder Eisenblech, von verschiedener Länge, und befinden sich im Deckel in der Mitte des Deckelrahmens an der Presse, eine oben und die andre unten. Ihre Gestalt gleicht einem kleinen Huseisen mit einem langen Hals, an dessen Ende die Puncturspisse angenietet ist, in welche der Drucker die zu druckenden Bogen im Deckel einsticht. Das große Ende der Punctur paßt in den schon vorhin erwähnten viereckigen Schenkel der Puncturschrauben. Diese Schrauben

find von Gifen gemacht, mit einem dunnen Ropfe, und unter diesem ein vierediges Stud, welches ich Unter diesem Schenkel Schenkel genannt habe. fangt die Svindel der Schraube an mit einer Mutter mit Klügeln, welche, wenn sie durch den großen Deckel gesteckt, den Ropf des Schenkels dicht an den Deckel anzieht und auf diese Weise die Punctur in ihrer gehörigen Stelle am Deckel fichert. Die Andreaische Buchhandlung liefert auch Einlegepuncturen, welche bei zerschnittenen Bogen gebraucht werden, um das Kalzen dem Buchbinder zu erleich= tern. Neulich habe ich auch Gelegenheit gehabt, eine eigne Art elastischer Puncturen zu sehen, die ein Freund von Paris mit brachte, wo fie fehr gewöhn: sich sind. Die Puncturspize giebt durch diese Ein= richtung dem Schondrucke fehr fleine Puncturlocher, fo daß beim Widerdrucke das Register fehr aut stes ben wird. Die Wirkung der elastischen Puncturen kann durch ein bewegliches Band vergrößert ober vermindert werden. Gie find von verschiedenen Größen oder Nummern zu haben. Der Preis-Courant von Mr. Hy, rue Christine, No. 1, 311 Parie, giebt ju 1 Fr. 75 Ct. den Preis der felben an.

Das Rähmchen ist am Deckel durch zwei kleine Gewinde oder Bänder befestigt. Bei manchen Pressen sinder man noch in der Mitte der Seite des Rähmchens gegen den Drucker zu, ein kleines, herz vorstehendes Stück Eisen, welches der Angriss geznannt wird, wo der Drucker an faßt.

Der Farbestein ist von buchenem Holze gemacht. Bor einigen Jahren kam man in England auf den

Gedanken, 'ben Farbestein aus Gugeisen gu verfertigen und zwar aus folgendem Grunde. Man hatte es nämlich nöthig gefunden, damit die Drucker ber ichonen fteifen Farbe in kaltem Wetter fich bedienen konnten, in jedem Druckerzimmer ein so genanntes bewegliches Karbegefäß zu haben. Diefes Gefäß war ein kleiner viereckiger Tisch mit einer eisernen Platte oben belegt, worunter eine Lampe auf einem Brete fant, um die Farbe zu marmen und fie brauch: bar zu machen. Wer dieses Gefäß brauchte, ruckte es fich an die Seite ber Preffe; in einem engen Zimmer fand man es doch für fehr beschmerlich und im Bege, wenn man es nicht gebrauchte. Der eis ferne Karbestein, der den bolzernen vollkommen erfette, murde an die Presmand angeschraubt, mit einem kleinen Brete darunter, und hielt die Farbe in heißem Wetter kühler als ber hölzerne. Weiter unten werde ich ein Mehreres fagen, wenn ich von den jest fast allgemein eingeführten Walzen spres den werde.

Der Läufer ist auch von buchenem Holz, und an den Seiten rund und am Boden glatt gedrehet.

Das Farbeisen ist eine kleine eiserne Schaufel, oder gleicht einem Meisel; der Drucker streicht das mit die Farbe im Farbesteine gleich und dunn aus, damit, wenn er mit den Ballen Farbe aufnehmen will, er davon auf sin Mal nicht leicht zu viel auf faßt.

Der Esel ist ein Gestell aus Holz, welcher an der einen Seite stufenförmig aus geschnitten ift,

auf welches der Drucker das Bret, worauf sich der zu druckende Hausen vor der Presse besindet, wenn solcher nach und nach dur chdie davon gemachten Abdrücke schon abzenommen hat, auslehnt, daß er rechter Hand höher zu stehen kömmt, und dem Drucker zum Anfassen eines Bogens näher und besser bei der Hand ist, oder zum leichteren Ausstreichen und Ergreisen der künftigen einzustechenden Bogen hoch genug stehet. Falsch ist die Schreibart 'Essel'. Esel in der Bedeutung von Gestell kömmt verschiesdentlich vor; so wie im Engländischen gemeiniglich das Pferd seinen Namen dazu her geben muß.

# Zweites Rapitel.

## Practische Regeln für Drucker.

3d werde nun einige Regeln niederlegen, melde bei einer gehörigen Betrachtung und Befolgung den Drucker in den Stand setzen werden, fich felbft einen guten Ruf und feinem Berrn Dugen ver-Schaffen, fo wie jene Burde, Die der teutsche Runfts ler überall genießt, erhalten und behaupten ju fonnen. Um das Druden handwerkmäßig ju betreiben, gehören fast gar feine Renntniffe bazu; Reinlichkeit und Genauigkeit find bann die einzigen Biele, monach ein folder Drucker zu ftreben hat. Bas aber ben Druder jum Runftler ftempelt, und wenn ihm fo gar wissenschaftliche Renntnisse abgangen, ift befonders ein natürlich richtiger Ginn für Mechanik, und somit richtige Beurtheilung in mechanischen Dingen; ferner eine Reinlichkeit, die bei all bem Schwarzen Sande und Rleidung reinlich und weiß erhalt; ein scharfes und schnelles Auge, das jede Unrichtigkeit an Presse und Bogen sogleich mahr=

Hat er diese Talente, ist er mit solchen nimmt. Anlagen begabt, dann kann er ein vorzüglicher Drucker werden, dann kann er auf den Ramen eines Künstlers mit Recht Anspruch machen, gangen ihm auch die wissenschaftlichen Kenntnisse in hohem Grad ab; er fann in den anderen Hand= werken der Seterei und Bücherstube sehr viel nüt: liche Kenntnisse erlangen und ausüben, da in bei= den der mechanische Theil einen großen Bereich hat; ja er kann geschickter und nütlicher werden, als wer blos das Wissenschaftliche besäße und dem übrigens jene Eigenschaften und Talente ganz abgangen. Ein Drucker, der nichts davon verstehet, wie alles zum guten Druck vorgerichtet fein muß, sondern nur allenfalls gut fortdruckt, wenn alles gut vorgerichtet ist, ist gerade nicht mehr werth, als ein Taglöhner! Sorgfältige, scharfsichtige und bedachtsame Drucker verdienen alle Anerkennung von Seiten des Buchdruckerherren; und es ist febr ju bedauern, daß so Wenige sich ernstlich bestreben, jenen Vorzug zu verdienen, sondern blos danach fragen, wie viel es einbringt. Bei ber Erfindung der Buchdruckerkunst hat man gestaunt und sie noch lange ob der so hochwichtigen Sache geehrt und zur Runft erhoben. Wohl uns denn und freuen wir und diefer Ehre, wenn wir Nachkommen, die wir uns das Verdienst der Erfindung nicht zueig= können, wenigstens uns so zu verständigen nen und auszubilden suchen, daß nicht jeder simple Handwerker uns mit seinem Wissen und Verstand übersiehet!

Couple

# S. 1. Vom Aufschlagen einer Presse.

Dies ist eigentlich die Arbeit eines Tischlers, der den Pressenbau versteht; kann aber der Buch= drucker dem Handwerker, der für eine Buchdruckerei arbeitet, nicht mit gehöriger Kenntniß seines Sand= werkes genau und thunlich für ihn angeben, wie er ihm arbeiten muß, um recht und nütlich für ihn zu arbeiten, so wird ihm viele halb oder ganz unbrauchbare Arbeit gemacht werden, und der Buch= drucker hat es seiner eigenen Unkenntniß in diesen Handwerken zuzuschreiben, wenn der Handwerker ihn nicht verstehet, oder es nicht so macht, wie es recht und brauchbar ist. So wie der Schriftgießer etwas von Druckerei verstehen muß, so sollte auch der Buchdrucker, Seper so wol als Drucker, einige Renntniß von Buchbinderei, Schriftgießerei, Papiermachen, Tischlerei, Schlosserei, Schriftschneiderei, Holzschneiderei zc. zc. haben oder sich zu ver= schaffen suchen, so viel er nur dazu Gelegenheit gewinnen kann. Das sahen auch unsere Vorfahren sehr wohl ein und fanden es daher nothwendig, mehr Jahre so wol zur Lehrzeit des Druckers wie des Sepers festzusepen, als bei Handwerken üblich ist.

Eine solche Kenntniß sollte sich jeder Drucker ängstlich zu verschaffen bemühen, da er dann so-gleich die Fehler zu entdecken und zu verbessern im Stande sein wird, denen die gewöhnliche Presse so sehr unterworfen ist; ich empfehle vorzüglich die

1

gegebene Beschreibung aller Theile der Presse, und des Zweckes eines jeden der selben, seiner Aufmerksamkeit.

Hat der Tischler das ganze Gestelle einer Presse, nämlich die Preswände, Füße, Arone, Ober- und Unterbalken, Brücke, Hintergestelle, Schienen, Karren 2c. 2c. aufgeschlagen, so giebt ihm der Drucker folgende Vorschriften und sieht ihm zu die Arbeit zu verrichten, wie folgt.

Bevor der Oberbalken eingerichtet wird, reibt der Drucker die ganzen gezapften Enden und Zapfen mit Seife oder Fett, eben so auch die Zapfenlöcher, in welche die Zapfen des Oberbalkens zu liegen kommen, und auch an den Preswänden, so weit die Enden des Oberbalkens dagegen reiben, damit er desto leichter auf und nieder gehen kann.

Die Füße, in welche die beiden Preswände einzuzapfen sind, müssen auf einen horizontalen ebenen Boden gestellt werden, und die Preswände perpendiculär aufrecht; die Presse muß gerade und richtig gestellt und gestützt werden, so daß sie in der festen Stellung erhalten werden kann, um der Kraft des stärksten Zugs und dem heftigen Schlazge, den der Bengel der anderen Preswand geben kann, wenn er dem Drucker aus der Hand entzwischt, Einhalt zu thun. Aus diesem Grunde kann er eine Stütze oder Strebe gegen das Ende der Krone auf der Seite des Druckers stellen; denn se schrager eine Strebe gegen die beiden parallelen Seiten steht, desto weniger widersteht sie einer Kraft, welche das Ende der selben zu erleiden hat,

nämlich das vordere Ende der Rrone, welches eine Sauptstuge für die gange Preffe ift. Stellt er eine andere Stüte gegen die hintere Ede des hinteren Endes ber Krone, fo wird fie dem Springen bes Bengels widerstehen, wenn er aus des Druders Sand jufällig schlüpft; und stellt er noch zwei anbere Stugen, die eine gegen die vordere Ede ber binteren Seite der Krone, und die andere gegen die andere Ede der vorderen Geite der Krone, fo wird die Presse hinlanglich gestütt fein, wenn das Bimmer das Stugen julagt; benn bas Bimmer muß immer etwas Festes barbieten, gegen welches Die Stüten gestellt werden konnen, fei es nun eine steinerne Mauer, oder irgend ein Saupt- ober Bindebalken ic. ic., welcher der Kraft des Zuges weder nachgeben, noch dabei gittern wird. Die Stugen follten gerad und im Berhaltnif ju ihrer Lange hinlanglich stark, und wo möglich so gestellt fein, daß sie mit der Oberfläche der Krone in der felben geraden Linie stehen, nämlich bag bas ent: ferntere Ende der Stüte weder niedriger wird noch 'höher steigt als die obere Seite der Krone. Ferner follte fie auch nicht schräg fteben, so daß fie mit ber Seite ber Krone, an der fie befestigt ift, ungleiche Winkel macht, sondern sie muß mit den respectiven Geiten der Krone gleiche Binkel machen, da in folder Stellung nur die Stuten am besten der Kraft des beständigen Ziehens wider= fteben.

Ob aber gleich dies nach den Regeln der Baukunft die stärkste, festeste und sicherste Methode ift für das Aufschlagen einer Presse, so wird doch nicht immer das Zimmer die Befolgung der selben verstatten; deshalb muß der Drucker zuerst die Gestalt des Zimmers betrachten, und dann seine Stützen anbringen, so gut er es nach den Regeln machen kann.

Nachdem die Presse so weit befestigt worden, wird der Karren aufgelegt; und wenn der Tischler gute Arbeit geliefert hat, so wird der Karren gleich genau horizontal liegen; ist dies aber nicht der Fall, so muß den etwaigen Mängeln abgeholfen werden, bevor der Drucker das Fundament legen und der Widerhaken des Karrens unter dem Schienenende befestigt werden kann.

### S. 2. Das Fundamentlegen.

Nachdem der Karren flach und horizontal auf den Unterbalken gelegt und der Kasten des Karrens auf die Schienen gestellt worden ist, so sollte nun das Fundament gelegt oder eingebettet werden. Einige Drucker legen das Fundament in Kleien, oder seine Sägespähne, Andere in Gips, und wiesder Andere ziehen ganz gleiches weißes knotensreies ungeleimtes Makulatur- oder Druckpapier vor; in jedem Falle sollte es ungefähr einen Tertkegel hoch über die Fläche des Kastens gehoben werden; ein Paar Mal Ziehen wird es auf Eicerokegel bringen und dann auf Petit, welche das Richtmaaß sein sollte.

Beim Fundamentlegen auf eine von ben angeführten Substanzen muß große Sorgfalt darauf verwendet werden, daß der gange Boden des gundaments überall auf der untergelegten Substan rubet. Bu diesem Ende legt man unter bas Fundament zwei Stricke, und läßt es so allmählig in den Kasten binabgleiten. 11m fich aber zu über= zeugen, daß bas Rundament fich in seiner volltom: men horizontalen Lage befindet, gießt man mitten auf das felbe einige Tropfen Baffer, und man wird sich durch das Stillstehen des Wassers aleich von der richtigen Lage überzeugen können; fließt das Baffer aber nach einer Seite mehr als nach einer anderen, fo liegt es bier ichrag, und muß noch ein Mal gelegt werden. Andere bedienen fich jur Untersuchung einer richtig geformten Bleimage.

Beim Unterlegen der Fundamente von Stein oder Marmorarten, muß man besonders sehr vorssichtig zu Werke gehen; denn, wenn bei diesen die Unterlage, sie sei von welcher Substanz sie auch wolle, oder das Futter, nicht gleich ist, und das Fundament liegt schief, so kann es durch einen einzigen Zug des Oruckers beim Orucken leicht zersprengt werden, oder in Stücke zerbersten.

Zu dicke und zu schwere Fundamente erschwes ren dem Drucker das Arbeiten, und verursachen, daß sich die messingenen Klammern auf den Schies nen leichter und geschwinder abnuzen. Die dauers haftesten Fundamente sind freisich die von Messing, denen jedoch die eisernen vorgezogen werden müßs ten, wenn sie nicht so leicht rosteten; letztere müßs ten daher immer sehr trocken gehalten werden. Die hölzernen Fundamente, die mit einem glatten gleichen, etwa eines starken Messerrückens dicken Messingbleche überzogen sind, verdienen ebenfalls die Aufmerksamkeit des Druckers; doch bei dem jezigen Stande der Buchtruckerkunst, den ich noch weiter unten bezeichne, wenn ich von den neuesten Ersindungen sprechen werde, ist nichts zu wünschen mehr übrig in Betrest dieses Gegenstandes.

#### S. 3. Das Richten ber Rurbel.

Wenn gebörig gethan, ersvart und erleichtert es die Arbeit. Die Riemen oder Gurte follten an die Balge ber Kurbel angenagelt werden; wenn die Presse herausgefahren ist, so wird der nähere Riemen fich halb um die Balge gewunden haben, der entferntere Riemen hingegen drei Mal. Jede Presse sollte Schrauben baben, mit welchen bie Riemen befestigt werden, ber eine hinten an bas Laufbret, und der andere an den vorderen Theil des Rastens, so daß sie leicht ab und an geschraubt werden konnen, damit ber Drucker mit Leichtigkeit und ohne viele Mühe die Kurbel in seiner geborigen Lage befestigen kann. Das Annageln ber Riemen an das Laufbret und den Raften beschädigt beide, und sie geben oft nach, woraus viele Arbeit und großer Zeitverluft entstehen. Die Rurbel follte so gerichtet werden, daß das vordere Ende des Deckels gerade nieder liegen und frei sich erhe= ben wird, ohne die vordere Ede des Tiegels ju berühren.

### S. 4. Lom Anbinden bes Tiegels.

Benn man den Tiegel anbinden will, so bebt man eine schwere Form ein, legt den Dedel gu, und fährt ben Karren mit bem zugemachten Decfel. unter welchem die Korm auf dem Kundament in der Presse liegt, so weit zwischen beide Presmande binein, daß der Zapfen an der Spindel, die durch die Brude herunter gehet, gerade auf die Mitte des Deckels trifft. Hernach nimmt man den Tiegel, fest ihn mitten auf den Deckel, so daß die Spite des Zapfens gerade und genau in die Mitte des Pfännchens oben auf dem Tiegel einvaßt; als: dann gieht man den Bengel nach ber vorderen Presmand ju, und bindet ibn mit einem Strick an die Presmand an, damit er nicht gurud fahren Bum Unbinden nimmt man guten festen Bindfaden, womit man alle vier Tiegelhafen mit gleicher Strenge anzieht und so den Tiegel be-Durch Untersuchung einiger Abdrude, die festiat. man hernach macht, findet man, ob der Tiegel aleich aussest oder nicht, das heißt, ob der Abbruck durchaus gleich schwarz, rein und leserlich ausfällt, ober ob die eine Salfte blag und die andere schwärzer im Drucke herauskommt. das Lettere Statt, so hängt die eine Sälfte des Tiegels tiefer als die andere herab; so fährt man fort mit wiederholten Probeabdrucken, bis man überzeugt ift, daß der Tiegel in seine richtige Stellung ober gerade Lage gefommen fein muß. Oft geschieht es aber auch, daß der Tiegel völlig gerade angebunden ist, aber doch nicht gleich aussest; so muß irgend eine andere, oder mehrere andere Ursachen vorhanden sein, die der Drucker aufsuchen muß, bis er sie aufsindet und den Fehler durch Verbesserung entsernt. Ist z. B. das steinerne oder messingene Fundament in ungleicher Lage, so daß es etwa auf der einen Seite hoch, auf der anderen aber tiefer liegt, oder gar beim Ziehen sich auf und nieder bewegt, so wird nimmer der Tiegel gleich aussehen können, mag er so gerade angebunden sein als nur möglich.

# S. 5. Bom Justiren beg Oberbalfens.

Unter dem Justiren des Oberbalkens oder der Einlegung dünner hölzerner Spähnchen verstehe ich, in die Zapfenlöcher der Preswände über und unter die Zapfen des Oberbalkens eine gleiche Anzahl von gleichdicken büchenen Spähnchen zu legen, das mit, wenn der Orucker zieht, die Zapfen des Obersbalkens eine gleiche horizontale gerade Preswand haben.

Durch das Justiren des Oberbalkens kann der Zug lang oder kurz gemacht werden, indem man Spähnchen heraus nimmt oder hinein steckt. Eine schwere Form wird die ganze Kraft eines Druckers erfordern, um einen deutlichen und vollkommenen Abdruck zu nehmen. Die Höhe des Bengels ist gewöhnlich für eine Person von mittelmäßiger Größe berechnet.

Ein langer oder angezogener Zug ist, wenn die Form die Kraft der Spindel allmählig fühlt, bis der Bengel fast bis an die vordere Preswand anstößt und sich der Drucker ganz zurücklehnt. Auch nennt man dies einen sansten Zug, weil die Spinzel sanst, anziehend und leicht herab kömmt; und hingegen der kurze Zug ist hart oder straff, weil er plößlich verrichtet wird.

Der Zug sollte stufenartig und elastisch sein; dies wird dadurch bewirkt, daß der Bengel einer neuen Presse die ersten drei Monate lang immer bis zur vorderen Preswand gezogen wird; befolgt man diesen Plan nicht, so kann nie eine Presse als völlig brauchbar da; stehen. Während der Zeit nämlich, daß eine Presse stark angezogen wird, werden freisich der Ober- und Unterbalken dann und wann ein neues Spähnchen verbrauchen. Drucker wird gleich beim Bogen bemerken, wenn ein neues oder ein zweites Spähnchen Roth thut; und so kann er immer den Balken justiren. Der Oberbalken sollte nie dichter aufgeschraubt werden, als man mit Finger und Daumen im Stande ift, um immer in dem Holzspahn eine schickliche Elasticität zu erhalten.

Wenn der Drucker den Oberbalken justirt, so schraubt er die Muttern der Kopfschrauben oder der langen Reile los, damit die Schwere des Obersbalkens ihn selbst herab drücken kann, um für die Spähne in den Zapfenlöchern der Preswände Raum zu machen; und wenn er so viele hinein gesteckt hat als er für nothwendig hielt, so schraubt er ihn

wieder in die Höhe. Hierauf legt er den Deckel auf die Form, und fährt den Karren unter den Tiegel, und zieht den Bengel, während sein Gespan den Oberbalken in die Höhe schraubt mit seinem Finger und Daumen, wie ich schon zuvor bemerkt habe.

Die Schienen, Deckelbänder, Rähmchengewinde, die beiden Enden der Kurbel, die Mutter und Spindel, der Zapfen der Spindel, alles muß wohl geölt werden, damit sie desto leichter und bequemer ihre verschiedenen Dienste thun können.

### S. 6. Vom Ueberziehen bes Deckels.

Der Deckel wird mit Pergament von Schafoder Kalbfellen, oder auch mit einer dichten, festen, feinen Leinwand überzogen. Nimmt man zum Ueberziehen Kalbleder oder Pergament\*), so muß

<sup>\*)</sup> Forril heißt Schashautpergament, welches für den Gesbrauch des Buchbinders, Trommelmachers ic. zubereitet ist. Es unterscheidet sich durch seine Feuchtigkeit oder Fettigkeit von dem Vellum, oder dem Kalbspergamente, welches auch zu Bücherschalen genommen wird. Parchment heißt niemals Schreibtaselpergament, wozu man alle Zeit Delhaut, oder so genannte Ass-skin, (Eselshaut) braucht. Parchment ist in England entweder aus Schasoder Ziegensellen bereitet, und bedeutet das jenige Persgament, worauf die Notarii publici, die attorneys ic. Kausbriese, Contracte, Polizen, Parlamentsacten, kurzalle Instrumente schreiben. Bei außerordentlichen Geslegenheiten schreibt man auch auf Vellum, oder sehr

man wohl darauf Acht geben, daß die Stücke von gleicher Dicke sind, und etwa 2½ Zoll breiter und 3 Zoll länger als der Deckel, so daß sie über den Deckelrahmen hinreichen und um den selben herum geschlagen werden können. Man hat auch mit Musselin einen Versuch angestellt, weil man glaubte, daß er, wegen seiner Glätte und Gleichheit, vielzleicht die besten Deckelüberzüge liefern würde; der Musselin sehnt sich aber so leicht, daß in kurzer Zeit der Deckel schlaff, nachgiebig oder bauchicht wird, welches beim Drucken höchst nachtheilig ist.

Hat nun der Drucker das Leder, oder irgend ein anderes von den genannten Materialien, um den Deckelrahmen herumgeschlagen, so heftet er es trocken an die äußeren Seiten der Leisten mit kleinen Nägeln verloren an, bestreicht dann das Eisen oder die erwähnte eiserne Deckelstange, mit gutem steisen Kleister, und schneidet an beiden Seiten dicht innershalb der Seitenleiste bis quer über das Eisen in

feines Pergament aus Kalbhäuten, welches sehr theuer ist, weil man dazu blos die Häute unzeitig geborner oder saugender Kälber anwendet. Das Schreibvellum ist seiner, weißer, glatter, als Parchment, wird aber eben so zubereitet, ausgenommen daß man es nicht brunnet. Wir Teutschen, die für Forril, ass-skin, vellum und Parchment blos das Wort Pergament gebrauz chen, lausen häusig Gesahr misverstanden zu werden, wenn wir alles Pergament Parchment nennen, oder die Engländer nicht zu verstehen, wenn wir keinen Untersschied machen. S. London und Paris. Jahrgang III. No. VI. S. 118 sig.

das Leder ein, zieht das nun der Länge des Eisens gleich gewordene Ende bis dahin, wo sich der Schnitt endigt, unter dem Eisen durch, und schlägt es, so weit es über das Eisen ragt, über das selbe, so daß das Eisen mit dem Leder oder der Leinwand ganz überzogen ist, und nähet es dicht an dem Eisen zusammen.

Wenn das Leder oder die Leinwand um die Stange des Rahmens schon umgeschlagen, angestleistert, und sest angetrocknet ist, so kann man die eingeschlagenen Nägelchen oder Zwecken wieder hersausziehen; dann zieht man mit einer Zange das Leder oder die Leinwand streng an, und nagelt solches oder solche nach und nach, so wie man anzieht, in kleinen Entsernungen mit dünnen flachen und rundköpfigen Zwecken an die andere Stange des Deckels in einer geraden Linie in die Mitte des selben sest an. Damit dabei an den Ecken keine Falten oder Buckel sich erheben, so schneidet man daselbst so weit ein, als es nöthig ist, um das Leder oder die Leinwand über ein ander schlagen und kest nageln zu können.

Ist der Deckel endlich gut ausgetrocknet, so schraubt man den selben vermittels der Deckelbänzder an den Karrenrand, schneidet an der Mitte der Deckelstangen, wo die Punkturscheeren festgeschraubt werden müssen, die über die dazu bestimmten Löcher weg gehende Leinwand in so weit durch, daß die Schrauben durchgesteckt und mit den selben die Puncturen gehörig gestellt und befestigt werden können.

Der innere Deckel wird auf die selbe Weise überzogen, und um das Zusammenschnurren des selben zu verhindern, legt man etwas Schweres in die Mitte darauf, bis er trocken ist.

Nimmt man Kalbleder zum Ueberzuge, so kann das Leder entweder feucht oder trocken aufgelegt werden; legt man es trocken auf, so muß es nacheher wohl angefeuchtet werden, damit es für den Augenblick nachgiebt; dann wird es so straff als möglich angezogen. Beim Trocknen zieht es sich noch mehr zusammen, und wird auf diese Weise noch straffer und strenger gemacht, als wenn es feucht überzogen worden wäre.

### S. 7. Bon ben Filgen.

Die nächste Sache von Wichtigkeit, wenn man gute Druckarbeit zu verlangen wünscht, ist die Substanz welche in den Deckel gelegt wird, damit der Tiegel nicht auf die Form selbst aufdrücken kann, wenn sie in die Presse hineingefahren ist. Welche Substanz auch immer gebraucht werden mag für diesen Zweck, so bedient man sich doch des Ausdrucks 'Filz'; nur untersuche man zuvor, ob die Substanz sein, glatt, rein und knotensrei ist. In sedem Lande haben sie eine andere Art Filze, und auch ist es unumgänglich nothwendig, daß man verschiedene Sorten von Filzen in einer ansehnlichen Druckerei vorräthig hat. Es kömmt hiebei sehr auf die Beschassenheit der Farbe, des Papiers

und auf den Gat an; benn bei kleiner Schrift und engem Sat, muß der Drucker den weichsten wolle= nen Filz mählen, und bei großer durchschossener Schrift, den feineren Flanell, oder Tuchfilz, und bei noch größerer Schrift groben wollenen Zeuch. Je neuer die Schrift und je schärfer die Striche sind, desto feiner muß das Drucken sein, desto ftarfer die Farbe, und besto harter ber Abdruck; während im Gegentheil, damit alle die stumpfen abgenutten Buchstaben gut auf dem Papier tom= men, ein sanfter anziehender Bug erforderlich ift. Auch die Presse, woran ein Drucker arbeitet, verlangt eine gehörig unterscheidende Behandlung. Eine gewöhnliche sogenannte Tischlerpresse, mit hölzernem Tiegel, verlangt gemeiniglich einen fanf= ten ober angezogenen Zug, und die Filze muffen mithin vermehrt werden; eine Stanhope'sche oder irgend eine andere eiserne Presse wird mit so wenig in den Deckeln als möglich die beste Arbeit In der That, nichts als Aufmerksam= feit, Erfahrung und gesunder mechanischer Sinn kann das Urtheil des Druckers in diesem so wich= tigen Theile der Runst leiten. Durch die ver= schiedenen Veränderungen und Verbindungen seiner Filze, indem er einen weichen mit einem harten zusammenlegt, oder einen harten bem weichen bin= zufügt, oder einen Bogen Papier, oder geglättetes Papier zwischen oder über oder unter die Filze, durch solche Veränderungen und Combinationen muß er mit gehörigem Urtheil und nothwendiger Geduld seinen Bug nach den verschieden Berknup:

fungen der Umstände, die mit seiner Arbeit begleitet sein können, einrichten und bestimmen.

Die Engländer haben durch die Einführung eines Filzes von außerordentlich feinem, dichtem und ebenem Gewebe, gegen und einen großen Bortheil erlangt. Dieses Tuch oder dieser Filz wird durch eine Maschine gewoben, und man hat diese Erfindung der Geschicklichkeit und dem Runftfleiße der Herren William Whitehead und Comp. von Dakview Mills, Saddleworth, bei Manchester, zu Das Gewebe von diesem Fabrikat ist verdanken. von der ebensten Beschaffenheit, die vielleicht mög= licher Weise erlangt werden kann; blos der großen Maschinenkraft ist möglich das auszuführen, was Menschenhände zu thun nicht im Stande find. Der Einschlag wird von dem Auswurfe der Wolle ges macht, der am meisten geeignet ift, einen außer= ordentlich weichen, und doch elastischen Druck zu ertheilen, so daß man einen sehr schönen, gleichen Abdruck erhalten kann. Es giebt verschiedene Grade von Feinheit, für jeden möglichen Fall; wenig= stens, glaube ich, sollte eine Druckerei vier ver= schiedene Rummern besigen, 3. B.

Dr. 1. das aller feinste, für Median

|     |    | oder | Royal, |   | w | wiegt |   |   | • | 3 Ungen. |     |
|-----|----|------|--------|---|---|-------|---|---|---|----------|-----|
| Nr. | 2. | •    | ٠      |   | • |       | • | • | • | 52/      | 2 = |
| Mr. | 3. | •    | •      | • | • |       | • | • | • | 6        | =   |
| Mr. | 4. | •    | •      |   | • | •     | • | • | • | 7        | 3   |

Diese Einrichtung dient für jede Art von Druck= arbeit mit hinlänglicher Genauigkeit, und ob diese Filze gleich etwas theurer sind, als die gewöhnlischen Filze und Flanells, so ist es doch nicht zu theuer. Die Breite ist 27 Joll, und der Preis  $6\frac{1}{2}$  Schill. bis 8 Schill. per Yard. Man erhält es durch die Commissionäre in London, die Herren Smiths and Son, 237, Southwark. Was ich mit Nr. 1 bezeichnet habe, ist bei denen Nr. 8; mit Nr. 2, ist bei denen Nr. 5; mit Nr. 3 bei denen auch Nr. 3, und Nr. 4 auch Nr. 4.

## S. 8. Vom Zurichten einer Form.

Eine Form zurichten heißt, die selbe so in die Presse legen, rücken, stellen und befestigen, daß alle Abdrücke, die von der selben gemacht werden, genau auf der Mitte des Papierbogens stehen, und daß die Abdrücke des Widerdruckes auf die Ab-drücke des Schöndruckes genau passen.

Bevor ein Drucker eine Form einhebt, muß er das Fundament rein abwischen, so wie auch die Untersläche der einzuhebenden Form, damit kein Unrath oder Sand an und auf der selben hängen bleibe oder liege. Das kleinste Staub- oder Sandskörnchen wird beim Ziehen des Bengels den Buchsstaben, unter welchem es liegt, in die Höhe treisben, und ein ungleicher Abdruck und Beschädigung des Tiegels werden die Folgen davon sein. Ist nun die Form auf das Fundament mit gehöriger Vorsicht niedergelegt, so muß der Drucker die selbe, ehe er Abdrücke davon machen kann, zurichten.

Dieses Zurichten der Form will ich eben jest be= schreiben.

Er feuchtet den Ginlegedeckel mit einem naffen Schwamm oben und in der Mitte an, daß er fich erweiche, und legt darauf höchstens zwei bis drei Bogen reiner weicher Makulatur. Das Anfeuchten des Deckels muß nach der Beschaffenheit der Form verändert werden. Hernach falzt man einen Bogen von dem gefeuchteten Papierhaufen in Quart und legt die kurze Falzlinie über die Mitte der Deff= nungen des Rreuzsteges, wenn er in der Mitte der Form liegt; denn in Duodez ist dieses nicht — und dann falzt er das Papier danach, und legt die lange Falzlinie auf die Mitte des Mittelsteges. Dieser Bogen heißt der Einstechbogen; auf diesen sticht man hernach noch etliche Bogen in die Puncturen ein, und legt auf diese wieder einen Maku= laturbogen von einem festen Schreibpapiere, den man den Abziehbogen zu nennen pflegt, damit die unter dem selben eingelegten Bogen vom Saufen für das Beschmuten gesichert sind, und zieht den Bogen blind ab, das heißt, ohne vorher Farbe auf die Form aufgetragen zu haben. Hat man nun den Karren wieder heraus gefahren, so untersucht man, ob das Register steht. (S. g. 10. S. 465.)

Für großes Format nimmt man kurzhalsige Puncturspißen, und für kleines Format langhalsige und so fort im Verhältniß mit den Mittelgrößen des Papieres. Die Puncturspißen müssen genau oder gerade oben und unten in die Definungen des Mittelsteges passen; der Drucker hat daher darauf du sehen, an welcher Stelle sich die Puncturspißen einlassen oder einsenken, ob sie gehörig in die Dessenungen des Mittelsteges eingehen, oder neben dran ausstoßen, welches letztere nicht Statt sinden darf und durch erforderliches Rücken der Form versbessert werden muß, bis sie gerade in die genannsten Dessenungen in der Form einpassen.

Sticht er den Bogen zu nahe dem Rande des Papiers in die Puncturspißen ein, so wird er ge= nöthigt sein, beim Widerdrucke sein entsernteres Punctursoch noch weiter von sich zu entsernen, was doch mit der Zeit ein Verlust wird; je weniger die beiden Punctursöcher also von einander entsernt sind, desto mehr Zeit wird erspart, weil er seinen Körper um so viel weiter zurück beugen muß, daß er jenes Loch in die Puncturspiße einzlegt; er legt daher das nähere Punctursoch weiter in die Mitte des Papieres, als das entserntere Punctursoch, wenn er Folio, Quart oder Octavsformat hat; bei Duodez hingegen müssen beide. Punctursöcher gleich weit vom Papierrande entsernt sein.

Indem er die Puncturlöcher ungleich stellt, bei Folio, Quart und Octav, wie ich eben erwähnt habe, sichert er sich auch ferner vor der Gefahr, daf der Hausen verdreht werde, wenn er den Wisberdruck druckt, weil er, ohne die Reile sehr zu verändern, nicht im Stande sein wird, das Register zu machen, und der Fehler wird auf ein Mas ents deckt werden; und die Drucker, welche immer auf eine und die selve Sorte Papier drucken, nehmen

selten oder nie die Reile an der vorderen und an der rechten Seite des Karrens weg, sondern lassen sie gleich als Richtmaaß für die nächste Form liezgen; denn indem man den Rahmen dicht gegen diese Reile treibt, ist sast schon, wenn auch nicht völlig, das Register gemacht; und hat der Setzer Rahmen von gleicher Größe genommen, und sind die Reile von der selben Breite, so hat freilich der Orucker einen großen Vortheil gewonnen.

Alle diese Verrichtungen und noch einige ans dere, deren ich gleich kurz erwähnen werde, wers den mit dem Ausdrucke 'Zurichten einer Form' bezeichnet. Noch folgende gehören hieher.

Das Rähmchen muß mit braunem ober ftei= fem Papier oder mit geleimtem Schreibpapiermaku= latur mittels Rleisters überzogen und dann ausge= schnitten werden. Wenn der Drucker einen gum Probeabdruck in der Presse bestimmten Bogen in den Deckel eingelegt und dann abgedruckt hat, so betrachtet er ihn hernach gang genau, ob alle Gei= ten der selben Form durchaus ganz im Drucke her= auskommen; findet er nun, daß der Ueberzug des Rähmchens an manchen Enden und Ecken noch Wörter oder Zeisen verdeckt, so muß er mit einer kleinen Scheere oder einem scharfen Defferchen das Rähmchen danach ausschneiden und besonders an den jenigen Stellen, wo etwas dadurch in der Form beim Abdrucken verdeckt wird. Diese Arbeit heißt er 'das Rähmchen ausschneiden'. Hat er dieses gethan, so schraubt oder befestigt er sein Rähmchen wieder an den Deckel. Die meinen

Drucker schneiden jedoch das Rähmchen gleich am Deckel aus.

5

- 2. Er sieht dann, daß die Form gehörig geschlossen wird.
- 3. Daß keine Buchstaben oder Spatien auf der Form liegen, welches häufig der Fall ist, wenn der Seper die Revision in der Presse vornimmt.
- 4. Db Holzschnitte in der Form vorkommen, und ob sie genau die Höhe mit der Schrift haben. Ist dieses nicht, und selten ist es der Fall, so muß er unterlegen, bis sie die gleiche Höhe erreicht haben. Um besten versichert er sich davon, wenn er erst seine Kärtchen oder Spähnchen auf die Obersläche der Holzschnitte legt, und mit einem Lineale oder sonstigem gleichen Maaße oder durchs Gefühl der Finger visiet, damit er gleich weiß, wie viele Kärtchen er unter zu legen hat, um die bestimmte Höhe zu erreichen.

Ist er hiemit zu Stande, so schließt er die Form auf, nimmt den Holzschnitt heraus und paßt seine Karte oder sein Spähnchen oder was er gezrade für erforderlich hält, hinein, und stellt den Holzschnitt oben drauf. Jedoch nicht immer darf er auf sich selbst hiebei trauen; er schließt demnach seine Form wieder zu, und zieht einen Abziehvogen von Neuem ab, wo er gleich dann bemerken kann, ob er durch die Unterlage die gehörige Höhe erzreicht hat. Ist jedoch der Holzschnitt zu hoch, so sägt oder schneidet er von der unteren Fläche so viel ab, als er für nöthig hält; beträgt das Ueberzmaaß nicht viel, so kann er auch einige Bogen in

5-00

den Deckel mehr legen, und schneidet aus dem selben den jenigen Theil, welcher auf den Holzeschnitt zu liegen kömmt, heraus.

5. Wenn eine weiße Seite oder mehrere in einer Form vorkommen, so braucht er die selben nicht auszuschneiden, wenn er ein neues Rähmchen hat; bedient er fich aber eines alten Rahmchens und diese Seite ist schon ausgeschnitten, so kleistert er ein Stück Papier barüber, um die weiße Seite in der Form zu bedecken, damit sie nicht beschmutt Um nun zu verhüten, daß die den weißen Seiten oder den Bakats nächsten Seiten nicht zu schwarz kommen, so paßt er einen Träger in das Die Träger werden gewöhnlich aus Rähmchen. Corpus - oder Ciceroregletten gemacht. Gie werden einen Zoll lang geschnitten und dann gefleistert und auf die Form gelegt mit ber gekleisterten Seite aufwärts; das Rähmchen und der Deckel werden dann auf die Form niedergelegt und ein Abdruck wird gemacht, wodurch hernach die Träger im Rähmchen an ihrer schicklichen Stelle kleben werden. Träger von Kork werden auch häufig gebraucht, da sie wegen ihrer Elasticität sehr dienlich sind; auch hat man pa= pierne Träger, die wie ein Röllchen zusammen gerollt und angekleistert werden. Die Träger dürfen aber weder zu dunn noch zu dick, sondern muffen gleich und glatt geschnitt oder geschnitten sein; in Erman= gelung dazu schicklicher, dunnen, gleichen, hölzernen Spähne kann man auch aus Streifen von Pappen= deckel die verschiedene Dicke haben, eine Art von Trägern schneiden, und da und bort im Rähmchen

ankleben, wo es nöthig ist; nur steht ihre Nachgies bigkeit sehr im Weg, und können blos im Nothfalle dienen, wenn man keine von Holz geschnittene hat.

- 6. Er sieht nach, ob die frei stehenden Zeilen, 3. B. die Solumnentitel, oder die Signaturzeile zc. zu sehr ins Papier einschneiden. Er muß dann wissen, ob es an ihm liegt, daß er vielleicht zu kurz den Karren hineinfährt oder ihn völlig verfährt, oder ob es am Ziehen liegt. Ist Dieses nicht der Fall, so kann er das Uebel leicht durch einen schicklichen Träger heilen. Daß man nicht zu weit hinein oder sehl sahre, kann man durch einen Strich mit Kreide an der äußeren oberen Fläche des Deckels verhüten, damit man immer weiß, wie weit der Karren hineinzufahren ist, bei dem ersten und bei dem zweiten Zuge. \*)
- 7. Er untersucht ferner, ob der Träger oder die Schnalle des Bengels, worauf er nach geschehe, nem Zuge ruht, ihn halten wird, wehn die Spindel einen kleinen Sprung macht, nämlich wenn der Bengel nur ein wenig von dem Drucke der Form zurücksliegt. Findet dieses nicht Statt, so befestigt er die Schnalle ein wenig höher und schraubt sie dichter an die Preswand an. Nur darf sie wieder

<sup>\*)</sup> Diese und ähnliche Stellen haben blos Bezug auf solche Pressen, wo zwei Mal bei jedem Abdrucke gezogen werden muß.

nicht zu hoch stehen, sonst wird der Bengel schwer herausgehen. \*)

8. Ein jeder Drucker setzt sich seinen Antritt nach Gefallen; bei einer langen Person kann der Antritt weiter abstehen und niedriger sein, als bei einem kleinen Drucker, weil seine Beine weiter unter den Karren reichen, und er stark auftreten kann, um seine Kraft zu vermehren, während daß eine kleine Person erst seine Beine ausstrecken müßte, um den Antritt zu fühlen, wodurch er natürlich seine Kraft schwächt.

Noch mehrere andere Handgriffe könnte ich hier aufzählen, wodurch sich ein Drucker manche seiner Arbeiten erleichtern kann; doch hier hilft alle Beschreibung nichts. Jeder Drucker rückt seinen Galgen, seinen Esel und seine Bank, wie sie ihm am besten zur Hand sind, und wie es die Localität der Offizin erlaubt. Die einzige beste Lehrerin in solchen kleinen Gegenständen ist gewiß immer die Erfahrung, und vieles wird ihm leicht durch Uebung; ich gehe daher weiter fort in der Aufzählung der Hauptverrichtungen des Druckers.

S. 9. Das Ausstreichen und das Auftragen der Farbe mit Ballen oder Walzen.

Bevor der Drucker an seine Arbeit geht, so streicht er seine Farbe aus. Hat eine lange Zeit

<sup>\*)</sup> Dieser Paragraph geht blos die gewöhnliche hölzerne Presse an; und da noch vicle hölzerne Pressen im Gange sind, so war dies des Erwähnens werth.

die Farbe unberührt gelegen, so ist gewöhnlich die Oberfläche trocken geworden und hat eine Kruste bekommen; deshalb hat er erst dieses Häutchen ober diese Kruste wegzunehmen, bevor er die Farbe aus= streichen kann. Sollte nur etwas von dieser Krufte, mag es so wenig sein als es nur wolle, sich mit der Farbe vermischen, wenn der Ballen oder die Walze die kleinen trocknen und krustigen Theile zufällig aufnimmt und auf die Form aufträgt, fo entstehen daraus Pugen, und der Bogen wird Makulatur; und eben so wenn sie zwischen zwei oder mehreren Buchstaben kommen, ober sich in das Weiße ber Buchstaben einsetzen, so hat der Drucker große Mühe und vielen Zeitverluft, feine Form gu reinigen; ist daber der Drucker nachlässig, so kann es sich zutragen, daß solche Schandflecken durch einen ganzen Saufen durchgeben, mas leider oft anzutreffen ift. hat der Drucker also hier seine Schuldigkeit zuvor gethan, das heißt, hat er diese Rrufte völlig entfernt, so trägt er eine fleine Quan= tität Farbe auf den Farbstein auf, und streicht sie gleich und dunn aus. Nur nehme er fich in Acht, daß er nicht zu viel auf ein Mal herausnehme; sonst ift es unmöglich eine Gleichförmigkeit im Drucke ju erhalten, wodurch ein Buch sich doch vorzüglich auszeichnen foll.

Das Auftragen der Farbe auf die Form ist für den Drucker von solcher Wichtigkeit, daß er bei der geringsten Unaufmerksamkeit Fehler begeht, die den ganzen Bogen schänden. Ein achtsamer Ballen- oder Walzenmeister wird nie viel Farbe auf ein Mal

nehmen; sondern hat immer vorn auf dem Farbstein eine kleine Quantität, damit er immer seiner Sache gewiß ist. Die große Kunst ist eben, eine Gleichsförmigkeit der Farbe zu erhalten, was blos durch die größte Aufmerksamkeit auf das Farbenehmen erzielt werden kann. Schenkt diesem Gegenstande der Ballenmeister seine ganze Anfmerksamkeit, und der Preßmeister dem Ziehen, so können Beide sagen, daß sie ihre Schuldigkeit gethan haben. Daß dies freilich nicht häusig geschieht, ist gewiß nicht zu läugnen; doch was hilft hier das Predigen?

Alle Drucker tragen nicht einer mie der andere auf; aber folgende Methode ist doch die gewöhnlichste. So bald nämlich der Deckel aufgeschlagen worden ift, geht der Ballenmeiser mit den beiden Ballen über die eine Hälfte der Form gang hinauf, und dann über die andere Hälfte ganz herunter, und auf eben die selbe Art wieder ruckwärts, mahrend der Preß= meister den gedruckten Bogen auslegt und einen neuen wieder einlegt; ift der Ballenmeister langfam in seinem Geschäfte, so trifft es sich häufig, wäh= rend daß der Presmeister ihn eilen heißt, daß er eine Ecke unberührt läßt, und daß daraus ein Monch entsteht, wie sie es nennen, das heißt, daß eine Stelle auf einem gedruckten Bogen gang blaß oder unleserlich gedruckt wird. Solche Mönche ent= stehen auch noch aus der üblen Gewohnheit mancher Drucker, indem sie auf der Form mit den Ballen in großen Sprüngen herum tanzen oder stampfen, statt daß sie mit den selben dem ordentlichen geraden Gange nach, auf eine mehr walzende oder wiegende

Art fortschreiten sollten. Die selbe Bemerkung ist auch auf die Walzen anwendbar, von deren Zubezreitung und Behandlung ich im folgenden Buche sprechen werde.

Während des Auftragens sollten die Ellbogen lieber einwärts gekehrt werden, und der Griff sollte sich nach Aussen neigen, damit die Ballen vollkommen gerade sein können; auf diese Weise wird er auch mit größerer Sorgkalt und Sicherheit über die Ecken weggehen können. Wird diese Vorschrift genau befolgt, so ist dieses Verfahren unstreitig das schnellste, so wie auch das am aller wenigsten feh-lerhafte.

Die Ballen, so auch die Walzen, sollten nie zu weit über die Form hinaus gehen, weil sonst leicht Staub ankleben könnte, woraus viele Pugen nach= her im Abdruck entstehen, die nicht fo leicht wegzu= bringen find. Nach diesen Pupen und jedem anderen Fehler hat der Ballenmeister sorgfältig zu sehen und sie zu verbessern oder sie am besten zu verhindern. Eben so kann auch der Presmeister mit einem einzigen Blick über den abgedruckten Bogen sogleich bemerken, ob alles gut von Statten geht; aber die Gleichförmigkeit des Abdruckes beruht hauptsächlich auf der Aufmerksamkeit und Sorgfalt des ersten. Go wie der Presmeister den Ballen: meister auf die schlechte Beschaffenheit der Abdrucke, woran das Auftragen Schuld ist, aufmerksam macht, eben so muß, auch letterer den ersteren erinnern, wenn dieser irgend einen Fehler im Auflegen der Bogen auf den Deckel oder im Ziehen begeht. Auf

jeden Bogen muß mit beiden Ballen bei anhaltens der, immer gleicher Stärke und Druckfraft die Farbe aufgetragen werden; dann kömmt auch der Abdruck gleich gut, rein und leserlich heraus, wenn der Drucker das gehörige Maaß beim Farbenehmen beobachtet, und die Farbe vorher gut gerieben und gleich vertheilt hat.

Ich hätte kaum nöthig gehabt, etwas über die Behandlung der Ballen zu sagen, da jest die Walzen fast allgemein eingeführt worden sind; unsere alten Ballen sind aber doch noch ein so gutes Ding, so daß es schwerlich ganz in Vergessenheit gerathen wird. Wer seine Ballen gut verfertigt, in gutem Stand erhält und sie gehörig behandelt, kann schon alle Ansprüche befriedigen, die man nur in Hinsicht des Austragens machen kann; und so geht es mit jedem Werkzeuge. Denn wer die Walze z. B. nicht zu behandeln versteht, wird nimmer gut auftragen können, mag sie auch noch so gut verfertigt sein als möglich ist.

## S. 10. Bom Ziehen.

Der Preßmeister legt einige Bogen im Deckelein, macht das Rähmchen zu, legt den Deckel nieder, und fährt mit dem Karren die Form unter den Tiegel hinein, und zieht am Bengel; hierauf fährt er den Karren wieder heraus, öffnet den Deckel und das Kähmchen, nimmt den gedruckten Bogen heraus, und legt ihn auf den Haufen aus. Alle diese Verrichtungen und noch andere dabei vorkom-

mende Handgrisse umfaßt man mit dem allgemeinen Ausdrucke des Ziehens; so wie alle die vorkommen= den Verrichtungen des Ballen- oder Walzenmeisters mit dem Namen des Auftragens bezeichnet werden.

Um einen Bogen vom Haufen zu nehmen, ftellt sich der Presmeister fast gerade vor den Deckel hin dreht aber hurtig den oberen Theil seines Körpers, nach dem Saufen zu, um beffer feben zu konnen, daß er blos einen Bogen abnimmt, den er dann in den Deckel einlegt. Mit einem geschwinden Ueber= blicke bemerkt er, ob die Seiten der Bogens uneben auf bem Einstechbogen liegen; ift nicht alles in feiner richtigen Lage, so muß seine linke Hand den Bogen recht zu legen suchen, mahrend ichon die rechte Hand an den Angriff bes Rahmchens greift, und dann das Rähmchen zumacht, den Deckel nieder schlägt und nach dem Bengel greift. Es wurde viel zu weitläufig sein, alle die kleinen Sandgriffe hier auf= zuführen, wodurch sich der Drucker seine Arbeit erleichtert und fie befördert. Die beste Schule ift hierin, sich felbst an die Presse zu stellen, und auf die Verrichtungen des Prefmeisters Acht zu haben. Aber eine Warnung für den Lehrling wird hier nicht am unrechten Orte sein, nämlich nicht diese kleinen Handgriffe für gering zu achten; nur eine längere Erfahrung wird den Rugen der felben bestätigen können. Die Bande des Druckers find immer beschäftigt, die eine verrichtet dies, die andere jenes, und diese Beschäftigungen wechseln so plötlich mit ein ander ab, daß oft die eine Hand anfängt, und es nachher die andere vollendet.

Alle Aunzeln oder Falten, die sich im Papiere befinden können, muß er aus einander streifen. Kömmt er an einen umgeschlagenen Bogen, der als Zeichen dient, so faltet er ihn aus einander, und streift auch mit dem Nägelrücken seiner rechten Hand die Falze aus; und nach diesem Drucke schlägt er diesen Bogen wieder um, damit er ihm als Zeichen beim Widerdrucke diene.

hat der Drucker nun den Schöndruck oder die erste Form des Bogens in seiner bestimmten Auf= lage abgedruckt, so kehrt er den Papierhaufen um. Bei Duodez legt er seine Rechte unter den Haufen und seine Linke unterstütt das ihm nächste Ende, und stülpt den ganzen Haufen um, so daß die ge= druckte Seite nach unten zu liegt. Bei Octav legt er seine linke Sand unter den Saufen, mit seiner Rechten das ihm nächste äußere Ende unterstützend, und kehrt ihn um. Das ganze Umstülpen des Pa= pieres für den Widerdruck geschieht nach diesem Grundsat, und die erstere Art nennen die Drucker 'nach Duodez', die andere 'nach Octav'. Er nimmt blos so viel als er vermag, und muß sich in Acht nehmen, daß er nicht verschiedene Haufen mit ein= ander vermische. Aus Mangel an Platz stellt man oft die zum Drucke bestimmten Papierhaufen einen über den andern. In solchem Falle muß zwischen jeden Haufen ein Papierstreif als Zeichen so gelegt werden, daß er vorne sichtbar hervorrage, oder man muß alle Mal zwischen jeden Haufen einen Bogen so einfalzen oder umschlagen, daß eine Spipe des selben vorne heraus ragt, damit sich der Drucker

danach richten kann, wie weit der zu druckende absgezählte Haufen geht. Ich werde noch weiter unten auf diese Anordnung zurückkommen, wenn ich vom Papierfeuchten und vom Abheben der geseuchteten Papiere sprechen werde.

Eine sehr wichtige Arbeit des Presmeisters ift folgende, welche unter dem Namen des Registerma= chens begriffen wird. Register machen oder suchen ift ein Ausbruck bes Druckers, und heißt, die jum Abdrucken eingehobene Widerdrucksform in der Presse also legen, rücken und befestigen, daß der Abdruck der selben auf den schon abgedruckten Schöndruck gang genau paßt und die Columnen der felben nir= gends vor dem Schöndrucke vorschlagen, und also auch eben so genau auf die Mitte des Bogens abgedruckt erscheinen muffen, wie beim Schöndruck geschehen ift. Eigentlich ift diese so wichtige Beschäftigung bes Druckers mit dem Zurichten, wovon ich schon in §. 8 gesprochen habe, gang einerlei. Db alle Columnen richtig Register halten, wie man funstmäßig zu reden pflegt, kann man blos durch einen Abdruck erfahren; und der Drucker darf von Rechtswegen nicht eher einen Bogen einlegen und drucken, als bis das Register steht, tas heißt, er muß die Form so lange herumrucken, entweder weiter rechts oder links, oder weiter hinauf oder herunter, je nachdem es erforderlich ist, bis alle Celumnen richtig auf einander paffen. Beim Gin= keilen der Form hat man jedoch darauf zu achten, daß nicht durch unschickliche ober zu dicke Reile, oder durch ju ftarkes Einkeilen oder Schlagen das Register verrückt oder die Form wieder aus ihrer richtigen Lage gebracht werde.

Es geschieht manch Mal, daß der Geger diese oder jene Stege in der Form nicht von gleicher Breite ausgesucht oder mit andern ähnlichen ver= wechselt hat; in diesem Falle mag der Drucker die Reile ändern, wie er will, das Register wird nie stehen. Durch eine solche Nachlässigkeit des Gegers' oder Druckers, je nachdem einer oder der andere die Formate zu suchen verpflichtet ist, wird oft viel Zeit verfäumt. Gin achtsamer Drucker betrachtet daher, wenn er eine Form einheben will, die ein Setzer oder etwa ein anderer Drucker geschlossen hat, sie gang genau vorher, und untersucht, ob die Stege nicht verwechselt worden find. Auf diese Weise erspart er sich viele Mühe und Zeit, als wenn er es erst beim Zurichten in der Presse bemerkt, daß da ein Fehler vorgefallen ift.

## S. 11. Vom Formenwaschen.

Nachdem die Form ausgedruckt worden ist, so ist des Ballenmeisters Beschäftigung, selbige rein abzuwaschen und alle Farbetheilchen, welche an, in und neben den Buchstaben kleben, herauszubringen. Werden die ausgedruckten Formen beim Waschen nicht gehörig behandelt, so leidet nicht nur der Drucker selbst dabei, sondern auch der Herr der Buchdruckerei; letzterem wird dadurch sehr viel Schazden verursacht, so bald der Drucker hierin nachlässig ist, und er selbst verliert an Zeit, indem er doch

endlich genöthigt wird, die Form noch ein Mal zu waschen; oder beim Zurichten viele Zeit versäumt.

Bu dem Ende find vorzüglich zwei Gegenstände zu berücksichtigen, nämlich die Beschaffenheit der Lauge, und die Gestalt der Waschbürste. Doch juvor will ich den in England gebräuchlichen Laugen= kasten beschreiben, da er in der That, eines jeden Buchdruckerherrns Aufmerksamkeit verdient. Der Laugenkasten oder Laugentrog schwingt sich mittels an bei= ben Seiten angebrachten Zapfen auf einem hölzernen Gestelle, so daß der Schwerpunkt des Troges ihn in eine schräge Lage fallen läßt. Der Trog ist mit Blei gefüttert; der obere vordere Rand ist mit Eisenblech beschlagen, damit die Form durch ihre Schwere nicht so leicht etwas beschädigen kann; und ein be= wegliches Bret ist auf den Boden gelegt, worauf die Form ruht. Durch eine schiefe Stellung der Form schwingt er den Trog in die entgegengesetzte Richtung, und läßt die Lauge einige Mal über die Form wegspulen; hierauf nimmt er die Burfte und reibt damit die ganze Form ab, spühlt sie dann, wie gewöhnlich, ab und läßt sie zum Abtrocknen stehen.

Die Lauge wird in England aus der besten amerikanischen Perlasche gemacht \*). Ein großer

Dorzug; sie ist in zwei Gorten zu haben; nach der letteren pflegt an Werth die russische, und dann die danziger oder polnische Perlasche zu folgen. Man unsterscheidet sie nach ihrer Farbe; je mehr sie von der weißen Farbe abgeht, und blauer wird, desto geringer ist sie an Werth.

Werhältniß ist 1 KA Asche zu einer Galone weiches Wasser (4 Maaß); diese Mischung sollte immer aufzgerührt werden, bis sie sich ganz aufgelöst hat; je größer die Quantitäten sind, und je länger sie stephen, desto schärfer wird die Lauge. Der Topf sollte einen Deckel haben, der verschlossen werden kann \*).

Die Waschbürste hat lange, dichte und starke Borsten, damit sie die Schrift nicht beschädigt, wenn man zu stark aufdrückt.

Ist die Form nun rein abgewaschen, so schwebt man sie in dem Waschkasten mit reinem Wasser auf beiden Seiten ab, legt sie dann auf das Waschbret nieder, und überliefert sie dem Seper. Darauf wird sie aufgeschlossen, die Stege werden abgelöst, Nahmen und Format abgeschlagen und an einem passenden Orte zum ferneren Gebrauch aufgehoben.

#### S. 12. Bom Papierfeuchten.

Das Papier wird in einer großen Wanne oder einem hölzernen Troge mit Wasser gefeuchtet. Der Presmeister nimmt das trockne Papier auf seine

<sup>\*)</sup> In Teutschland hält man die Lauge aus der Niche von büchenem Holze für die schicklichste zum Formenwaschen; auch wird sie nach dem Gebrauch aufgehoben, und wiesder zum Waschen mehrerer Formen kochend gemacht. Man behauptet, daß die Potasche der menschlichen Haut nachtheitig ist.

linke Hand, und hat vor sich der Breite nach eine Bank oder ein Feuchtbret stehen, worauf er zuerst ein Paar Bogen Makulatur gelegt, damit der erste weiße geseuchtete Bogen nichts von dem etwaigen Staub oder Unrathe, der auf dem Feuchtbrete hasten könnte, an sich ziehe und dadurch beschmust werde. Dann nimmt er das erste Zeichen (Buch IV. Rap. 5.) auf und legt es mit den Rücken der Büscher nach seiner rechten Hand zu, damit er beques mer jedes Buch ankassen kann; das Zeichen oder den Papierstreif legt er quer über den Rest des Hausens, damit er gleich weiß, wenn er zu Ende ist.

Mitten am Rücken ergreift er mit seiner recht ten Hand ein Buch Papier, und dessen Rand mit seiner Linken, und legt es nieder auf die Makulatur, öffnet es und legt darauf einige Bogen.

Nachdem er seine erste Lage trocken auf das Feuchtbret gelegt hat, so nimmt er den Rest des Buches von dem Papierhausen ab, mit dem Rücken in seiner rechten Hand, und den Rand in der Linzken, wie zuvor, und krümmt das Buch etwas nach unten zu durch den Druck der Finger, zieht es von der linken Seite nach der rechten durch das Wasser, indem er die linke Hand los läßt, und blos die Rechte das Buch heraus zieht. So bald das Buch heraus kömmt, so erfaßt die Linke geschwind den Rand wieder, und legt das durch das Wasser so gezogene Buch auf das zur rechten Hand stehende Feuchtbret. Man bedient sich auch an manchen Orzten zweier hölzernen so genannten Feuchtspähne, die aber keinen größeren Bortheil gewähren, als die

Finger der Hand. Dieses Durchziehen geschieht bald rasch, bald langsam, je nachdem das Papier schwach und halb geleimt oder dick und dabei stark geleimt ist. Je dünner ein Papier ist, je weniger darf es angenäßt werden, und im Gegentheil, je dicker es ist, je mehr Nässe erfordert es beim Feuchten.

Da auch Zeichenpapier gelegenheitlich in einer Buchdruckerei gebraucht wird, so ist es hier wol der passende Ort, das Feuchten mit solchem Papiere zu beschreiben, da es von dem erwähnten Verfahren verschieden ist. Die beste Methode, dieses Papier ju feuchten, ift mit einer Burfte, welche man Geländerburfte nennt; anstatt das Papier durch das Wasser zu ziehen, legt man es auf ein Bret, taucht die Bürste in das Wasser und sprütt sie wieder etwas aus, und bestreicht das Papier dann damit, fo daß alle Theile gleich angefeuchtet werden. Das Zeichenpapier verlangt schon mehr Wasser, als das Papier zu Rupferstichen, da ersteres stark geleimt Die selbe Methode ist auch bei außerordentli= ist. chen Papiergrößen anwendbar.

Nachdem der Drucker sein erstes Zeichen gesteuchtet hat, so macht er ein Zeichen, indem er einen Bogen so falzt, daß das eine Ende oder die Spize des selben vorne hervor ragt, damit er weiß, wie viele Bogen in ein Zeichen kommen, und das mit bei der Auslage weder zu viel noch zu wenig gedruckt werde.

So den ganzen Haufen angefeuchtet, legt er einige Ausschußbogen darauf, um den letzten Bogen vor dem Beschmutzen zu sichern; dann nimmt er,

drei oder vier Mal, in seine Hand so viel Wasser, als möglich, und sprengt es über die Ausschußbogen, daß es in die nicht angefeuchtete lette Abtheilung des Buches hinein dringen und fie anfeuchten kann; dann legt er den Zettel hinein, worauf der Titel des Werkes, und die Auflage geschrieben ift, und welcher halb heraus hängt, so daß er lesbar ist. Dies geschieht schon im Magazin oder in der Bü= cherstube, wo das Papier, das jum Drucke bestimmt ist, abgezählt wird. Oft nimmt man auch die Pappe dazu, welche das weiße Papier vor dem Schmuten sichert, und schreibt mit Kreide oder Röthel Obiges darauf. Den Saufen dect man nun mit einem Feuchtbrete ju, legt oben auf das felbe einen verhältnismäßig großen Stein, wodurch es beschwert wird, und stellt ihn in ein besonderes Zimmer. Gewöhnlich feuchten die Drucker ihr Papier für den nächsten Tag den Abend zuvor, so daß es die ganze Nacht hindurch ruhig stehen kann. Es würde wol vorzuziehen sein, wenn alles gefeuch= tete Papier aus einander gelegt und am folgenden Morgen umschlagen, und dann erst sieben oder acht Stunden lang gepreßt murde.

Das Papierfeuchten hängt jedoch immer gänzlich von der verschiedenen Beschaffenheit des Papiers ab; und da der Buchdrucker selten in der Auswahl der Papiere freien Willen hat, so muß er seine ganze Geschicklichkeit und alle seine Geduld ausbiez ten, um seine Arbeiten nach dem Papier einzurichz ten. Das Papier für ein gut ausgestattetes Werk muß in der Festigkeit und im Gewebe zunehmen, wie die Farbe in Zartheit und Zähe zunimmt. Vers sucht man schöne Arbeit auf gewöhnlichem Papiere zu liesern, so ist dies Zeit- und Geldverschwendung. Immer muß sich das Papier nach der Beschaffenheit der Farbe richten, oder umgekehrt die Farbe nach der Natur und Beschaffenheit des Papieres. Der Druscher muß deshalb vor dem Feuchten die Papiere gesnau untersuchen, und sie danach zu behandeln wissen.

Gine wahrhaft wissenschaftliche Methode hat John Gloham, Director der Druckereiverwaltungssfachen bei der Bank von Ireland, schon lange Zeit in Aussührung gebracht; und hoffend, daß eine kurze Nachricht davon manchem denkenden Buchsdrucker eine Sache von Interesse sein wird, will ich sie diesem Werschen einverleiben; ob gleich Ieder zweiseln wird, daß diese Methode allgemein einzgesührt werden könnte, da wir leider! so sehr von der verschiedenen Beschaffenheit der Papiere eingesschränkt werden, so kann sie doch vielleicht als nützlicher Wink für einen Kunstgenossen dienen, dem seine Kunst am Herzen liegt.

Der Apparat besteht aus einem gußeisernen Kasten, dessen Deckel mit einem Charniere luftdicht verschlossen werden kann. Ein unter diesem Kasten besindlicher Wasserbehälter steht mit dem selben mitztels einer perpendikulären Köhre in Verbindung, die jedoch nach Belieben durch einen Sperrhahn gesspert werden kann. Das anzuseuchtende Papier wird in einem hölzernen Kasten aufgehäuft, so daß es jedoch auf seinem Kand in dem gußeisernen Gesfäße stehen wird, woraus die Luft mittels einer Lufts

pumpe beraus gepumpt wird; hat man bernach den Sperrhahn geöffnet, so bewirkt der atmosphärische Druck auf den Bafferbehalter, daß ein Theil Baffer durch die Röhre in den luftleeren Rasten steigt und gleich überall das Papier durchdringt. Wird nun die Luft mittels eines Bentils eingelaffen, fo brangt ber Druck der selben das Wasser ins Papier, welches dann heraus genommen, und wieder aufgehäuft wird, wie es zuvor war. Die überflüssige Feuchte muß hierauf mittels einer vertikalen Schraube und eines. Hebels oder mittels fich umwälzender Cylin= der ausgedrückt werden. Die Enlinder find mit großen Gewichten und Bebeln versehn, um den Druck zu erhalten, und fo eingerichtet, daß eine jede Quantität Papier, wenig oder viel, dazwischen gelegt werden fann. In wenig Minuten fann durch diesen Proces so viel Papier gefeuchtet und fürs Drucken zugerichtet werden, als nur der eiserne Raften oder Behälter faffen wird.

Diese Feuchtmethode scheint mir wahrscheinlich jeden Wunsch bei außerordentlich seinem, stark gezleimten, ungefalzten Papiere zu befriedigen; ich würde aber nie die Mühe und Unkosten mit dem schlechten Papiere wagen, das wir zu behandeln und zu gebrauchen gewöhnlich gezwungen sind. "Ein Buch auf ein Mal und rasch durch das Wasser," ist oft das Commandowort für unsere Drucker, die einen solchen zarten Artikel feuchten müssen. Man müßte erwarten, wenn man diesen Kasten mit mehzreren Rießen von unserem gewöhnlichen Papier anzfüllte, daß das Ganze in einen milchweißen (wegen

des Gipses und der Bleiche) oder noch öfterer in einen grauen Brei aufgelöst würde.

### S. 13. Das Ballenmachen.

Daß ich mich schon weiter oben weitläufiger über das Auftragen der Farbe mit Ballen, als viel= leicht Mancher wünschen mag, ausgesprochen habe, und daß ich jett noch über die Verfertigung der fel= ben zu sprechen gesonnen bin, da fie doch fast ganglich von den Walzen verdrängt worden find, bedarf ei= niger Worte zu meiner Rechtfertigung. Die unge= mein gunftige Aufnahme, die der Einführung der Walzen zu Theil geworden ift, hat schon entschieden, welchen von beiden Werkzeugen der Vorzug gebührt; und es mare gang unnöthig, hier noch die Walzen anzupreisen. Go groß nun aber auch meine Begierde ist, jede nüpliche Erfindung, die für die Buchdruckerkunft von Bedeutung ift, gleich auf zu nehmen und zu versuchen, und so sehr es mir um die Vervollkommnung unserer Kunft zu thun ift; eben so stark fühle ich mich auch hier bewogen, meinen Wunsch aus zu sprechen, daß die Ballen in einer ansehnlichen Druckerei nicht gang verdrängt werden möchten. Von dieser Ansicht geleitet, habe ich auch schon oben von den Ballen gesprochen; und es ist mir blos noch übrig, eine kleine Anlei= tung zu deren gehöriger Verfertigung zu geben. Ein Jeder febe ju, daß er fein Werkzeug mohl ver= fertige, wohl behandle und aufbewahre, damit er Freude an dem Gelingen feiner Arbeit habe. Ueber=

Dies kömmt noch hinzu, daß durch eine besondere Beschreibung der Ballen dieser oder jener Vortheil, den die Wahzen gewähren, noch mehr heraus gehozben und deren ganzer Nußen verständlicht wird.

Die Ballenleder werden aus ungegerbten Schaf: fellen verfertigt, nachdem die Felle von den Haaren durch den Kalkproceß gereinigt worden sind. kauft sie entweder naß oder trocken; sind sie trocken, so mussen sie in Kammerlauge eingeweicht werden. Aus einem Felle schneidet man gewöhnlich zwei mit: telmäßige Ballen. Ift das Fell ungefähr 14 oder 15 Stunden eingeweicht gewesen, so nimmt man es aus der Lauge und gerbt es, damit das Wasser und der Ralk entfernt werden, wodurch es geschmeis diger wird. Man legt dann das Fell auf ein Feuchts bret oder ein anderes leeres Bret, und dehnt es so sehr als möglich, indem man mit dem Ballen: holze darauf herum reibt, oder indem man die bei= den Hälften gegen einander reibt, so daß sie recht biegsam, zäh und geschmeidig werden. Auch kann man sie zu dem Ende, nachdem das Fell zuvor in zwei Hälften geschnitten worden ift, auf die Erde legen und mit Füßen treten, bis kein Tropfen Waffer mehr in ihnen enthalten ist, oder bis man merkt, daß sie weich, nachgiebig und geschmeidig genug und von der überflüssigen Feuchtigkeit befreit find. Hierauf nagelt man das halbe Fell gehörig an den Rand des Ballenholzes in gut eingetheilten Falzenräumen bis zur Hälfte ringsherum an; durch die eine Hälfte, die man offen läßt, stopft man die Ballenhaare, die gut gezaust sein mussen, nach

und nach hinein; nagelt dann die andere Hälfte zu, und schneidet das überslüssige Leder ab. Die Ballen sind gut aufgeschlagen, wenn die Haare so gestopft sind, daß sie eine volle glatte Fläche bilden; daß jeder Theil des Leders auf die Schrift sich aufschrückt; daß die Ballen eine vollkommene halbeirkels förmige Gestalt haben und nicht da tief, dort erhaben oder holperig sind; daß sie nicht zu fest gestopft sind, sonst sind sie beim Auftragen zu wenig nachsgiebig und fast ganz unbrauchbar; daß sie nicht zu locker gestopft sind, sonst wird beim Auftragen nur die Schrift abgestumpft, die Form voll geschmiert und das Leder wird sich, so bald die Haare nieder gedrückt sind, zusammen runzeln.

Die so aufgeschlagenen Ballen taucht man nachher in Lauge und schabt sie sogleich mit dem Ballenmesser, um sie von allem Unrathe zu reinigen; dann
nimmt man einen reinen Bogen starkes Papier und
reibt damit die Ballen, bis sie vollkommen trocken
sind. Nimmt das Ballenleder nicht gleich die Farbe
an, so weiß man, daß man die Ballen nicht gehörig abgerieben und abgetrocknet hat; deshalb muß
er in diesem Falle das Abreiben und Trocknen mit
Papier noch ein Mal vornehmen, oder man hält und
schwingt rasch und vorsichtig die Ballen über ein
Stück brennendes Papier; im Binter kann man sie
allmählig am Feuer trocknen lassen. Sind die Ballen fertig, so müssen sie wohl abgeputzt und abgetrocknet werden, auf die eben beschriebene Beise.

Hierzu gehört auch noch das Einschlagen und das Einschmieren der Ballen. Wenn die Ballen

nicht in beständigem Gebrauche sind, so sollten sie in ein Stück feuchte alte Leinwand eingeschlagen oder eingewickelt werden, damit die Lust das Leder nicht austrockne. Borzüglich dicke Ballenleder werzden leicht hart und trocken, deshalb sollten sie manchmal mit etwas Baumöl Abends eingeschmiert werden, damit sie nachgiebig und geschmeidig bleizben; den anderen Morgen muß man sie aber mit dem Ballenmesser vom Baumöl oder anderem darauf gesallenen Unrathe wieder reinigen. Es wäre deshalb sehr zu wünschen, daß jeder Drucker nach jedem Feierabende seine Ballen in ein Stück seucht gemachte alte Leinwand einschlüge, und sie des anzberen Morgens früh wohl abtrockenete.

Eine vollständige Beschreibung von den Compositionsballen und von den Walzen wird in einem der folgenden Kapitel gegeben werden; hier war es mir jett blos darum zu thun, ein altes ererbtes, vieles Gute mit sich führende Werkzeug nicht ganz in die Vergessenheit gerathen zu lassen, was es wahrlich nicht verdient hätte.

# S. 14. Vom Abziehen der Correcturbogen.

Das Abziehen der Correcturbogen ist an den meisten Orten auch eine Verrichtung des Druckers; es geschieht auf verschiedene Weise, vermittels der Presse, der Abziehbürste, oder auch durch Abtreten mit den Füßen.

Das Abziehen oder vielmehr das Abklatschen mit der Bürste ist fast allgemein geworden, und

man findet Biele, die hierin eine so große Fertigkeit erlangt haben, daß man oft einen mit ber Bürfte abgeklatschten Bogen von einem Pregdrucke Jedoch kömmt es hier nicht unterscheiden fann. ebenfalls auch auf die Vorrichtung des Papieres, die Kenntniß der Farbe, wie der Schrift, ungemein viel an; denn daß der Drucker bei compressem Sate mit der Bürste länger anhalten muß, als bei einem weitläufig gesetzten Werk, ist wol natürlich, da jeder Drucker weiß, daß, hat er einen compressen Bogen in der Presse, er ebenfalls stär: ker ziehen muß, wie bei einem durchschossenen, und daß er bei stumpfer Schrift mehr Farbe gebraucht, als bei einer Schrift, die schon einige Mal im Gebrauche gewesen ist, und bei dieser wieder wes niger, als bei einer ganz neuen. Man hat sich jedoch wohl zu hüten, bei ganz stumpfer Schrift nicht übertrieben Farbe zu nehmen, indem man sonst die Buchstaben voll schmiert, und der Correc= tor einen unleserlichen Abdruck erhält. Indessen ist das Abziehen in der Presse immer zu empfehlen, und es sollte mit ein Hauptbedurfniß in einer gro-Ben Druckerei sein, ju dem Abziehn eine eigene Presse zu halten, da man es keinem Drucker zu= muthen fann, unentgeltlich um einer Correctur willen seine Form aus zu heben, und im Durch= schnitte die mit der Bürste abgeklatschten Bogen natürlich nicht jedes Mal so rein und gut werden können, und man durch einen guten Abdruck Fehler in einem Werke vermeidet, die vom Corrector leicht übersehen werden können, und ferner auch, weil

die Schrift durch das Abklatschen mit der Burfte. mehr abgenutt wird und also auf diese Art dem Druckherrn Schaden entsteht. Weit vortheilhafter in jeder Hinsicht mare baber, wenn der Correctur= abdruck durch eine Presse besorgt würde; da aber oft der Geiz mancher Buchdruckerherrn die Anschaffung mehrerer Rahmen und Formate nicht zuläßt, wie ich schon S. 401 und 402 geäußert habe, und ber Seter daber oft in den Columnenschnüren ab. ziehen lassen muß, so wird es jedem vernünftigen Seter und herrn einleuchten, daß eine folche Form, wo jede Columne ausgebunden ift, nicht ohne Gefahr in die Presse gehoben werden fann; und wenn das her die Halbwisser der Buchdruckerkunst nicht bald von ihrer verkehrten Idee zu sparen abweichen, so wird noch lange Jahre der alte Schlendrian in vie-Ien Buchdruckereien bleiben, und Corrector und Seter muffen durch die eigennütigen Unfichten fein wollender Buchdrucker leiden. Wo indeß das Local einer Druckerei ben Raum für eine eigene Correce turabziehpresse nicht gestattet, sollte doch jeder Seter oder der Factor einer Buchdruckerei genau darauf sehen, nie eine schlecht abgezogene Correctur anzus nehmen, und follte es ja übersehen werden, der Corrector einen folden Schmutabzug gleich wieder zurückschicken, und bei Verweigerung der Annahme von Seiten des Sepers oder Factors sich keines Weges für stehen gebliebene Fehler verbindlich ma= Wie fann man einem Corrector zumuthen, dien. sich hiebei seine Augen abzustumpfen, da doch immer noch Mittel vorhanden find, den Abzug rein

und deutlich zu liefern! Ohnehin ist der Nachtheil bei schlecht abgezogenen Correcturen, wo wirklich viele Buchstaben da sind, die der Corrector aber eben nicht bemerken kann und über das Anstreichen der vielen nicht abgedruckten gerade die Fehler oft übersieht, die er nothwendig verbessern soll, für den Seper höchst bedeutend. Tabelkarischer, oder überhaupt kostbarer Satz sollte immer in der Presse abgezogen werden, da sich Linien, wie auch einzeln stehende Wörter leicht dupliren; was nur durch ein ganz gleiches, anhaltendes, aber nicht zu starkes Klopfen mit der Burste vermieden werden fann; ist man mit der selben nur im Geringsten etwas rasch und leicht, so bekömmt man schlechte Abzüge. Die felbe Bemerkung gilt auch von den Klopfhols zern, deren man sich in vielen Druckereien bedient, und deren untere Fläche mit Tuch überzogen ist. Um aller unsichersten und obendrein am umständ: lichsten ist das Abtreten der Abziehbogen mit den Füßen, welches doch ja überall, wo es noch gebräuchlich sein sollte, abgeschafft zu werden verdient.

# S. 15. Vom Drucken mit rother oder anderen Farben.

Dies kann mit Unterlegen der mit Roth oder mit einer anderen Farbe, außer Schwarz, zu druchenden Wörter oder Zeilen geschehen.

Wenn roth und schwarz auf einen und den selben Bogen gedruckt werden soll, so wird die Form auf die gewöhnliche Art zugerichtet, und nachher

rund um den eisernen Rahmen eine Linie gezogen, damit man den Stand der Form gleich erkennt, nachdem sie ausgehoben worden ist; die Form wird dann abgewaschen, denn der geringste darauf tles bende Unrath würde die Schönheit jener Farbe zer= stören. Hierauf legt man die Form umgekehrt auf ein mit Filz bedecktes Sethret; die im Bogen roth bezeichneten Wörter werden dann nieder gedrückt (der untergelegte Filz erlaubt dies wegen seiner weichen, nachgiebigen Beschaffenheit), und Rom= pareille - Regletten in die eingedrückten Stellen genau eingepaßt, welche die rothen Zeilen oder Borter alle gleich in die Höhe heben und darin erhalten. Ein Bogen Papier wird dann auf die Form auf gefleistert, damit die Unterlagen in ihren bestimm. ten Stellen bleiben; die Form wird wieder ein ge= hoben und erhält genau den alten Stand wieder, den sie vorher beim Zurichten eingenommen hatte, und welcher durch einige Zeichen oder durch eine Linie auf dem Fundamente bezeichnet worden mar. Man nehme sich hiebei in Acht, die Form nicht berum zu schieben oder zu rucken, sondern fie muß gleich fest und sicher auf die bezeichnete Stelle des Fundaments eingeschoben werden. Go trägt man denn die rothe Farbe auf und macht seinen Abdruck auf das mit Pergament oder Papier überzogene Rähmchen. Die abgetruckten Wörter werden mit einem scharfspitigen Federmeffer ausgeschnitten.

Nachdem der rothe Druck beendigt, und die Form wieder rein abgewaschen worden ist, so schließt man sie (am besten gleich auf dem Fundament) auf und füllt die Räume der rothen Wörter mit Quadraten und Gevierten aus. Dies gethan, schneidet man das Rähmchen für den schwarzen Druck aus.

Eines Extrapaares von Puncturen kann man sich bedienen, damit das Schwarze nicht auf das Rothe fällt.

Wird eine starke Auflage gedruckt, wie es bei Kalendern der Fall ist, so werden gewöhnlich zwei Formen gebraucht, die eine für Schwarz, und die andere für Roth; dabei wird freisich viel Zeit und Mühe erspart, weil man nichts zu unterlegen hat; aber wie viele Ausschließungen und Gevierten gehörzten früher dazu? Jedoch auch dieses ist durch die Einführung der (Buch II. Kap. 2.) erwähnten Forzmatquadraten beseitigt worden.

Eine andere Methode, die Unterlagen zu gesbrauchen, ist für Querformat zc. mit großer Schrift oder vielleicht nur mit zwei oder drei Zeilen Roth geeignet. Die rothen Zeilen werden auf dem Funsdamente heraus genommen und an ihrer Statt die Unterlagen mit der Ahle hinein gesteckt, worsauf die Zeilen gestellt werden, und das Rähmchen wird ausgeschnitten, wie oben.

Zansard, der Sohn, brachte diese Methode nur mit einer kleineren Aenderung, bei kleinerer Schrift in Anwendung. An die Stelle der heraus genommenen Mörter, legte er der Länge nach Ganz= gevierten, und wo es nöthig war, schnitt er sie zur erforderlichen Länge, und füllte die Lücke damit an. Nachdem das Schwarze gedruckt worden war, zog er mit der Ahle die Gevierten heraus und stellte die Wörter auf die horizontal gefegenen - Ganzgevierten.

Die sicherste Methode, aber auch die kostspie= ligste, roth und schwarz in einer Form zu drucken, hat Zansard, der Bater, neulich erdacht und ausgeführt. Er ließ eine Schrift gießen, die er, megen ihrer Anwendung, die Rubric, die Rothe, nannte, von größerer Länge, so daß sie über die gewöhnlichen Schriften hinaus ragt. Das Merk wird nach der gewöhnlichen Weise mit den befannten Schriften gesetzt, und nachdem die Correcturen gelesen und alle Zeilen oder Wörter, die roth ge= druckt werden sollen, bezeichnet worden sind, so werden diese bezeichneten Stellen heraus genommen und mit Gevierten angefüllt. Diese heraus genoms menen Stellen werden aus der rothen Schrift (Rubric) abgesett, und nachdem der schwarze Abdruck geschehen ift, werden bie Gevierten heraus genommen, und die aus der Rothen gesetzten Zeilen oder Wörter eingesett, die dann, wie gewöhnlich, roth gedruckt werden. - Ich nannte diese sonst so un= gemein sichere und beste Methode kostspielig, weil eine Druckerei, wenn viele Stellen in verschiedenen Werken roth gedruckt werden muffen, für jeden Schriftkegel eine Rubric haben müßte. Also bietet sich doch noch ein Gegenstand zur Verbesserung bar!

Daß die Ballen, womit schwarz aufgetragen worden ist, nicht für eine andere Farbe gebraucht werden können, versteht sich von selbst. In einer Druckerei, wo selten rother Druck vorkommt, kann man die Ballen mit altem, wohl eingeweichten Per-

gament aufschlagen; man macht sie ohne Ballenhölzer und von kleiner Gestalt. Für Kalender, Patente\*)1c. von welchen eine starke Auflage ist, werden die Ballen nach der gewöhnlichen Weise verfertigt, ob gleich auch Einige die Compositionsballen und Walzen versucht und bewährt gefunden haben.

Ehe ich aber diesen Paragraph schließe, muß ich noch einer anderen Druckmethode mit Unterlegen erwähnen, welche, ob gleich höchst langweilig, unssicher und Zeit raubend, doch am häusigsten in Aussübung gebracht wird. Eine lange, lange Beschreisbung hat schon Taubel gegeben, und ich würde sie gar nicht erwähnt haben, wenn ich nicht wünschte, so viel in meinen Kräften alles was gäng und gebe ist hier anzusühren. Das Hauptstück bei dieser Schlendrianmethode ist das Unterlegen von hölzernen sogenanten Tecturen oder Streischen, welche größtes Theils aus Lindenholz verfertigt werden. Wohl dem, der die Flickerei und Stückelei bei einem solchen Verfahren einsieht, so wie die natürzliche Unsücherheit!

### S. 16. Vom Abreiben der Farben mit Firniß.

Der Firniß ist das gewöhnliche Auflösungsmitz tel für alle Druckerfarben. Vermillon (guter, un-

Dogen, der nur auf der einen Geite und der Preite nach gedruckt ist, als Almanache, Werordnungen :c. Im Engl. broadsides.

verfälschter Zinnober), mit einem kleinen Theile Lack, giebt ein herrliches Roth; es wird mit einem Läufer auf einem Reibsteine (marmornen Fliese) wohl gerieben, bis es ganz fein ist. Ist der Zin=nober noch etwas körnicht, so wird er auf der Form klumpig, und ein puziger unvollkommener Abdruck ist davon die Folge; deshalb muß man keine Mühe sparen, den Zinnober vollkommen rein zu reiben.

Ein wohlfeileres, aber nicht so brillantes Roth kann mit Mineralorange, Rosalack und Mennige bereitet werden.

Taubel giebt noch eine andere Vorschrift. -Man nehme, sagt er, guten unverfälschten oder reinen Zinnober, reibe solchen entweder mit bloßem Wasser oder mit Brantwein, in welchem ganger Saffran aufgelöft worden, fehr fein ab, welcher lettere seine Farbe erhöht und verschönert, und laffe ihn nach dem Abreiben im Schatten an einem luftigen Orte gang wieder austrocknen, und hebe ihn zum Gebrauch an einem trocknen Ort in einem glafirten Tiegel, oder anderem inwendig glatten Gefäße von Porzellain, Steingut und bergl. auf. Will man damit drucken, so darf man nur eine erforderliche Menge davon mit gutem Firnisse, der nicht schwach, aber auch nicht gar zu stark und zäh ift, auf einem Reibsteine gut abreiben, und dann damit auftragen.

Das Berliner Blau giebt auch eine sehr schöne Farbe, nur verlangt es viel Arbeit und Zeit, um es ganz gut zu reiben. Es wird auch mit Firniß abgerieben, aber beträchtlich dicker gemacht, als das

Roth. Da diese Farbe geschwind trocknet, so mussen die Ballen häufig abgeputt werden.

Für andere Farben dienen z. B. englisches Bergblau und Indigo, für Blau; gewöhnliches oder gelbes Operment, Schüttgelb, gelber Ocher, für Gelb; Berggrün (Erdgrün), für Grün zc. Alle diese Farben sollten mit gutem Firniß abgerieben werden, da sie für sich selbst trocknen, oder die Form so voll schmieren werden, daß ein häusiges Waschen der Form erforderlich sein wird, und die Ballen so trocken und hart machen, daß sie bald unbrauchbar sind.

Die besten Druckfarben sind die von der leichtesten Substanz und der hellsten Farbe. Saftfarben lassen sich nicht mit Firniß vermischen.

Zuweisen wird es nöthig sein, in diesem Falle kochende Lauge zum Formenwaschen zu gebrauchen.

# S. 17. Besondere Regeln, so während des Druckens zu befolgen.

Aller drei Bogen sollte eine kleine Quantität Farbe genommen werden \*), und während der Zwisschenräume, in welchen der Ballen- oder Walzensmeister nicht mit dem Ausstreichen der Farbe besichäftigt ist, sollte er den Hausen besichtigen, ob

<sup>\*)</sup> Der denkende Drucker muß sich aber stets nach der Natur und Beschaffenheit des Werkes und der Farbe, in Ansehung des Auftragens der Druckerfarbe, richten, wie ich schon &. Q und 14 bemerkt habe.

sich irgend ein Fehler im Drucke zeigt; ob einige Buchstaben, Gevierten oder die Stege steigen; daß keine Buchstaben heraus gezogen oder zerdrückt wer= den, daß das Register gut steht und sich keine Pu= zen zeigen.

Wenn der Drucker aus Versehen zu viel Farbe genommen hat, so muß er ein reines Stück Papier auf den Ballen oder die Walze legen und das zu Viel abreiben.

Wenn Buchstaben, Gevierten oder Stege in die Höhe steigen und das Papier beschmußen, so mußer sie mit der Ahle nieder stechen, und die Form kester schließen. Defters ist es auch Schuld des Sespers, welcher schlecht ausgeschlossen hat, wo festeres Nachschließen nichts helsen wird.

Wenn Buchstaben zerbrochen worden sind, so muß er die Form aufschließen, und gute Buchstaben an die Stelle der zerbrochenen setzen.

Wenn die Träger abgenutt sind oder zu dünn werden, so soll man sie mit dickeren vertauschen.

Wenn das Register nicht überall gut steht, so muß er nachsehen, ob es vielleicht durch das Einkeilen beim Zurichten der Form geschehen ist. In diesem Falle muß er die Abweichung so gleich geschickt und gewissenhaft verbessern, da kein größerer Fehler ein Buch mehr schänden kann, als der Mangel an Gleichförmigkeit in diesem Punct.

Alle Pupen mussen mit einer Nadel oder mit der Ahle entfernt werden; ist aber die Form zu voll geschmiert, so muß er sie ganz rein abbürsten, und hilft dieses nichts, so muß er sie ausheben und

wieder mit reiner Lauge abwaschen und dann mit reinem Wasser abschweben. Er muß aber die Form abtrocknen, bevor er in seiner Arbeit wieder fort fahren kann.

Der Presmeister muß beim Auslegen jeden Bogen überblicken, ob noch etwas zu verbessern ist; dies geschieht, ohne den Fortgang der Arbeit auf zu halten.

Findet der Drucker, während des Druckes, noch zerrissene oder beschmutte Bogen, die er beim Papierfeuchten nicht bemerkt hat, so legt er sie unter die Bank und begehrt vor Beendigung des Schönstrucks andere dafür. Alle Runzeln und sichtbaren Falten, die aus Nachlässigkeit beim Feuchten entsstanden sind, hat der Drucker mit dem Nägelrücken seiner Finger wieder aus einander zu streisen.

Bei großem Formate, wo ein doppelter Zug des Bengels Statt findet, wird oft der Abdruck duplirt und geschmist. Der Drucker muß die Ursache vom Dupliren und Schmisen aufsuchen, und dann dem Uebel gleich abhelfen.

Ein Mal kann Schuld sein, wenn die Tiegel: fläche und der Einlegedeckel schmutzig sind, so daß sie ankleben. Beide sollten immer ganz rein sein.

Ferner, wenn bie hölzernen Stege und Rähm= chen zu dick sind, und daher der Tiegel beim Ziehen sich nicht überall gleich aufdrückt, oder wenn das Rähmchen nicht recht schließt, oder in seinen Ge= winden (Charnieren) locker ist und sich hin und her bewegt; auch wenn der Deckel schlaff und verkrüp= pelt ist und in seinen Bändern nicht fest und gerade zugelegt und zu stark nieder geworfen, oder dabei gleichsam auf die Form geprellt wird und nicht ge= rade auf die Form fällt u. dgl.

Wenn der Drucker beim Hineinfahren den Bensgel nicht weit genug zurückt gehen läßt, so daß der Tiegel sich an den Deckel schleift; daher muß der Drucker, wenn er den Karren hinein gefahren und auf den ersten Saß gezogen hat, den Bengel so weit zurückt treiben, daß der Tiegel, wenn zum zweiten Saß oder Zug hinein gefahren wird, den Deckel gar nicht berühren kann.

Folgende Ursachen haben blos auf hölzerne Pres= sen Bezug.

Wenn das Schloß zu viel Spielraum an beis den Seiten hat, und also Beim Ziehen sich hin und her bewegt.

Wenn der Tiegel zu schlaff ist oder nicht ange= bunden ist.

Wenn die Zapfen des Oberbalkens zu schmal sind, so daß sie die Zapfenlöcher in den Preswänsten nicht ausfüllen.

Zu trocknes Papier wird auch zuweisen die Urfache sein, daß der Abdruck sich duplirt.

Wenn der Angriff am Rähmchen zu lang ist, so daß er an die Preswand an stößt.

Doch alle die Ursachen können nicht vorhanden sein, und nichts desto weniger sindet ein Schmitzen und Besudeln Statt, und es gehört alle Geschicklichskeit dazu, die Ursachen davon zu entdecken. In diesem Falle wird es besser sein, so viele Bindsaden

als möglich über das Rähmchen zu befestigen, da= mit der Bogen dicht am Deckel bleibt.

Bei der Stanhopeschen Presse liegt die Schuld gemeiniglich an der Schraube, wenn sie zu los ist. Bei tabellarischem Satz aber kann die Schraube noch so fest sein, und es wird sich dem ungeachtet immer schmitzen. In diesem Falle muß der Drucker in weisten tabellarischen Feldern auf dem Rähmchen Träger anbringen, sonst werden die Linien nie ganz rein kommen.

Bevor der Drucker seine Arbeit verläßt, bedeckt er seinen Papierhausen. Zuerst schlägt er einen Bogen um, als Zeichen wo er auf hört; dann legt er einige abgedruckte Bogen darauf, mit der gestruckten Seite auswärts, damit sein Gespann, wenn er einen hat, und dieser den anderen Morgen eher da ist, als er, sie nicht für Widerdruck hält. Den Filz auf den Hausen am Feierabende zu legen, ist eine üble Gewohnheit. Ist das Papier zu trocken, so kann er früher seuchte Bogen darauf legen. Die Filze sollten immer so trocken als möglich erhalten werden, sonst machen sie den Einlegedeckel dumpsig und schlaff.

Des Druckers nächste Sorge sollten seine Ballen oder Walze sein. Die Ballen sollten jeden Abend mit einem in Lauge eingeweichten Filze wohl abgerieben werden, damit sie für den anderen Tag in gutem Stande sind. (Siehe J. 13). Ueber die Behandlung der Walzen siehe folgendes Kapitel.

Der Drucker hat endlich noch nachzusehen, ob seine Form rein ist; ist sie rein, so legt er einen

Bogen Ausschußpapier zwischen den Deckel und das Rähmchen, und legt sie auf die Form nieder; ist sie schmuzig, so muß er sie mit reiner Lauge abzreiben. Den anderen Morgen, wenn er wieder an seine Arbeit geht, muß er zuvor den Deckel anseuchten, aber nicht bei weitem Saze. Sollten einige Seiten in der Form sehr weit gehalten sein, so darf der Theil des Deckels, welcher auf sie fällt, nicht geseuchtet werden.

## Drittes Kapitel.

Die Verkertigung und Behandlung der Walzen, nebst einer Beschreibung der in England gebräuchlichen Walzenapparate.

Schon Karl Stanhope versuchte bei seiner Buchdruckerpresse die Farbe auf die Formen vermittels eines sich wälzenden Cylinders auf zu tragen, und scheuete keine Kosten, eine Masse, womit die Walzen belegt werden könnten, aussindig zu machen. Er machte Versuche mit vielerlei Fellen, deren Natur und Eigenschaften er dazu für schicklich hielt, und richtete sie auf verschiedene Weise zu. Eben so versuchte er noch viele andere Substanzen, als Tuch, Seide 1c., doch alle ohne Erfolg. Die Naht, die auf der ganzen Walze der Länge nach hin lief, war das erste Hinderniß, und dann war es ihm ebenfalls unmöglich, irgend ein Leder oder eine damals bekannte Masse immer so biegsam, zäh

und geschmeidig zu erhalten, daß der Drucker eine gute Arbeit damit liefern konnte. Alle seine älteren Pressen hatten an jedem Ende des Karrens einen etwa zwei Zoll hohen Rand, um seine Walzen anbringen zu können; aber die verschiedenen Hindernisse, die sich dieser Art Walzen entgegen setzen, vereitelten alle Pläne des unermüdeten Stanhope.

Alles was er so ängstlich gewünscht hatte, und was sogar seine unermudliche Erfindungskraft nicht beseitigen konnte, murde endlich durch die blose zus fällige Beobachtung eines Processes in den Töpfe= reien in Staffordsbire berbei geführt, nämlich des Tüpfens. Die dabei gebrauchten Tüpfer (dabbors) waren aus einer Composition gemacht, die alles zu leisten schien, mas man nur sich von ihr versprechen konnte. Gie nahmen die Farbe an und vertheilten sie gleich über die ganze Form, und konnten rein, biegsam und geschmeidig erhalten werden. Ein Berr Soster wendete sie zuerst bei den Buchdruckerpressen an, indem er fie schmolz und auf groben Cannevaß ausbreitete; daraus verfertigte er feine Ballen nach der gewöhnlichen Beise. Diese Idee wurde auch bald von Anderen aufgenommen, indem sie die Composition wie ein Rleid die hölzernen Cylinder umfliegen liegen.

Da diese Composition jest eines der wesentlichssten Bedürfnisse in einer Buchdruckerei geworden ist, und viele Buchdrucker gewiß wünschen, ihre Ballen und Walzen selbst verfertigen zu können, so werde ich mir die Mühe nehmen, solche Ver-

28

hältnisse der Zuthaten, die ich für die besten halte, so wie den Apparat, welcher für Ballen, Handwalzen ic. nothwendig ist, und das Verfahren bei der Verfertigung zu beschreiben.

Die Composition — der Kurze halber will ich sie von nun an die Masse nennen — besteht haupt= fächlich aus Leim und Syrup. Ich habe verschie= dene Recepte und Verhältnisse gesehen, nach wel= den eine Menge verschiedener und entgegengesetzter Artikel zusammen gemischt werden sollte, so daß sie den Recepten der alten wichtig thuenden Aerzte glichen. Die einfachste Verordnung, welche die Erfahrung als die beste anerkannt haben soll, ist fols Man nehme Leim von der besten Qualität, der aus den Abschnittseln von Pergament oder Belin bereitet wird, und schönen frischen Buckersprup, der gang rein sein muß, so wie er aus den Bucker= raffinerien kommt, dazu noch eine kleine Quantis tät Pariser Weiß (Paris-white d. h. fohlensaure Schwererde, terra ponderosa). Die Berhältnisse hat man so verschieden angegeben, daß es schwierig ist, einzusehen, wie solche Verschiedenheiten nur entstehen konnten. Das eine Recept, welches ich gedruckt vor mir liegen habe, verordnet

2 % Leim, 1 % Syrup; ein anderes,

2 % Leim, 3 K Sprup; wieder ein anderes,

2 K Leim, 6 K Syrup; oder,

2 A Leim, 7 K Syrup, 1/2 N Par. Weiß,

für Medianwalzen. Die Nichtübereinstimmung dies ser Recepte mag vielleicht der verschiedenen Qualität der Substanzen und einer anderen Verfahrungs= weise zu geschrieben werden; da es aber mein Wunsch ist, daß ein Jeder durch seine eigne Ers fahrung entscheiden soll, so will ich blos einen Aps parat und Proceß ausführlich beschreiben.

Die Form ist von Messing und besteht aus zwei Sälften, welche mit Riefen an einander paf= fen; die innere Seite ift gut gedreht und geglättet; die vorstehenden Seitenstückhen werden mit Schraus ben befestigt. An jedem Ende befindet fich ein Ring c Fig. 4.; und ein rundes Eisenplättchen d Fig. 2. paßt ganz genau auf den Durchmesser der Form und ift in der Mitte mit einem hervorstehenden Stifte verfeben, der in den Cylinder geht, um wel= chen die Masse gegossen werden soll, damit er ge= nau in der Mitte bleibt. An dem andern Ende des selben ist ein messingenes Kreuz e Fig. 4. in einer ähnlichen Lage, damit die Masse zwischen der unteren Fläche ber Form und dem holzernen Cylin= der hinab laufen kann. Die kleinen Vorsprünge oder Blättchen an den Seiten der Form f dienen als Fuße, um eine jede Sälfte zu tragen, wenn fie auf den Tisch oder anders wohin gelegt wird, wie in Fig. 2 und 3. Ehe man nun die Stude jusam= men sest, muffen die Theile der Form hubsch gereinigt und geölt und muß Achtung gegeben werden, daß nichts von der Masse, kein Sand oder Schmutz zc. in der Riefe bleiben. Hat man endlich

die Theile gehörig auf einander gepaßt und ist der hölzerne Eylinder inwendig befestigt, so muß eine jede Schraube in ihre passende Mutter eingeschraubt werden, dann stellt man die Form aufrecht, um die geschmolzene Masse hinein zu gießen.









Fig. 1., A, zeigt die Form zur Aufnahme der Masse, nachdem man sie aufrecht gestellt hat, bereit. B (Fig. 4.) stellt die selbe im Durchschnitte dar; Fig. 2 ist die eine Hälfte und zeigt, wie das Insnere oder der hölzerne Cylinder (Fig. 4, d) zu besfestigen ist; Fig. 3 ist die andere correspondirende Hälfte; Fig. 4, c, zeigt den Ring im Durchschnitt und das Kreuz. Die Buchstaben bezeichnen bei seder Figur das selbe.



Dieser nächste erforderliche Theil des Apparats ist der Schmelzkessel, der aus zwei Gefäßen besteht, so daß er einem Leimkessel gleicht, und daß die Masse in dem inneren Gefäße durch die Siße des kochenden Wassers im äußeren geschmolzen werden kann. Das innere Gefäß oder der wirkliche Leimskessel muß ein Paar Zoll vom Boden des Wasserskessels entfernt, und 6 bis 8 Zoll höher sein, als

der Wasserkessel, so daß der Deckel des einen auch für den anderen paßt. Der Leimkessel muß noch eine große Schneppe haben, damit man die Masse bequem heraus gießen kann.

Hierauf weicht man den Leim ein Paar Stunden lang in ein wenig Baffer ein; gießt dann bas Wasser rein ab und legt den Leim in das innere oder kleinere Gefäß; das äußere oder größere Gefäß wird mit Wasser angefüllt. Man sett nun den Ressel über das Feuer, und läßt das Wasser nach Belieben geschwind kochen; die Site des kochenden Wassers wird bald den Leim auflösen. Leim (3. B. 4 %) ganz zergangen, so fügt man 14 % Syrup hinzu, und läßt das Ganze wenigstens eine Stunde lang mit einander vermengen; dann fiebt man das weiße Pulver und mischt es unter, indem man die Maffe dabei fleißig umrührt. In der nächsten Stunde oder in noch fürzerer Zeit ift die ganze Masse fertig, die nun langsam in die Form gegoffen wird.

Bei trockener und günstiger Witterung kann man schon die Walze in einer Stunde aus der Form nehmen. Man hängt sie dann an einem kühlen trockenen Ort auf, oder legt sie horizontal mit beiden Enden auf Gabelstöcke, und den anderen Tag wird sie hinlänglich für den Gebrauch gehärtet sein. Was noch von der Masse an den Enden des Eylinders herum hängt, kann man mittels eines herum gewickelten und scharf angezogenen Bindfadens oder einer Schnur oder besser noch mit einem warmen Messer abschneiden.

Um die so verfertigten Walzen mährend ber Arbeit in einem guten Zustande zu erhalten, muß man eine Stelle aussuchen, wo die Luft freien Durchgang hat, ohne jedoch den brennenden Sonnenstralen oder der feuchtkalten Luft ausgesetzt zu sein; mit einem Worte, man muß sie in einer fo viel als möglich gleichförmigen Temperatur halten. Man muß immer einen guten Vorrath von Walzen besitzen; denn es ist häufig der Fall, daß eine Walze einen Fehler hat oder bekömmt, ohne daß man weiß, was baran Schuld ist; daß sie fettig oder geschmeidig ist ic. In solchen Fällen hat man sie blos abzuwaschen und eine kurze Zeit lang hin zu hängen, worauf sie dann wieder fehlerfrei mird. Auf das Waschen der Walzen werde ich jedoch noch weiter unten zurück kommen, nachdem ich zuerst noch Folgendes voraus geschickt habe.

Der Einfluß der veränderlichen Temperatur auf die Masse, welchen man so häusig an verschiesdenen Orten wahrnimmt, muß wohl berücksichtigt werden. Fast Jeder wird schwere Klagen darüber erheben. So hat man auch mehrere Versuche mit den Walzen vorgenommen; es war z. B. der Fall, daß, wenn eine Walze in der einen Offizin alle Ansprüche, die man an ihr machen konnte, befriez digte und dann in eine andere Offizin gebracht wurde, sie sich so wiederspänstig zeigte, daß nichts mit ihr anzufangen war, und man nicht wußte, was nur daran Schuld sein möchte. Am meisten empsinden die senigen Offizinen diesen Fehler der Walzen, welche damit einen Handel treiben. Sie

find oft genothigt, für die eine Buchdruckerei eine härtere Masse zu bereiten, als für eine andere, die in einer anderen Gegend liegt. Wer die Temperatur und Lage einer Buchdruckerei nicht genau kennt, wird immer darin Fehler machen. Ich will dies noch durch ein Beispiel deutlicher machen. Eine Buchbruckerei in London hatte das Druckerzimmer im Erdgeschoß; die Grundschwellen lagen auf der Erde; oben an war der Waschtrog oder Waschstein; feuchte Bogen waren im Zimmer zum Trocknen sehr niedrig auf gehangen; sehr wenig Sonne schien ins Zimmer, und die freie Luft konnte nicht durch strömen; man beklagte sich daher beständig, daß die Walzenmasse zu geschmeidig wäre. In der andern Offizin, welche im zweiten Stocke fich befand, mar das Zimmer hoch; die Sonnenstralen und die Luft hatten freien Zutritt; hier war die Masse, welche in der ersten Offizin zu geschmeidig war, vortrefflich und ließ nichts zu wünschen übrig. Hieraus sieht man, daß der Buchdrucker diese Verschiedenheiten der Temperatur nicht aufmerksam genug beachten kann, um die Verhältnisse der geschmeidigern oder härteren Zuthat kennen zu lernen und die Mischung der Lokalität gemäß anzuordnen.

Ob gleich der Gebrauch dieser Walzen fast alls gemein ist, so wird es doch zuweilen nothwendig sein, daß man sich bei verschiedenen Werken anderer Mittel bedient, um die Farbe aufzutragen, z. B. bei Karten, einzelen (Holzschnitten) Abbildungen, leichten Formen; wenigstens, glaube ich, wird eine

5 500kg

Abwechselung in diesen Fällen als Versuch dienen können.

Um Ballen von der selben Masse (Compositions: ballen) zu verfertigen, bedient man fich auch einer Form zum Abguß. Man macht eine solche Form aus einer runden Rupfer - oder Marmorplatte, welche wohl polirt und concav geschlagen wird, so daß sie in der Mitte um einen halben Boll fich ein fenkt. Da in der Mitte des Balkens die Masse blos 1/4 3. dick zu sein braucht, so macht man sich ein Bret von dem selben Durchmesser mit der Form und 3/4 Boll conver, um der Maffe eine Gestalt ju ge= ben, welche der hinlänglich hohen und recht freis= runden Gestalt (Hochrundheit, Converität) der ge= wöhnlichen Ballen gleicht, ohne jedoch die Bestandtheile der selben zu sehr auszudehnen. Auf dieses hochrunde Bret spannt man ein vierectiges Stuck grober Leinwand aus, schlägt die Eden um, und befestigt sie mit kleinen Ballennägeln, oder zieht sie mit einigen Schnüren an. Nachdem die Maffe fluffig und die kupferne Form erhitt worden ift, gießt man 1/4 % aus dem Reffel, und fieht fich wohl por, daß der verdichtete Dampf nicht auf die Form herab tröpfelt; beschwert die Leinwand mit einem halben Centner, und läßt das Ganze nach und nach abfühlen. - Auf diese Beise erhält man eine eben so glatte Fläche, wie bei der polirten Rupferform, so daß die Masse vom Mittespunct aus nach dem Rande zu immer dunner und dunner wird. rathsam, daß man die inwendige Seite der Lein= wand ein wenig antuncht, damit die Masse sich weder durchdrücken, noch an der Wolle, den Haas ren oder dem Futter anhängen kann. Auch könnte man statt dessen ein inwendiges Futter von seines rer Leinwand oder von Cannevaß gebrauchen.

Da solche Ballen leicht den Schmutz und alles Unreine auf der Form weg nehmen werden, so müssen sie, so wie auch die Walzen, zwei, drei, auch vier Mal des Tages mit dem Ballenmesser ab geputzt werden, je nachdem das Papier mehr oder weniger schlecht ist. Bekömmt ein solcher Ballen einen Sprung oder Riß, was öfter der Fall ist, so streicht man den selben vor dem Abwaschen mit einem erwärmten Messer zu.

Um die aus dieser Masse bereiteten Walzen oder Ballen abzuwaschen, braucht man nichts weiter als reines Wasser, welches bei kaltem Wetter etwas lau, bei warmem aber so kalt als möglich sein Man mäscht sie blos mit der reinen nassen Sand ab, welches Verfahren immer besser ist, als der Gebrauch des Schwammes, in welchem sehr oft viel Unrath versteckt ist, der sich beim Abreiben leicht an die Masse sett. Ehe man sie aber wieder nach dem Bafchen gebrauchen fann, muffen fie gant trocken werden. Zuweilen sehen sie gang schmierig und fettig aus, und gange Stellen bleiben auf dem gedruckten Bogen weiß oder der Druck wird undeutlich und unleserlich (Mönchsbogen) — was oft auch der schlechten Farbe zu zuschreiben ist — dann ist eine Mischung von Wasser und Terpentinspiris tus, oder auch ein wenig Perlaschenlauge zum Reis nigen nöthig. Gollten sie nach einer kalten und trockenen Nacht früh Morgens beim Anfange zu hart scheinen, so dreht man sie einige Mal in einer mäßigen Entfernung vom Feuer oder über der Flamme eines brennenden Bogen Papiers herum. Zuweilen sind sie jedoch so beschaffen, daß man sie über eine Lichtslamme halten muß, wobei man aber große Vorsicht, Sorgfalt und Geduld zu gebrauschen hat.

Bleibt etwas von der alten Masse übrig, und hält man es für nothwendig, die Ballen abzuschlagen oder die Walzenmasse umzugießen, so muß im= mer ein kleiner Theil von frischen Materialien mit hinzu gethan werden; da aber die bereits gegebenen Regeln das Verhältniß, welches für die Bereitung der härtern oder geschmeidigeren Masse erforderlich ist, allein bestimmen können, so ist es unmöglich, die Quantitäten genau anzugeben. Der Sprup, oder die Pflanzensubstanz, wird sicherlich verdunsten und durch das häufige Schmelzen die Kraft verlieren; und der Leim, oder die thierische Substanz, wird härter werden; die erdige Masse wird zwar ihre Eigenschaft behalten, aber ein wenig frischen Spath (new spar) muß man immer hinzu thun, um das Gange zu flären und zu binden.

Der Eylinder ist gemeiniglich von Erlenholz, hat 2 Zoll im Durchmesser; die Masse, welche sich um den Cylinder legt, ist ½ Zoll dick. Mitten durch den Cylinder geht der Länge nach ein eiserner Stab, welcher an jedem Ende durch eine messingene Büchse oder einen Nacken wie eine Achse läuft, und am einen Ende etwas dicker am Kopf und am

anderen mit einer Schraube befestigt ist. Diese Achse liegt an den Enden in Löchern und wird darin durch eine Nuß, welche sich am Schraubenende besindet, gesichert. Am obern oder äußeren Stabe sind zwei Griffe aus Holz gedreht, deren untere Fläche am äußeren Stabe befestigt wird und kreiszund hervor stehen muß, indem auf diese Weise die Griffe selbst nicht so leicht mit Farbe beschmutzt werden können.



Der Nußen dieser Walzen und der Compositionsballen ist leicht einzusehen. Die Behandlung der gewöhnlichen Ballen erfordert viel Zeit und Mühe; und man hat berechnet, daß man durch die Einführung der neuen Ballen wöchentlich einen halben Tag an Zeit erspart. Noch weit größer ist die Ersparniß an Walzen. Durch diese neue Ersindung entsernt man nicht nur den widrigen Geruch, den die ledernen Ballen verursachen, und die große Unzeinlichkeit, welche beim Zausen der Haare verurssacht wird, aus dem Druckerzimmer, sondern man erspart auch bedeutend an Unkosten. Das Vorzügzlichste ist jedoch, daß der Druck wesentlich verbessert

wird und die Arbeit sehr viel leichter und gewisser jest ist.

Man freut sich, wenn man die verschiedenen Beränderungen betrachtet, die in den Buchdrucke: reien seit wenigen Jahren Statt gefunden haben. Ehe man noch die Pressen des verdienten Stanhope fah, war das Auftragen die leichtere Arbeit, und das Ziehen die schwerere; diese lettere Arbeit durfte der Lehrling Anfangs nicht vornehmen, in besonderen sehr leichten Fällen ausgenommen; dann wurde das Ziehen leichter — die Stärkeren trugen auf und die Schwächeren zogen. Als aber die Walzen in Aufnahme kamen, so griff der Stärkere wie= der jum Bengel, und der Schwächere trug mit den Walzen die Farbe auf. Ein völlig erwachsener Rnabe ift jest im Stande, beide Arbeiten in dem ersten Monate seiner Lehrzeit übernehmen zu können. Das Ziehen ist jest die einzig schwere Arbeit, wenn man sie noch schwer nennen will; das Bal= gen erfordert blos einen gewissen Grad von Geschicklichkeit und Aufmerksamkeit.

Ein jeder Buchdrucker, welcher sich der Walzen bedient, — und ich will hossen und wünschen, daß es keinen mehr in Teutschland gebe, der sie noch nicht kenne! — wird gefunden haben, daß sie für jede Arbeit tauglich sind — für die größte und kleinste Schrift — für die leichteste oder schwerste Form — für die stärkste oder schwächste Farbe — für schwarze oder rothest oder schwächste Farbe ; kurz die Einführung dieser so wichtigen Ersindung bez zeichnet eine neue Epoche in der Buchdruckerkunst.

29

Folgende Anweisung habe ich noch in dem so eben erschienenen achten Bande der Wiener Polytechn. Jahrb. S. 300 ffg. gefunden, welche aus dem Journal d'Agriculture des Pays-bas, Sept. 1823 und aus Archives des découvertes et des inventions nouvelles, saites en 1824 p. 423 entsehnt worden ist \*).

Man übergießt acht Pfund guten, durchscheisnenden Tischlerseim mit so viel Regenwasser, als nöthig ist, ihn ganz zu bedecken; und rührt wähsrend sieben bis acht Stunden öfter darin um. Nach 24 Stunden, binnen welcher Zeit die Flüssigkeit eingesaugt ist, erhist man den Leim in einem Wasserbad (um das Anbrennen zu vermeiden), bis er zergeht und kochend wird. Wenn er anfängt zu schäumen, so nimmt man das Gefäß vom Feuer, und sest an seine Stelle einen Topf mit 7 Pfund gewöhnlichen Zuckersvrups, den man, so bald er nur etwas erwärmt ist, mit dem Leime vermischt. Unter beständigem Umrühren wird nun die Mischung

Folgende zwei Werkchen sind mir zu spät zu Gesichte gekommen, um noch davon Gebrauch machen zu können; wem die Verfertigung der Walzen am Herzen liegt, der wird die kleinen Unkosten dafür nicht schenen. Es sind nämlich — Veschreibung der elastischen Auftrage-Walzen in den Buchdruck., deren Ankertigung zc. 8. mit 1 Steinztafel. Lpzg. 1823 — Friedr. Faust, Abhandlung über die Buchdruckerwalzen, und wie sie auf vielerlei Arten jeder zu verfertigen im Stande ist. Mit Zeichnungen im Steindruck. 8. Neuwied, 1823.

wieder erhitt, jedoch nicht so weit, daß sie ins Rochen kommt. Nach Verlauf einer halben Stunde
entfernt man das Gefäß abermals vom Feuer, läßt
es einige Augenblicke erkalten, und gießt den Inhalt
in eine Form von Zinn, Weißblech oder Messing,
in deren Mitte der hölzerne cylindrische Kern besestigt ist. Nach 8 bis 10 Stunden im Winter, und
etwas längerer Zeit im Sommer, nimmt man die
Walze heraus, indem man die Form umkehrt, und
eine am Boden der selben besestigte, durch die Walze
selbst durch gehende Schnur langsam und vorsichtig
anzieht.

Jest bleibt mir noch übrig, den Apparat zu beschreiben, welcher mit den Walzen in Verbindung steht und vorzüglich in England und in einigen nordteutschen großen Städten im Gebrauch ist.

Die Herren Upplegath und Cowper zu London waren die ersten, welche durch ihr Beispiel auch Andere zum Nachdenken und zur Ausmunterung weckten. Ihr Apparat besteht aus einem Trog oder Kasten für die Farbe, einem Epsinder, der sich im Trog oder Kasten herum dreht, und aus einem Tische, worauf die Farbe gehörig gerieben und vertheilt wird. Das Tischblatt ruht auf einem Gestelle, welches unten an die Dielen des Bodens angeschraubt wird. Das Gestell ist an zwei Seiten der Füße und Leisten mit Gußeisen beschlagen oder gleichsam geschient. Die Leisten tragen in der Mitte ein Bret, welches an den Seiten angeschraubt und mit einer bleiernen Tafel belegt ist, um die Fläche

vollkommen eben und glatt zu machen. An der pberen hinteren Seite des Gestelles find gußeiserne krumme Verlängerungen (Arme), um die Achsen des Rastens und Cylinders aufzunehmen. Farbebehälter ober Kasten ist großes Theils aus Gußeisen, hat aber einen Rand oder eine Kante von Schmiedeisen, welche genau gegen die Oberfläche des Cylinders drückt. An der Rückseite des Raftens find zwei eiserne Stabe ober Saken, woran Gewichte hängen, welche als Bebel wirken; je naber oder entfernter man nun diese Gewichte auf hängt, mit besto größerer oder geringerer Rraft wird bann die Rante gegen ben Cylinder drucken und auf diese Beise die Farbenmenge, die die Balze aufnehmen foll, bestimmen. Da ber Eplinder mittels einer Rurbel im Farbekasten umgedrebt wird, so wird die Walze gleichmäßig die Farbe aufneh. men. hierauf nimmt der Druder die Sandwalze und drudt fie auf den Farbecylinder, malgt fie dann auf dem Tischblatte vor- und ruckwärts, bis die Farbe sich völlig auf der Walze und dem Tische verbreitet und vertheilt hat, und trägt dann die Farbe auf der Form, wie gewöhnlich, auf.





C-1

Gleich nach dieser Erfindung machte Herr Foster, der Erfinder der oben beschriebenen Compositionsballen folgenden einfachern und wohlfeileren Apparat.

Gein Gestelle hat zwei Füße von Gußeisen; und die Tafel, worauf die Farbe vertheilt wird, ist, statt von Blei wie beim vorigen Apparat, hier von Mahagonn. Hinter dieser Tafel ist ein etwas er= höhetes Gestelle, das wieder eine schmalere Tafel hat, von welcher die Walze die Farbe aufnimmt. An jedem Ende dieser oberen Tafel ist ein offenes Fach, in welchem ein Farbebehälter steht, welcher mit einer hölzernen Reule oder Schlägel große Aehnlichkeit hat, nur daß sie hohl gedreht ist und der Deckel nebst Griff angeschraubt werden kann; der Boden ist durchlöchert, so daß, wenn man Farbe braucht, man blos diesen Farbebehälter (Läufer) aus einem Fache quer über die Tafel in das andere Fach langsam zu schieben hat. Bermöge dieser Bewegung und der eigenen Schwere dieses Gefäßes wird die Farbe durch die Bodenlöcher dringen und Farbe auf der Tafel zurück laffen, die sodann von der Walze auf genommen und auf dem unteren Tische gehörig vertheilt wird.

Auch dieser Apparat ersuhr bald darauf eine Berbesserung; man machte nämlich die Farbetasel von Gußeisen, mit kreistrunden Fächern, und gab dem ganzen Gestell eine dauerhaftere Gestalt. In Ansehung der Menge der Farbe, die der Drucker jedes Mal brauchte, konnte er sich durch eine grössere oder geringere Geschwindigkeit oder Wieders

holung des Hin- und Herschiebens des Läufers helfen; aber es zeigte sich bald, daß die Löcher von
der Farbe verstopft wurden. Auch wurde häusig
durch die Schraube am Deckel das Holz zersplittert.
Man mußte daher wieder zu dem alten gewöhnlichen Läufer seine Zuslucht nehmen, welcher sich noch
am besten empsiehlt. Meiner Meinung nach fann
aber das Splittern durch eine passendere Holzart
vermieden werden, und so wäre das Verstopsen der
Löcher das einzige Unangenehme, welches jedoch nie
Statt sinden wird, wenn jeder Drucker nach dem
Feierabende seine Läufer besieht und reinigt und die
Farbe flüssig genug ist.

Die Mahagony-Fläche des letteren Apparats stimmt mehr mit der Beschaffenheit der Farbe und der Walze überein, als das Blei und das Eisen. Die Farbe läßt sich besser nehmen und reiben. Die obere Farbeplatte vertritt vollkommen die Stelle des Cylinders, und das Holz nimmt weit eher den Schmutz und alles Unreine an, als das Blei, solzsich bleibt die Walze viel reiner; und der Tischkann viel leichter und geschwinder mit der Laugensbürste abgewaschen werden, ohne Farbe zu verderben.

An die Stelle des oberen Gestelles und des Läufers hat man später einen Rasten mit einem Eylinder gesetzt, und indem man mit der Walze auf den Farbechlinder drückt, kann man die Meuge bestimmen.





Der Eylinder ist von Mahagony und bewegt sich in einem Kasten oder Troge, welcher die Farbe enthält und einen Deckel bat, ber sich mittels ans gebrachter Charniere fast über ben Cylinder legt. Un der unteren Rante des Deckels ift ein Stud farkes Soblenleder angenagelt, wie die erste Figur zeigt. Dieser lederne Streifen drückt wegen seiner natürlichen Glastizität immer auf den Cylinder, je je nachdem der Deckel mehr oder weniger dicht mit= tels Schwanzschrauben, wie in der anderen Figur, angeschraubt wird; der Deckel fängt auch allen Un= rath auf. Schraubt man den Deckel auf und legt ihn zuruck, so kann man dieses Leder leicht abkragen und reinigen, ohne daß man Farbe verliert. Auch ist hier noch zu beachten, wie die zweite Figur zeigt, daß kein Theil des Farbekastens offen steht, und dem Schmute ausgesett ist; denn nur ein kleiner Theil des Cylinders ist mährend der Arbeit zu sehen.

Im Jahre 1820 erhielt Herr Thomas Parkin für seinen Apparat, womit ein einziger Arbeiter

alle Druckarbeiten zu verrichten im Stande war, ein Patent. Sein Apparat bestand aus einem Gestelle, aus Walzen, Schrotbändern, Farbekästen 1c., womit er die ganze Arbeit des Auftragens verrichtete. Das Gestelle stand auf der andern leeren Seite der Presse, dem Presmeister gegen über, und ein einziger Mann verrichtete die ganze Arbeit, indem er seinen linken Arm quer über die Form aussstreckte, während seine rechte Hand den Deckel aufsbob, den Epsinder ein oder zwei Mal über die Form hinzog und wieder an seinen Ort schob, das Rähmchen zuschlug u. s. w.

Auf dem festen bolgernen Gestelle ift ein viereckiger eiserner Rahmen, welcher auf Laufrollen bin und her bewegt werden kann; eine schmale Platte oder Tafel ist auf einer Fläche horizontal mit der Form befestigt, und empfängt die Farbe von einer kleinen Walze. Diese Walze, welche Farbe berbei bringt, erhält sie aus zwei Rästen, welche, an jedem Ende des Tisches einer, befestigt find und die Seiten nach dem Tische offen haben, ausser daß sie mit einem feinen Drahtgitter versperrt sind; die Balje wird vom Drucker über die Tafel in rechten Win= keln nach der Richtung gezogen, in welcher fich der Farberahmen bewegt, und indem er gegen bas Gitter des Farbekastens stößt, bekömmt er einen Theil der Farbe, die sich durchdrängt. Die gleiche Vertheilung der Farbe auf dem Umfange dieser Walze wird durch eine Anzahl kleiner metallener Walzen bewirkt, welche auf den obern Viertelsbogen der Farbenwalze drücken; die Walze läßt eine ebene

Fläche von Farbe auf dem Tische zurück, welche dann mittels der entgegengesetzten Bewegung des großen Eplinders aufgenommen und so auf die Form aufgetragen wird.

So scharssinnig erdacht auch dieser Apparat ist, so hat man doch nicht seinen Zweck damit erreicht. Zuerst verlangt er gerade die Seite an der Presse, welche die Localität einer Druckerei sehr selten gesstattet; dann kann der Drucker nicht gehörig die Farbe vertheilen und ihre Menge bestimmen; und was vielleicht ein Hauptpunct ist, wie unangenehm muß es jedem braven Drucker sein, wenn er sieht, daß er durch einen solchen Apparat seinen Kamerad verlieren muß. Ich glaube, ich habe eben so viele Beharrlichkeit und Geduld bei einem Bersuche, welcher wirklichen Vortheil zu versprechen scheint, als die meisten Menschen; aber alle meine Erwartungen von dieser Maschinerie waren hier bald verschwunden.

Einer meiner Freunde hat einen ganz einfachen Apparat in Petersburg bei dem Herrn Pluchart gesehen. Das Gestelle war einem gewöhnlichen Corrigirstuhl ähnlich, auf welchem sich eine hölzerne, mit Zinn belegte Scheibe in Rollen herung drehte, so daß der Drucker mit der größten Leichztigkeit und Geschwindigkeit seine Farbe reiben und vertheilen konnte, indem sich die Scheibe immer herum drehte und selbige für jede Walze groß genug war. Jedoch ein Jeder wird einsehen, wie viel hier noch zu thun übrig ist.

Herr Authven erfand einen Farbewalzenapparat, den er an seiner Presse anbrachte, und welcher von selbst die Farbe auftrug. Quer über die Presse an dem linken Ende war ein Farbebehälter befestigt, mit dem gewöhnlichen eisernen Eplinder und den Compositionswalzen. Die letzte oder die Auftrag-Walze war in einem Gestelle befestigt, welches wie ein Zirkel geöffnet werden konnte, mittels einer Berzbindungsstange, die an dem Deckelbande befestigt war, und das Steigen derselben brachte die Walze vorwärts über die Form. Um die Vertheilung der Farbe zu vervollständigen, war der ersten Walze eine andere beigefügt, die auch eine umwälzende Seitenzbewegung hatte.

Herr Zugh Wilson, Rupferstecher zu Glasgow, bat ein Modell verfertigt von einer Presse, bei welcher die Farbe ebenfalls ohne Hülfe des Arbeisters aufgetragen wird, fast ähnlich dem Grundsaße des Herrn Mapier. Dieser Farbeapparat sollte auch bei seder gewöhnlichen Presse anwendbar sein.

Mittels zweier horizontalen Arme oder Stansen, die an ihren Enden mit einer Querstange verstunden sind, welche durch ein Rad geht, das auf einer in der Mitte des Karrens befestigten Stange läuft, sind zwei Compositionswalzen an dem Deckel angebracht. Wenn der Deckel aufgeschlagen wird, so wird das Walzengestell durch zwei Verbindungsstangen, die sich von dem Deckel bis zu den Enden der Querstangen ausdehnen, rückwärts gestoßen. Durch die, durch das Aufschlagen des Deckels erzeugte Bewegung, werden diese beiden Walzen, die vorher

von andern Walzen mit Farbe versehen worden sind, quer über die Form weggezogen, wodurch letztere ihre Farbe empfängt. Wenn das Papier, auf welsches gedruckt werden soll, in den Deckel gelegt und der Deckel zugeschlagen wird, um die Form in die Presse hineinzufahren, so gehen diese beiden Walzen noch einmal über die Form weg. Dadurch, daß die Walzen zwei Mal über die Form gehen, bevor der Abdruck Statt sindet, wird ein eben so schöner Druck erzielt, in Hinsicht des Austragens, als wenn man seine einfache Walze nach der gewöhnlichen Wethode vier Mal über die Form wegzieht.

Nachdem das Papier und die Schrift so zubes
reitet ist, so wird der Karren, wie gewöhnlich, vors
wärts gefahren, so daß er gleich unter den Mittels
punct des Drucks gebracht wird. Ein excentrisches
Nad, unter dem Karren, wenn er an dieser Stelle
ist, bewirkt den Druck bei dieser Presse, welches wies
derum gegen ein Friktionsrad wirkt, und einen
metallenen Block in die Höhe bringt, der sich in
Rinnen schiebt, und so den Karren mit der Form
gegen den Tiegel in die Höhe drückt.

Die Versorgungswalze wird von einem Farbetrog und einem Schabeisen mit Farbe versehen. Während der Abdruck geschieht, wird die Vertheislungswalze mit der sich bewegenden Versorgungswalze in Berührung gebracht und empfängt eine hinlängliche Quantität Farbe für den nächsten Abstruck. Während daß nun der Karren herausgefahren wird, wird die Vertheilungswalze mittels einer Frictionsrolle an dem Ende der selben und einer zwistionsrolle an dem Ende der selben und einer zwistionsrolle

schnur in steter Umdrehung erhalten, und ist so eingerichtet, daß sie die Farbe über die ganzen Fläschen der anderen Walzen vertheilt. Wenn der Deckel aufgeschlagen wird, um den gedruckten Bogen heraus zu nehmen, werden die Auftragwalzen über die Form gebracht, und dieselbe Verrichtung wiederholt sich.

Eine andere Eigenheit bei dieser Presse befindet sich in der Einrichtung des Deckels, welcher so beschaffen ist, daß das zu druckende Papier sich in der Mitte umdrehen kann, und nachdem es auf einer Seite abgedruckt worden ist, es augenblicklich von dem Drucker gedreht und auf der anderen Seite absgedruckt werden kann.

Eine sehr deutliche Beschreibung nebst Abbildung von dieser Presse besindet sich in dem Glasgow Mechanics' Magazine, 5 June 1824, No. XXIII.

## Viertes Kapitel.

#### Verschiedene neue Pressen.

Die jest gebräuchlichen Pressen können in drei Klassen eingetheilt werden, nämlich in hölzerne, in eiserne und in Maschinenpressen.

Die hölzernen sind von doppelter Art, so wie auch die eisernen, nämlich mit einem Sațe oder mit zwei Säțen.

Einige Maschinenpressen, die auf einer Seite, einfach, drucken, liefern gewöhnlich 600 Abdrücke in einer Stunde; andere liefern, ob sie gleich auf einer Seite drucken, doppelt so viel als die vorhergehensten, und haben doppelte Eylinder. Die vollständigen Maschinenpressen, die beide Seiten zu gleicher Zeit drucken, liefern 1100 Bogen oder nach typographischer Rechnung 2200 Abdrücke in einer Stunde.

Schon oben habe ich mich blos bei der Beschreise bung der Presse im Allgemeinen auf die alte höls

zerne Presse beschränkt, und deßhalb kein Wort mehr davon. Aus schuldiger Hochachtung für den uneigennützigen Erfinder so wol, als auch um die Berdienste seiner Erfindung gerecht würdigen zu können, glaube ich, dieses Rapitel nicht schicklicher und würdiger eröffnen zu können, als mit der Presse des seligen Lord Stanhope (geb. 1753, gest. im 64sten Jahre feines Lebens Dec. 1816). Im zweiten Kapitel dieses Buches habe ich den Grundsatz angegeben, wonach die Stanhope-Presse erbaut worden ist \*). Ich gebe hier eine Perspectivansicht von ihr, und hoffe zugleich, daß eine Beschreibung der einzelen Theile der selben jedem Buchtrucker nicht anders als angenehm sein wird, und um so mehr jest, da die Erfahrung gelehrt hat, daß diese Pressen vortheilhaft aufgestellt werden können. Auch hat man in der neuesten Zeit die Aufgabe gelöft, wie diese in einer Linie hinter einander aufgestellten Pressen auf die vortheilhafteste Meise beleuchtet werden Bei den gewöhlichen Pressen war bis jest für eine jede ein besonderes Licht erforderlich, mabrend nun eine Reihe von fünf Stanhope-Pressen blos von vier Lampen vollkommnes Licht erhält, wobei noch ein Setzer davon Gebrauch macht.

<sup>\*)</sup> Bergl. jedoch auch noch die Annierkung G. 405.



Die gewöhnliche hölzerne Presse erfordert viel Arbeit, um vom schwereren Satz in kleiner Schrift einen guten, gleichen Abdruck liefern zu können; es mußte daher eine wichtige Aufgabe sein, eine

Rraftvermehrung mit einer gleichzeitigen Vermindez rung der Arbeit zu gewinnen. Diese Aufgabe lösete der verstorbene Stanhope bei seiner eisernen Presse vollkommen, welche alle die Kraft besitzt, wie eine gez wöhnliche Presse, bei der man sich vielleicht zehn Mal mehr anstrengen muß\*). Nach vielen mühsamen und kostspieligen Versuchen war der Ersinder, untersützt von einem umsichtigen Mechaniker, dem Herrn Walker, so glücklich in dieser Ersindung, daß seine lebhastesten Erwartungen vollkommen befriedigt wurz den. Mit weniger, allgemein glücklichem Ersolge wurde der selbe Grundsat, worauf die eiserne Presse beruht, auch auf die hölzerne angewendet.

Das untere Ende des Presbaums ruht auf einem Zapfen; das obere geht durch die Säulensplatte in den Säulenkopf; die Berbindungsstange, von mir die Schraubenkuppelung genannt, verbindet den linken Säulenkopf mit dem rechten Schraubenskopfe. Die Säulenplatte wird oben an der Presse mittels einer Schraube angeschraubt.

Bei dem Baue seiner eisernen Presse soll der tresliche Ersinder viele nüpliche Winke in Herrn Anisson's Premier Mémoire sur l'Impression en Lettres, suivi de la Description d'une Nouvelle Presse exécutée pour le Service du Roi, gesunden haben. Es heißt darin unter Anderem—» so me suis attaché principalement à rendre son action et ses mouvemens les plus indépendans qu'il m' a été possible du maniement déreglé des ouvriers auxquelle elle est consiée. Dies ist vorzüglich bei der Stanhope-Presse beachtet worden, und nichts ist dem Druckerverstand überlassen worden, als blos das Austragen der Farbe.

Mittels einer Schraube kann man die Schraus benkuppelung länger oder kürzer machen, um die Kraft der Presse reguliren zu können.

Die Spipe der Schraubenspindel ist etwas ab, gerundet an ihrem untern Ende. Die Schraube dreht sich in der Schraubenmutter um. Man nennt diesen Theil die Büchse, da sie, in dem oberen Theile der Presse befestigt, die Stelle des Oberbalskens in der alten Presse vertritt.

Die Schraube und die Büchse sind mit der Presse aus Gußeisen gemacht. Zansard schlägt vor, die gußeiserne Schraube mit einer stabeisernen und die Büchse mit einer von Glockenmetall zu vertauschen.

Das untere Ende der Schraube geht in ein becherförmiges Stück, der Becher genannt, auf dessen Boden der Mittelpunct von Stahl ist, worauf die Spițe der Schraube zu drehen kommt.

Die ovale Platte wird mittels vier Schraus ben in den Löchern an dem Tiegel befestigt.

Der Tiegel ist ganz von Gußeisen; die obere Fläche des Tiegels besteht aus vielen Zellen oder Fächern, um ihm Stärke zu geben, damit er dem Drucke widerstehen kann, und um ihn zu gleicher Zeit von allem unnöthigen Gewichte zu befreien. Die untere Fläche ist eine vollkommen glatt gedrehte Ebene.

An dem hinteren Theile befindet sich oft noch ein Apparat, einer Gabel mit einem Haken ähnlich, der mittels Gewinden an die Presse befestigt wird. Die beiden Zinken oder Enden der Gabel sind auf ihrer oberen Seite von Stahl und gehen in stähelerne Dehsen. Auf dem geraden Halse oder der Stange der Gabel bewegt sich der Schieber oder Läuser, woran ein Haken hängt, der einen Drei-Biertel-Eentner trägt. Dieses Gewicht ist für den Tiegel das Gegengewicht und hebt, wenn der Bengel zurück geht, den Tiegel von der Form wieder in die Höhe. Die Schwere von diesem Gewichte kann, wie bei einer Schnellwaage, nach Belieben verändert werden (— deßhalb der Name Läuser' —), je nache dem man den Läuser näher oder weiter schiebt und fest schraubt.

Der Rahmen oder das Gestelle des Galgens wird vorn an dem Karren zwischen den Deckelbänsdern augeschraubt. Eine flache Leiste verbindet die beiden Seitenleisten des Rahmens, und an ihr ist die Lehne für den Deckel befestigt. Die Gurten gehen, wie gewöhnlich, unter den Karrenschienen weg, rund um ein doppoltes Rad und so weiter bis zu einer ähnlichen Einrichtung an dem anderen Ende der Presse.

Diese Besestigungsmethode des Galgens ist jestoch höchst unbequem und so gar gefährlich. Ist nämlich der Karren hineingefahren, so ist das hinstere Ende der Lehne gerade in der Richtung, daß es gegen die Ribben oder Brust des Arbeiters stößt, wenn er den Bengel zu ergreisen im Begriffe ist. Zansard, der eben diese Bemerkung macht, hat alles weggenommen und an die Querstange besessität, welche die Enden der Schieber verbindet; und

dadurch hat er Gelegenheit gefunden, noch eine andere Verbesserung an der Presse vorzunehmen. Bei allen Pressen, sagt er, hat man Polster für nöthig gefunden, um nicht nur die Heftigkeit im Herausfahren des Karrens zu hemmen, sondern auch um das Hineinfahren, durch ein Zurückschnelzlen oder das Auftragen, zu verhindern; statt dieser Polster hat er nun an den Seiten des äußeren Deckels einen kleinen Griff (eatch) befestiget, der beim Aufschlagen des Deckels dieses Querstück aufsfängt, und gleich so fest hält, daß keine Erschüttezterung den Karren bewegen kann, während die Deckel offen sind.

Bei den in Teutschland gebräuchlichen Stan= hope-Pressen hat man den Galgen durch eine ein= fache Einrichtung ganz entbehrlich gemacht.

Aus dem früher Gesagten erhellt nun, daß bei der Stanhope - Presse die Preswände, die Decke, und der Untervalken der alten Presse weggeblieben sind; daß die Stelle des Obervalkens durch ein anderes Stück ersett worden ist, die Brücke und die Büchse durch den Becher nebst Zubehör, und daß die alte Construction der Spindel und des Bengels durch die in der Abbildung sichtbare, neue Einrichtung verbessert worden ist.

Der Tiegel ist bei dieser Presse an der Büchse befestigt oder an dem Apparate, worin die Schraube geht; er ist ebenfalls an dem kurzen Hebelarme mit einem Gegengewicht aufgehangen, wodurch die Form von dem Tiegel befreiet wird, wenn der Bengel nach dem Zuge zurück geht.

An die Stellen des Laufbretes, Rastens, Karstens, und Jundamentes, ist ein gußeisernes Laussbret oder Tisch getreten, dessen Oberstäche ganz glatt ist, wie die untere Fläche des Tiegels, und welche vollkommen horizontal gelegt wird. Die untere Fläche ist, wie die obere Fläche des Tiegels, mit hohlen Zellen oder Fächern gegossen aus eben dem selben Grunde; dazu hat das Lausbret aber noch zwei horizontale parallele, hervorstehende Stücke, welche die Stelle der Klammern einnehemen, worauf es in den Schiebern fährt.

Die Deckel zc. sind wie gewöhnlich, außer daß Einige sie ganz von Eisen vorziehen, und die ganze Presse ist auf einer massiven hölzernen Unterlage aufgeschraubt, wie die Figur zeigt.

Berschiedene Mechanifer in London glaubten, daß der selbe Kraftgewinn dem Hebel bei der gewöhnlichen Presse hinzugefügt werden könnte; und einige der angesehensten Buchdruckerherrn in die ser Hauptstadt waren in ihren Erwartungen hievon zu einer Zeit so sanguinisch, daß man glaubte, in einigen Jahren würde sich in ganz London keine Presse mehr befinden, die nicht diese Vervollkommnung erhalten hätte. Die Erfahrung jedoch hat jest genügend die Unmöglichkeit gezeigt, eine Maschine dieser Art zu bauen, die, fast gang von Holz, dem großen vermehrten Drucke widerstehen könne. Der Ober - und Unterbalken mögen mit der größ. ten Festigkeit eingezapft werden im die Presmände, sie werden doch die größere Kraft mehr oder min= der spüren; kurz, die Festigkeit des Ober- und

Unterbalkens wird immer der beabsichtigten Kraft mehr oder minder ungleich sein. Und wo dieses der Fall ist, kann unmöglich jene Schärfe und Gleichheit des Abdruckes, die man mit der Stanshope-Presse, auch bei Perl- und Nompareille-Saz, erzielt, erwartet werden. Bei Garmond-Saz und noch höher hinauf wird man jedoch einen deutslichen und erträglich guten Abdruck liesern können.

## Die Ruthven - Presse.

Eine andere Buchbruckerpresse, von anerkannstem Verdienste, die von ihrem Ersinder den obigen Namen erhalten hat, ist lange Zeit in verschiedesnen Buchdruckereien in Großbritannien, Rußland und Amerika im Gebrauche gewesen. Authven war ein Buchdruckerherr in Edinburgh, und seine practische Erfahrung ließ Verbesserungen erwarten, die anwendbar und nüßlich waren.

In der Authven-Presse liegt die Form nicht auf einem Karren, der hinein und heraus gefahren werden kann, sondern auf einem flachen Tische, woran die Deckel, das Rähmchen, die Puncturen 1c. 1c. angebracht sind.

Der Tiegel bewegt sich auf Rädern oder Nollen, die mit Federn verbunden sind, die ihn in der Höhe erhalten, während er über die Form gebracht wird.

Die Maschinerie, wodurch die Kraft für den Druck erhalten wird, ist eine Zusammensetzung

von Hebeln, die durch einen kurzen und längeren Hebel in Bewegung gesetzt werden; alle die anderen Theile sind unter dem Tische angebracht, so daß die ganze Presse nicht mehr Platz einnimmt, als ein großer viereckiger Tisch. Der Tiegel ist an beiden Seiten mit der unter dem Tische besindlichen Maschinerie verbunden, und wird über die Form gesahren und so der Abdruck bewirkt.

Die Hebel sind so schicklich unter dem Tische angebracht und zusammengesetzt, daß nicht allein Zeit bei der Arbeit erspart, sondern auch ein ungeheurer Druck gewonnen wird.

Durch diese Construction ist das Hin und Hersfahren des schweren Rarrens mit der Form versmieden, und der Tiegel ist nicht so schwer, als der Karren und die Form; überhaupt ist der Tiegel gleich der Form so nahe, daß der Raum, den der Tiegel zurück zu legen hat, ehe er den Abdruck liesern kann, höchst unbedeutend ist. Jansard giebt eine Abbildung S. 651. Wicholson's Pract. Mechanik. u. Manuf. (Weimar gr. 8). S. 299 — 302, Fig. 304—307. —

Mon, erfand eine Buchdruckerpresse, die wegen ihrer Einfachheit und Anwendbarkeit sich ein bedeutendes Ansehen unter den Kennern zu verschaffen wußte. Sie gewährte den selben Vortheil in Hinsicht der Kraft, den die Stanhope-Presse durch die zusammengesetzten Hebel gewinnt. In allen ihren Theislen ist sie eine gewöhnliche Presse, hat aber statt

ber Schraube eine einfache Spindel, an deren unterem Theile, gerade über dem Hebel, eine freisförmige Platte befestigt ift, in welche sich die Spi-Ben zweier eisernen Stangen einstechen, die nach dem Oberbalken zu gehen, wo sie sich wieder mit ihren Spigen einstechen. Wenn der Tiegel in der Höhe ift, so stehen diese Stangen oder Stabe in einer schiefen Stellung, ob gleich ihre beiden En= den in der felben Entfernung von dem Mittel= puncte der Spindel sind; wird aber die Spindel durch den Bengel gedreht, so dreht sich die freisförmige Platte, in welcher die unteren Spigen oder Zapfen der eisernen Stäbe ruben, in einem Rreise herum, und die oberen Enden, die steben bleiben, erhalten folglich eine vertikale Richtung : mährend dieser Bewegung werden die Spindel und der Tiegel herunter gedrückt, und zwar auf die felbe Beife, als wenn eine Schraube angewendet würde. Diese Bewegung besitt jeden Vortheil, den die Stanhopeschen Hebel oder die Roworthsche Presse gewähren, ohne die Reibung einer von den beiden zu haben; denn wie sich die Kraft vermeh; ret, so vermehret sich auch der Widerstand, und wann die Stäbe fast parallel mit der Spindel kom men, oder die vertikale Richtung erhalten, so ist die Kraft ungeheuer groß.

Joseph Kidley wurde für eine Verbesserung der Buchdruckerpresse im Jahre 1795 von der Londoner Gesellschaft zur Beförderung der Künste mit einer Prämie von Vierzig Guineen beschenkt. Das

30

Modell davon ist in dem Repository der Gesellsschaft zu sehen; und im dreizehnten Bande eine Abbildung nebst Beschreibung.

Bei dieser Presse mar die Hauptverbesserung auf die Wirksamkeit des Oberbalkens gerichtet, aus welchem, dem Vorschlage nach, die gebräuchliche Schraube wegzunehmen ift; an ihre Stelle wird ein perpendiculärer Bengel von Stahl geset, mit einem kegelförmigen Ende, welches in den Cylinder des Tiegels eingeht. Die Rraft wird durch eine Spindel erhalten, die durch jede Presmand in der Nähe des Bengels geht, woran sie mittels dreier Retten befestigt wird; die zwei außeren Retten ziehen den Bengel und den Tiegel hernieder, und die mittlere hebt ihn wieder in die Höhe. An dem einen Ende der Spindel ist ein Hebel befestigt, von zwei (engl.) Fuß Länge, der mittels zweier Retten den Tiegel mit jeder erforderlichen Rraft herabzieht. An dem anderen Ende ber Spindel ift auch ein Sebel mit einem Gewichte verseben, melches als Schwungblatt dienet; mittels Löcher kann dieses Gewicht an dem Hebel in beliebiger Entfer: nung von dem Mittelpunct aus gestellt werden, wie es die Beschaffenheit der Arbeit erfordert. Jede Arbeit kann bei dieser Presse mit einem einfachen Bug oder Sate verrichtet werden.

Im Jahre 1796 erhielt Prosser, von St. Gis les's, London, ein Patent für eine Buchdruckers presse. Das einzige Reue, was daran sich befand, bestand in den Federn oder Regulatoren über dem Oberbalken und unter dem Unterbalken, um den Zug reguliren zu können.

Im Juni 1807 erhielt der Papierhändler Brown ein Patent für eine neue Presse; da sie aber nie in Anwendung gebracht worden ist, so brauche ich sie auch nicht zu beschreiben. Eine Beschreibung sindet man in dem Repertory of Arts, Vol. XIV, Second Series, p. 368.

Die Coggersche Presse.



1

T-1000





Diese so benamte Presse brachte George Cly= mer von Philadelphia im J. 1818 nach England, um ein Patent darauf zu nehmen. Wenn die Berdienste einer Maschine, sagt Zansard, blos nach den daran angebrachten Verzierungen geschätzt mer= den sollten, so könnte gewiß neben der Clymerschen Presse keine andere als Nebenbuhlerin auftreten. Reine britische Maschine ist je so verschwenderisch verziert worden. Wir haben mit einem etwas hoch tönenden Titel angefangen; und dann, wohin wir auch unsere Augen wenden, von oben nach unten, oder von unten nach oben, nichts als außerordent= liche Zieraten, die sich uns zeigen, — an jeder Preswand der Stab des Schutzottes der Kauf: mannschaft und des Gottes der Lüge und des Truges — Alligatoren und andere Drachenschlangen versinnbilden auf den Hebeln die Macht der Weisheit — dann statt der Balancirkraft (wir roben -Barbaren der alten Welt nehmen blos gußeiserne Klumpen, um unsere Begriffe von der Balancirfrast darzuthun) sehen wir den amerikanischen Adler, mit ausgebreiteten Fittigen, über der Columbien - Presse schweben, in seinen Rlauen Jupiter's Donnerfeile nebst dem Delzweige des Friedens und dem Full= horne des Ueberflusses haltend — alles schön bron= zirt und vergüldet.

Doch so glanzvoll und stralend stehen sie bei uns in Teutschland nicht da; deshalb will ich jest ernst sein. Die Zeugnisse, welche zu Gunsten dieser Presse herausgegeben worden, sind gewiß die acht-barsten und gültigsten, die einer sich nur wünschen

kann; und die Privatbelehrung, die ich mir habe von geschickten Arbeitern geben lassen, — die am Ende oft bessere Richter sind in solchen Sachen, als ihre Prinzipale, die nichts damit zu schassen haben, — siel sehr günstig aus, so daß man mit einer solchen Presse tressliche Arbeit liesern könne. Der einzige Einwurf, den ich je gehört habe von Druckern, war, daß sie sich zu lang ausdehnen müßten, um den Bengel greisen zu können. Sansard sagt, daß er eine solche Presse gesehen hat, wo diese Schwierigkeit beseitigt worden wäre, indem der Bengel nach der vorderen Preswand zu befestigt gewesen sei, statt nach hinten hin.

Auch scheint Zansard an der Driginalität des Grundsates zu zweifeln, da er erzählt, daß vor einigen Jahren ein gewisser Herr Moore eine Presse erfunden und ein Patent darauf genommen batte; daß bei selbiger die Kraft durch das Fulerum und den Hebel, statt der schiefen Fläche oder der Schraube, erlangt worden mare. Er selbst hatte eine für kleineres Format (für Pro : Patria - Papier), die Urding für den verstorbenen Nickaby nach Woore's Patentzeit verfertigt hatte, deren Kraft man mittels einer Rette und eines Rades, das mit der linken Hand gedreht wurde, erhielt. Das Rad brachte einen starken Bebel nieder, der durch die Presmand hervorragte, und dessen beweglicher Umdrehungspunct (Fulcrum) im Mittelpuncte des Tiegels war. Die Columbien-Presse ist nach dem selben Grundsatz erbaut, der Hebel wird nur mittels zusammen: gesetzter Bebel mit der-rechten Hand nieder geMan macht noch der Elymerschen Presse den Vorwurf, daß sie das Licht wegnehme, so daß, wo fünf Stanhope - Pressen stünden, wol schwerlich mehr als drei Elymersche aufgestellt werden könnten; auch sei noch zu bezweifeln, ob mit letzterer eben so viel, als mit ersterer, gefördert werden könne.

Stafford von Bingham in Nottinghamshire, hat eine tragbare eiserne Buchdruckerpresse erfunden und damit gedruckt; sie ist aber blos für Formate bestimmt, die nicht größer als Pro-Patria sind. Der Karren oder der Tisch für die Formsteht fest; die Deckel und der Tiegel sind mit einander verbunden, und wenn letzterer nieder gedreht, wirken ein Hebel, eine Schraube und ein Handshebel darauf, um den erforderlichen Druck zu gewinnen. Im Ganzen ist sie eine sehr sinnreiche Ersindung, und zeugt in allen Theilen von der praktischen Kenntniß des Ersinders.

Es ist nicht wahrscheinlich, daß Pressen von diesem Baue für größeres Format, als Pro-Patria gemacht werden können, weil sonst der eiserne Tiegel, der sich in den selben Gewinden mit den Deckeln auf und nieder zu drehen hat, zu schwer werden würde. Der Arbeit wird einiger Maßen durch Balancirgewichte entgegen gewirkt; das Gewicht der Maschine selbst wird aber dadurch versgrößert; und wenn zufällig die Deckel und der Tiesgel geschwind aufgeworfen werden, so wird es eine

Erschütterung zur Folge haben, die manchem Drucker= zimmer nachtheilig sein könnte.

Ein gewisser Zope, von Jedburgh, hat eine ähnliche Presse erfunden, wovon weiter unten.

Eine Presse, die nur die Arbeit eines einzigen Mannes verlangte, mit einem Farbapparate, wurde von Napier erfunden. Dean und Mundy haben zwei solche im Gebrauche. Eine Bekanntmachung versprach, "daß ein Mann an dieser Presse mehr, als zwei an einer gewöhnlichen, verrichten, und sie selbst mit größeren Maschinen um den Rang streizten könnte"; es zeigte sich aber bald bei Besichtigung der Presse während der Arbeit, daß sich die im Cirkuläre gemachten Behauptungen und Verzsprechungen nicht verwirklichten.

den; ferner wegen der Lage des Farbapparates war das Einheben der Form in vielen Fällen ernstzlichem Nachtheil ausgesetz; sie muß in einer horizzontalen Lage gehalten, und so von hinten unter die Deckel und Maschinerie hinein geschoben werzden. Das Revidiren oder Corrigiren, das Aufzschließen der Form, um zu zurichten, und das Rezgister zu machen zc. — kurz alle diese Verrichtunzgen, welche an der Form in der Presse gethan werzden, würden wegen der Lage der Maschinerie fast unmöglich geschehen können, ohne die Form ganzauszuheben. Der Zeitverlust beim Zurichten würde ein ernstliches Uebel sein, indem zwei die drittehalb

Stunden erforderlich fein würden, um eine Form mit einer anderen zu vertauschen, g. B. Octav mit Duodez. Ein Apparat vertheilt ferner die Farbe auf eine Walze von elastischer Composition, durch die selbe Rraft, welche den Tisch und die Form in Bewegung sett, bewegt wird, um auf der Form die Farbe aufzutragen. Sollte demnach die Form aus und eine andre eingehoben werden, so mußte die Composition auf der Walze in Fächer oder Abtheilungen so geschnitten werden, daß sie vom Cylinder abgezogen werden konnte, um auf die neuen Bakats oder auf einen jeden Theil, der keine Farbe bekommen follte, zu passen; oder mit anderen Worten, daß kein Theil von der Composi= tion auf dem Holze bleiben sollte, außer der mit der Linie der Seiten der Länge nach genau übereinstimmen wurde. So muß jeder verschiedene Sat oder jede Form eine passende Walze haben; das Wechseln, Ausschneiden und Zurichten der selben verlangt ebenfalls Zeit; und eine unbedeutende Offizin muß wenigstens zwanzig Walzen immer fertig haben. Dies allein wurde die Unkosten dieses so nothwendigen Artikels zehnfach vermehren. anderer wichtiger Einwurf lag in der Schwierigkeit, Träger 1c. anzubringen, da kein Rähmchen vorhan= den war.

Der Tisch oder der Karren lief auf Frictions= walzen in einem Rahmen, der auch eine besondere Bewegung in den Schienen hatte. Eine schiefe Fläche erzeugte den Druck. Daniel Treadwell, von den vereinigten Staaten Amerika's, kam im Jahre 1820 nach England, und nahm ein Patent auf gewisse Verbesserungen in der Construction der Buchdruckerpressen, die ebenfalls von Napier verfertigt wurden. Bei dieser Presse wird die zum Abdrucke nöthige Kraft mittels eines Hetels oder Tret-Schemels, statt der horizonstalen Hebel, die in der Stanhopeschen und anderen Pressen angewendet sind, erlangt. Der Tisch oder Karren ist auch hier befestigt, wie bei der Ruthvenschen, anstatt daß er wie gewöhnlich sich unter den Tiegel schiebt, und der Tiegel legt sich mit dem Deckel und Rähmchen auf die Form.

Die Construction dieser Presse ist sehr originell, und ich würde hier sie ausführlich beschreiben und mit Abbildungen erläutern, da alle Arbeiten mit großer Leichtigkeit von einer einzigen Person verrichtet werden können; wenn ein Hinderniß nicht mich befürchten ließ, daß sie nie in Teutschland eins geführt werden wurde. Dieses Haupt- Hinderniß ist der Raum, den diese Presse verlangt, da sie vier bis fünf Juß breiter ist als eine jede andere. In kleinen, und selbst in ansehnlichen Druckereien in großen Städten, wo der Werth der Häuser hoch steht, würde also an sich selbst dieser erforderliche große Raum ein hinlängliches Hinderniß scin, so daß alle andere Vortheile, die der Erfinder verspricht, nicht beachtet werden. Zansard glaubt, daß nur eine einzige solche Presse in England gebaut worden ist. Wünschte jedoch Jemand eine ausführliche

Beschreibung, so ist sie bei Hanbard a. a. D. S. 659 slgd. zu sinden.

Der Buchdrucker Richard Watts, von Erownscourt, Templebar, zu London, erhielt am 15ten Mai 1820 ein Patent auf seine Verbesserungen beim Aufztragen der Farbe auf die Form mittels Walzen, und beim Anlegen und Hinzubringen des Papiers an die Form, so wie beim Drucken durch einen Eylinder.

Diese Presse hat gar keinen solchen Apparat, der unsern Deckeln-gleicht. Das Rähmchen ist ein Gestelle oder Karren, der horizontal auf Schiebern auf jeder Seite der Maschine hinläuft. An diesem Karren find zwei Farbewalzen angebracht, welche über die Form weggehen, wenn das Rähmchen hinein und herausgefahren wird. Ift bas Rähmchen hin= eingefahren, so kommt eine von diesen Walzen mit der sogenannten Versorgungswalze (feeding roller) in Berührung, die an dem andern Ende der Maschine oder rechter Hand sich befindet. Diese höl= zerne Walze empfängt die Farbe von einer elasti= schen Walze, die von einer, in dem Farbekasten sich umwälzenden, metallenen Walze wieder verforgt wird. Wird das Rähmchen oder hier das Gestelle herausgefahren, so mälzen sich die beiden zuerst er= wähnten Walzen über die Form, und tragen die Farbe für den nächst folgenden Bogen auf. Druck giebt ein Cylinder, der mit einem Filz und leinenem Tuche bedeckt und eng zugeschnürt ist. Das Wieviel von Abdrucken scheint ganglich von

a bookle

dem Gewichte des Eplinders abzuhängen, da er beschwert und erleichtert werden kann. Der Bogen wird auf das sogenannte Rabmchen gelegt, und der Karren horizontal über die Form vorwärts getrie= ben; fleine Federn verhindern, daß das Papier jest auf die Form drückt, indem fie das Rähmchen einen Zoll in der Höhe erhalten. Das Drehen der Spindel sett eine Achse und Banderrader in Bewegung, und einige Leitrollen (guide-pulleys) sind mit zwei Bändern ohne Ende verbunden; durch diesen Apparat wird der Druckcylinder vorwärts gebracht und über das Papier und die Form ges malst; und kehrt, wenn die Spindel zurückgedreht wird, an seine Stelle dann gurud. Der Karren mit dem Rähmchen wird nun herausgefahren und der abgedruckte Bogen ausgelegt, mährend die Farbewalzen schon wieder über die Form gehen, und die Farbe für den nächsten Bogen auftragen. Da die Walzen beständig genug frische Farbe haben muffen, so wird dies auf folgende Weise zur Zeit, wann der Drudenlinder über die Schrift weggeht, bewerkstelligt. Ein konisches Rad am Ende ber Achse, welche die Bandräder für den Enlinder trägt, macht die metallene und die hölzerne Walze umdrehen, wodurch die Farbe über die Oberfläche ber Farbewalzen, die zur selben Zeit auf der Berfor= gungswalze ruhen, vertheilt wird. Da aber die metallene Walze sich immer auf die selbe Beise wieder zurückdrehen muß, so ist es nothwendig, daß das konische Rad verändert wird, wann die Achse und der Druckenlinder wieder zurückgedreht

Werden. Dies geschieht durch einen gabelförmigen Hebel. Wegen einer weiteren Beschreibung und einer Abbildung dieser Presse muß ich meine Leser auf das Lond. Journal of Arts and Sciences, No. 10. pag. 263 sigd. Kupfertafel XII. verweisen.

Im Jahre 1822 erhielt Barclay von Old Broad-Street, London, ein Patent für die Erfin= dung eines Spiralhebels oder einer fich drehenden Presse (rotatory standard press) nach der ihm von einem Auswärtigen gemachten Angabe. Zansard a. a. D. S. 663 meint, Barclay wurde wohl gethan haben, erst die Erfindungen seines eigenen Landes zu studiren, als unbedingtes Vertrauen auf die Anmaßungen der Ausländer zu setzen. Barclay's so genannte Spiralhebel, welche den Tiegel auf ziehen, waren mit weit größerer Einfachheit des Apparats, als seine Patentpresse versprechen ließe, schon vor Jahren bei der Coggerschen Presse gebraucht worden (man sehe die Beschreibung von dieser Presse weiter oben nach). Was ferner die Walzen, den Reil und die schiefen Flächen beträfe, die mittels eines zusammengesetzten horizontalen Hebels wirken, so wäre dieser Grundsatz auch nicht neu, wie die schon oben erwähnten Preffen bewiesen, und der von Mapier weit besser ausgeführt worden sei. Eine ausführliche Beschreibung findet man in dem Lond. Journal of Arts and Sciences, April 1822.

William Zope, von Jedburgh in Schotfland, erhielt ein Patent (18 März 1823) für Verbesse: rungen an Druckerpressen. Seine Kraftvergrößerung an der Presse scheint eher ein größeres zusammen= gesetztes Hebelsustem der Stanhopeschen und Cogs gerschen Pressen, als eine völlige Reuigkeit zu sein. Die unregelmäßige schiefe Fläche ist ganz nach Cog= ger's Grundsat; und ob sie gleich in Sope's Patent: erklärung abgebildet und beschrieben und als ein wesentlicher Theil in der Construction seiner Presse herausgehoben worden ist, so ist sie doch nicht seine Erfindung. Der Hauptgegenstand bei seiner Erfindung oder Verbesserung ist, die mechanische Kraft oder den vervielfältigten Hebel der oben genannten Pressen zwei Mal in Wirkung zu setzen, wo der ihrige nur ein Mal angewendet wird; dies wird durch einen gabelförmigen Nebenhebel bewirkt, und burch eine andere Verbindungsstange, die rund um Die Rückseite der Presse zu den schiefen Flächen führt; dies scheint fast eine doppelte Rraftverstär= fung ju geben.

Ich glaube, wir haben bei unseren Pressen jett Kraft und Leichtigkeit genug, um jeden Druck aussführen zu können; ob sie gute Arbeit liefert, kann ich nicht sagen. Die gußeisernen Theile sind so zusammengefügt, daß wenn ein Theil nachgiebt oder bricht, die Reparatur kostbar und mühsam sein würde. Bei der Coggerschen Presse sind die schiefen Flächen besondere Stücke von Stahl oder gestähltem Eisen, so daß sie, Falls sie abgenutt wären oder brächen, leicht mit neuen vertauscht

werden können, ohne die nächsten Theile aus ihrer Lage zu bringen. Wegen einer Beschreibung und Abbildung siehe das vorerwähnte Lond. Journ. Aug. 1823. Auch macht der Erfinder Anspruch auf die Erfindung einer, kleinen Presse, die der oben beschriebenen Staffordschen ähnlich ist; wem aber das Verdienst zu kömmt, kann ich nicht entscheiden.

## Dr. William Church's verbesserter Druck! apparat.

Unter den vielen Erfindungen, die in den letten zwanzig Jahren in England zur Erleichterung und Werschönerung des Druckens gemacht, worden sind, ist es mir ziemlich schwer gefallen, bei einer jeden so viel zu sagen, als ihre relative Wichtigkeit für die Kunst einiger Maßen zu verlangen schien. Die Ersindungen des Dr. Church sind aber so riesenhafztig in ihren Ansprüchen, daß sie ein besonderes Werkchen verlangen, geschweige denn ein paar Seizten, die ich ihnen in diesem Buche nur widmen könnte, um eine Idee von ihren beabsichtigten Verzrichtungen zu geben.

Das Londoner Journal giebt Nachricht von dem 'ausservdentlichen zusammengesetzten Mechanis; mus, der eine ausgedehntere Ersindungsreihe umfaßt, als man je gesehen zu haben sich erinnern kann, und der von einem einzigen Mann erfunden und in einem einzigen Patente begriffen worden ist'.

Das Patent ist vom 18ten Februar 1823 für einen verbesserten Apparat zum Drucken, für den Gebrauch beim Typen-, Model- oder Plattendrucke.

Die erste Reihe von Dr. Church's Ersindungen wurde in England im Jahre 1821 bekannt gemacht; sie versprach nichts Anderes, als was leicht 'möglich' schien, wenn man, wie gewöhnlich, sich etwas von den Versprechungen weg dachte. Der Abdruck geschieht durch die vertikale Bewegung der horizontalen Fläche (des Tiegels), wie bei den alten oder Stanshopeschen Pressen; diese Methode weicht also ganz von einer der vorher beschriebenen ab. Aus dem oben angeführten Grund, und da sich nicht wohl ein Auszug machen läßt, verweise ich den wisbegierigen Leser auf das genannte Journal Band III, S. 57. Rupfertasel IV.

Die ganze Arbeit wird von einem einzigen Arsbeiter verrichtet; er legt nur den Bogen auf den Deckel und greift gleich nach der Kurbel; durch diese Bewegung wird die Farbe aufgetragen, das Rähmchen und der Deckel zugeschlagen, hinein gefahren, — und der Abdruck ist geschehen! Diese Presse liesert freilich sehr gute Arbeit mit noch etwas weniger Unkosten, als eine Stanhopesche oder irgend eine andere; aber die ersten Kosten sind dafür auch noch ein Mal so bez deutend; und ich halte es für unmöglich, daß sie mehr verrichten kann, als ein Vicrtel oder höchstens ein Orittel, als jene andern Pressen, wo ein Mann und ein Knabe beschäftigt sind. Mithin wird keine Geschwindigkeit erzielt, ohne eine Anzahl von Masschinen hinzuzusügen, die den ganzen Mechanismus

nicht allein zusammengesetzter, sondern auch kosts barer und unförmlicher machen. Kapital und Platz sind Dinge von großem Werth, und sie wollen wot in Anschlag gebracht sein, bei einem ansehnlichen Geschäfte, das in einer großen bevölkerten Stadt betrieben wird.

Die Erfindung besteht aus drei Theisen, zuerst aus der Methode, den Druck zu gewinnen; zweitens aus einer besondern Einrichtung für das Auftragen der Farbe, und drittens aus einer Methode, das Rähmchen in die Höhe zu heben und fallen zu lassen, und mittels der selben Operation, den gedruckten Bogen auszulegen. Siehe Monthly Magazine for June, Nov. et Dec. 1823. Hansard p. 665—677. Vergleiche hiermit noch Lond. Journ. N. 38. Febr. 1824. und Wiener Polytechn. Jahrb. Bd. VIII. S. 250—252.— Dingler's Polytechn. Journal Bd. XIII. S. 17.sigg. und 441 sigg.

Cope, von New North-Street, Finsbury-Square, London, hat eine Presse gebaut, bei welcher die Kraft auf eine sehr einfache und wirksame Weise erhalten wird. Die Bewegung ist von den bei den beschriebenen Pressen verschieden. Man denke sich ein Gewinde oder ein Kniescheibengelenk, dessen Theile den Tiegel hernieder gehen lassen, wenn sie durch den Hebel in eine vertikale Stellung gegen einander gebracht werden. Der Körper der Presse ist, wie bei der Stanhopeschen oder Columbischen Presse, aus einem Stücke Gußeisen.

Die HH. Taylor (Bruder des Buchdruckerherrn Richard Taylor) und Martineau, von City Road, London, haben mehrere Pressen verfertigt, in wel: chen die Kraft durch einen, dem eben beschriebenen fast ähnlichen, Grundsatz gewonnen wird, nämlich durch eine Zusammensetzung von schiefen Flächen oder Reilen, auf welche Stangen mit Gewinden wirken; eine Hebelstange und eine Ruppelungsstange (coupling bar) find mit den Stangen verbunden, die sich aus der Winkellage in eine perpendikuläre bewegen, wenn der Abdruck Statt finden foll; eine Regulirschraube in dem Oberbalken hebt den obern Reil oder läßt ihn nieder; ein Hebel wirkt auf zwei Stäbe, die das Gewicht des Tiegels im Gleichgewicht erhalten. Gie ist unter dem Namen der Russel-Presse in London bekannt, und ist vortrefflich gear: beitet und steht in großem Ansehen.

Da diese Presse bedeutendes Aussehen macht, so freuet es mich, daß ich meinen Lesern eine Beschreibung von ihr vorlegen kann, die der Ersinder selbst in das Mechanics' Magazine No. 95, June 18, 1825, hat einrücken lassen.

» Wenn man die Abbildung ansieht, (sagt Aussell, in genannter Zeitschrift,) so erkennt man sogleich, daß die Kraft dieser Presse aus der zwiesfachen Anwendung jenes Grundsatzes hergeleitet wird, dessen Ursprung wir dem Lord Stanhope zu verdanken und welchen fast alle nachfolgenden Pressenbauer anzunehmen für rathsam gefunden haben.

»Es sind etwa jett vier Jahre, daß ich meine Aufmerksamkeit (praktisch) auf diesen Gegenstand gelenkt habe, und das Resultat war die Ersindung dieser Presse, welche die Ingenieurs Taylor und Martineau, in deren Diensten ich damals war, mit dem Namen der 'Russell-Presse' belegt haben.

»Ich glaube, ich hatte damals nur die Solums bien-, die Stanhope- und die alte Schraubenpresse gesehen; bald nachher kamen mir aber die von Dr. Brewster herausgegebenen Vorlesungen von Ferzusson in die Hände, wo ich in einem Supplementsband eine Beschreibung von einer Buchdruckerpresse fand, die nach dem selben Grundsap, aber doch auf eine verschiedene Art, von Wells zu Hartsord gebaut worden war (von ihr wird gleich nachher gesprochen werden); aber die Construction der Presse, auf welche ich die Ausmerksamkeit des Publikums jeht zu senken wünsche, ist von ihnen beiden sehr verschieden, ob gleich der Grundsap der selbige ist.

»Eine Stellschraube (A) ist nämlich oben in der Presse angebracht, an deren Kopfe sich ein Ausheber (ratchet, ähnlich dem in den Uhren,) besindet, in welchen eine Feder (B) eingreift, damit sie sich nicht drehen kann, wenn die Presse im Gang ist; das untere, halbkugelförmige Ende dieser Schraube geht in die obere Drucksäule (C), die halbkugelförmig ausgehöhlt ist, um die Schraube aufnehmen zu können; das Ende dieser Säule ist halbkugelicht, und geht auf gleiche Weise in einen Riegel (a), welcher durch den Querhebel (L) geht, und ebenfalls an die untere Säule befestigt ist,

die auch halbkugelicht ist und in die Preisförmige Platte eintritt, die an den Tiegel mittels zweier Riegel mit Dehsen (bb) befestigt ist. In die Dehsen dieser Riegel tritt von hinten ein Gabelhebel, geht durch eine Dehse durch und hat an seinem Ende ein Gewicht, welches den Tiegel zc. aufrecht und die obere Säule mit der Stellschraube in Verbin= dung halt. Eine Stange (c, die bekannte Bebel: kuppelung) verbindet das Ende des Querhebets (d) mit dem [auf der anderen Seite befindlichen] Bebel (e), der als ein Theil des Bengels betrachtet werden kann. Damit der Tiegel oder die obere Fläche alle Zeit mit dem Tische [Karren] oder der unteren Fläche parallel bleiben kann, wird durch eine besondere Einrichtung bewirkt" [die blos durch eine Abbildung beutlich gemacht werden könnte].

»Es wäre vergebliche Mühe, die anderen Theile zu beschreiben, da sie den meisten eisernen Pressen eigenthümlich sind, ausser daß ein gezahntes Rad statt der Gurten und Walze zwischen den Laufschienen angebracht ist. (Meiner Meinung nach wäre diese Methode weit eher vorzuziehen, da ein solches Rad weniger Reparaturen unterworfen ist, die nur Zeit rauben, als die ledernen Riemen; doch muß das Eingreisen der Zähne ein unangenehmes Geräusch verursachen.]

» Hat der Drucker den Karren mit der Form ic. unter den Tiegel hineingefahren, so zieht er mit seiner rechten Hand den Bengel an sich, bis der Hebel (e) mit dem Rücken der Presse in Berührung kommt; zu gleicher Zeit zieht die Verbindungsstange

(c) ben Querhebel (Ld) nach sich, welcher sich frei auf einen perpendikulären Riegel (deffen Ropf man in o sieht,) schwingt. Die Länge der Verbindungsstange oder der Hebelkuppelung (c) ist der Gestalt, daß sie den Drucksäulen — eine jede 6 Zoll lang eine kleine perpendikuläre Richtung giebt, wodurch der Abdruck geschieht; die Mitte der Hebelkuppelung kommt innerhalb eines Zolles der Mitte des Riegels (r), der wiederum die Mitte ift, um welche der Bengel einen Theil des Kreisbogens beschreibt. Die Mitte des Bengels, oder der Punct, wo der Drucker den Bengel erfaßt, ift 20 Boll von dem Mittelpuncte (r) des Riegels. Mithin kann die Kraft auf folgende Weise berechnet werden. dirt man die Länge des Bengels (20 Zoll) durch die Entfernung der Hebelkuppelung von dem Mittelpuncte (r) des Riegels (1 Zoll), so erhält man einen Quotienten, womit die angewendete Kraft am Bengel (3. B. 28 K) multiplicirt werden muß  $\left(\frac{20}{4} \times 28 = 560\right)$ ; folglich wird 560 % Kraft am Ende des Hebels (Ld), in der Länge von 5 3oll, angewendet, der den Riegel (a) trägt, wodurch die Druckfäulen in die verlangte Richtung kommen. Dieser Riegel (a) ist 23/4 Zoll vom Mittelpuncte (o) entfernt; mithin haben wir  $\frac{20}{11} \times 560 = \frac{11200}{11}$ auf die Gäulen angewendet.

»Die Kraft einer jeden Säule findet man, wenn man ihre Höhe durch ihre Abweichung von einer perpendikulären Linie dividirt, die man vom Mittelpuncte der Stellschraube aus zieht (z. B.  $\frac{1}{8}$  Z.). Dies muß durch die Anzahl der Säulen dividirt werden, welches fast gleich sein wird  $\frac{48}{1 \times 2} = 24$ , dies

mustipsicirt mit  $\frac{11,200}{11} = \frac{268,800}{11} = 24,436 \frac{4}{11} =$ 

Tonnen 10... 18... 0... 204/11. Hier ist aber noch nicht die Reibung abgerechnet, die bei dieser Construction sehr wenig betragen wird; man bedenke jedoch, daß ich blos 28 K als Händekraft angenommen habe. Diese Kraft kann ferner noch vergrößert werden, wenn man die Stellschraube niedriger macht.« —

Diese Pressen werden von Zenry Aussel, Nr. 10, Macclessield-Street, Canal-Bridge, City-Road, London zu folgenden Preisen verkauft.

Super Royal, Tiegel 20 3. l.  $26\frac{1}{2}$  b. 55 Pfd. St. in baarem Gelde 50 Pfd. St.

Der Verfertiger garantirt zwei Jahre lang. Für andere Größen sind die Preise verhältnismäßig.

## J. Wells's Hebelpresse.

Der Hauptfehler bei Buchdruckerpressen von gewöhnlicher Construction, — so weit es den für den Kraftgewinn erforderlichen Mechanismus angeht besteht darin, daß die Kraft dem zu überwältigenden abwechselnden Widerstande nicht gehörig angemessen wird. Die elastischen Substanzen, welche zwischen

- Lorente

der Form und dem Tiegel liegen, geben zwar Wergleichsweise Anfangs einen unbedeutenden Widerstand; aber nach und nach vergrößert er sich, wie der Tiegel weiter herab kommt, und muß außers ordentlich groß sein, um die Farbe mit hinlängli= cher Festigkeit auf das Papier zu drucken. Um nun diesen Widerstand zu überwältigen, hat man seine Zuflucht zur Schraube genommen, die uns die Mechanik darbietet; um jedoch den Kraftgewinn zu vergrößern, muß der Drucker seine Muskeln anstrengen. Daber ift immer bas Drucken, an einer gewöhnlichen Presse für eine der härtesten Arbeiten gehalten, und nicht ohne Grund oft als der Gefund= heit nachtheilig angesehen worden.

Lange ift es ein Gegenstand berer gewesen, die sich mit der Vervollkommnung der Buchdruckerkunst beschäftigten, eine abwechselnde Kraft bei der Presse zu erfinden, welche mit dem zu überwältigenden Widerstande sich vergrößern und auf diese Weise das Ziehen am Bengel gleichförmiger machen würde. Der erste Versuch, welcher für diesen 3weck einiger Maaken glücklich ausgefallen zu sein scheint, wurde von einem Londoner Buchdrucker, Namens No= worth, gemacht. In dieser Presse wurde die Schraube entbehrt, und an ihrer Statt befand fich eine Spin= del. An der unteren Seite des Oberbalkens, wo die Spindel eingesetzt war, befand fich eine Art von abgerundeter schiefer Ebene, um ein veränder= liches Geneige (Inclination) zu erhalten. (Wegen einer umständlicheren Beschreibung dieser Presse vergl. Rees' Cycl., art. Printing.)

In den neueren Pressen ist jedoch ein anderer Grundsatz angewendet worden, und zwar auf verschiesdene Weise, in den Pressen von Authven, Stanhope und Clymer. In der Stanhopeschen giebt der zussammengesetzte Sebel der Schraube eine abnehmende Geschwindigkeit; in der Columbien-Presse ist der Grundsatz von der Zusammensetzung der Sebel angewendet worden, um einem großen Sebel von der zweiten Art, statt der Schraube, eine abenehmende Geschwindigkeit zu geben, wie ich schon erwähnt habe.

Einigen Erkundigungen zu Folge, soll, jedoch unter allen Pressen mit zusammengesetzten Hebeln die von Wells in Hartford erfundene das meiste Lob verdienen. Der Mechanismus hiebei ist folz gender.

Der Körper der Presse ist von Eisen, und (die Füße ausgenommen, aus einem Stücke gegossen, und von solcher Stärke oder Dicke, daß sie während der Arbeit nicht zerspringen kann. Der Tiegel ist ist ebenfalls von Gußeisen, und paßt für eine ganze Form. Auf den Tiegel wirken zwei Haupthebel, welche eine den beiden Drucksäulen in der Russell-Presse ähnliche Stellung haben. Bei Pressen von mittlerer Größe ist jeder dieser Hebel 15 engl. Zoll lang, und sind so gegen einander gestellt, daß blos 2½ Zoll im Vereinigungspuncte sehlen, um völlig gerade zu stehen. Das untere Ende eines jeden Hebels ist vier Zoll breit, und abgerundet, wie bei der Russell-Presse. Ein Stahlstück, welches inners balb des kreiserunden Vorsprungs mitten im Tiegel

befestigt ist, hat eine hohle Büchse (bush or bed), welche den unteren Haupthebel oder die untere Druckfäule aufnimmt; das obere Ende dieses Hebels ist ebenfalls ausgehöhlt, um das untere Ende des oberen Haupthebels oder der oberen Druckfäule aufz zunehmen. Die Enden der Hebel und die Büchsen oder Pfännchen, worin sie ruhen, sind mit Stahl ausgefüttert, und lettere so gebildet, daß sie immer ein wenig Del aufbewahren. An dem fürzeren Arme des Balancirhebels, ist mittels einer Schraube zc. eine schmiedeiserne Spindel befestigt, die in drei Arme sich theilt, wovon jeder durch eine Stell= schraube an dem Tiegel befestigt ist. Auf diese Weise wird der Tiegel immer stät gehalten, und nach jedem Zuge wieder in die Höhe gehoben vermöge des Gegengewichtes an dem längern Arme des Balancirhebels. Außer dem hat noch der Tiegek an beiden Seiten nach den Preswänden zu ein Seitenstück, welches in Rinnen, die in letteren angebracht find, auf und nieder mit dem Tiegel läuft, und so ihn auch stät erhält. Statt daß bei der Russell-Presse der Bengel links, dem Drucker am nächsten, angebracht ist, befindet er sich hier an der inneren Seite der entfernteren oder rechten Preß= wand, und drückt mittels einer, der Russellschen oder auch Stanhopeschen Schraubenkuppelung ähn= lichen Verbindungsstange die beiden Haupthebel oder Drucksäulen auf den Tiegel herab. Die anderen Theise verlangen keine weitere Beschreibung, da sie mit denen an der Columbien-Presse übereinstimmen. Aus einer angestellten Berechnung ergab sich, daß

die gewonnene Kraft am Ende des Zuges 38 Mal größer ist, als zum Anfang; und bei einer Vergleischung mit der Columbien-Presse sindet man folzgende Bortheile, die sie über letztere besitzt. Erstens, kostet sie fast zwei Orittel weniger; zweitens ist der Mechanismus leichter und nimmt nicht so viel Platz weg; drittens ist sie wegen der größeren Einfachheit im Baue weit weniger Reparaturen unterworfen, die außer dem von jedem Mechaniser ohne Mühe übernommen werden könenen; und viertens ist die Einrichtung so getrossen, daß alle sich reibenden Theile immer mit Oel versehen werden können, ohne ein einziges Stück herzausnehmen zu müssen.

Wie die Sage geht, so hat ein Leipziger Meschanikus, P. C. Zoffmann, eine Vérbesserung an der Coggerschen Presse erdacht; wie weit sich aber die selbe erstreckt, und welche Vortheile sie wirklich gewährt, ist noch nicht zur allgemeinen Kenntnißgelangt.

# Fünftes Rapitel.

## Von den Druckmaschinen oder Schnellpressen.

Gleich beim Anblick einer Druckmaschine zeigen sich zwei unterscheidende Merkmale. Statt der beiden glatten Flächen bei der gewöhnlichen oder Stanhope-Presse, sind hier zwei Eylinder oder ein Eylinder und eine Fläche angebracht, wodurch der Abdruck bewerkstelligt wird. Das andere Unterscheidungszeichen ist der Gebrauch von Cylindern, die mit der anklebenden und elastischen Composition belegt sind, für das Auftragen der Farbe auf die Form.

Für diese wichtigen Ideen scheinen wir, meint Zansard, William Vicholson, dem Herausgeber des Journales, welches seinen Namen führt, verstunden zu sein; er erhielt im Jahre 1790 ein Patent darauf. So viel man auß dem Patent und auß den Beschreibungen, die in dem Repertory of Arts (Vol. V. First Series pp. 145 — 170;

plates 8, 9, 10.), in der Pantologia, und in andern wissenschaftlichen Werken gegeben worden sind, erses hen kann, scheint Kicholson der Erste gewesen zu sein, der mit seinem Beispiele der Armee voran gieng; und wahrscheinlich ist es, daß er wenig zu thun und zu verbessern den nachfolgenden Mechaniskern überlassen hätte, wenn er die wirkliche Aussübung der Buchdruckerkunst durch Maschinerie mit seiner theoretischen Kenntniß verbunden hätte.

Die auf unseren Gegenstand bezüglichen Theile der Patent - Specification beziehen fich, erstens, auf das Schriftgießen, hinsichtlich ber Zurichtung bes Instrumentes, so daß zwei, drei oder mehrere Let= tern auf ein Mal gegossen werden können u. s. w.; zweitens auf das Farbauftragen, indem die Farbe mittels eines mit Leder, ungegerbten Schaffellen ic. überschlagenen Enlinders auf dem Farbetisch und dann von zwei, drei oder mehreren Cylindern, den so genannten Auftragwalzen, aufgetragen werden foll; und drittens auf das Drucken. Der Abdruck geschieht nämlich mittels eines andern Cylinders, welcher das Papier zwischen zwei andere Cylinder oder Segmente in gleiche Bewegung bringt, wovon der eine die geschte, ausgeschossene und geschlossene Form trägt, und der andere mit Leder oder Tuch bedeckt ist und das Papier oder irgend ein anderes Material so drückt, daß dadurch der Abdruck geschieht. Dies verändert er aber in der gewöhnlichen zwei= feitigen Patentsprache auf verschiedene Weise, und wendet seine Erfindung auf das Drucken der Bucher im Allgemeinen, der Tapeten, Wachsleinwand, Cattune, Leinwand, Seide, Bänder, Leder und aller andern biegsamen Materialien an. Hierauf beschreibt er die Pressen und den Apparat, der dazu erforder= sich ist, und erläutert das Ganze in Abbildungen.

Sansard giebt in seinem Werk eine haarkleine Nachricht von diesem, schon mehr als 30 Jahre alten Patente für Druckmaschinerie; zugleich fügt er feine Gründe hinzu, die ihn bazu bewogen haben, und deshalb entschuldigen sollen, nämlich — die Einrichtung des vorgeschlagenen Farbechlinders der kleineren Cylinder oder Auftragwalzen — des Druckenlinders — der flache Tisch — die Art und Weise, das Papier aufzunehmen und es rund um den Cylinder zu legen u. f. w.; diese und viele andere Theile von tlickolson's Maschine zeigen, schließt er endlich, daß alle nachherigen Versuche im Maschi= schinendrucke nur so viele Abanderungen des selben Grundsates sind, welcher durch die Erfindung der Composition für Ballen und Eylinder endlich aus= führbar gemacht worden ist. Denn wahrlich ohne diese Erfindung würde keine jest bestehende Druckmaschine je das geleistet haben, was sie jest leistet.

Ferner wurde Micholson's Idee, von den keils
förmigen Typen, einiger Maaßen durch die Eins
führung der Schiffe (pans or galleys,) von Bacon
abgeändert und in Ausübung gebracht, die so bes
festigt wurden, daß sie einen rechtwinklichten Rahs
men oder ein rechtwinklichtes Prisma auf seinem
Enlinder bildeten, um sich gegen den einen Farbes
chlinder oder gegen die Enlindersegmente und gegen
den anderen Druckchlinder zu drehen. Und Bacon's,

Upplegath's und Comper's Stereotyp-Platten, die gegossen oder gebeugt werden, um Segmente eines Kreises zu bilden, so daß sie auf einen Eylinder befestigt werden können, sind für einen ähnlichen Zweck an die Stelle getreten.

Das Verfahren jedoch, welches Kicholson für das Vertheilen der Farbe beschrieb, war im wesentlichsten Theile mangelhaft; und die anderen Theile seiner Ersindung wurden höchst unvollkommen aus.

geführt.

Es bedarf wol kaum der Bemerkung, daß eine Verminderung der Druckkosten beim Gebrauche der Maschinenpressen der Hauptgegenstand ist; und daß die Verdienste der verschiedenen Druckmaschinen nach dieser gewöhnlichen Richtschnur verglichen und geschätzt werden müssen.

Um dieses so wichtige Ergebniß aber zu erlangen, so müssen in der Construction einer Maschine Einfachheit, Dauerhaftigkeit und Brauchbarkeit die ersten und wesentlichsten Erfordernisse sein; ohne welche die schönste Maschine in Hinsicht ihres Baues, dem Besitzer oder dem Publikum wenig oder gar

keinen Vortheil gewähren wird.

Das Vertheisen oder das so genannte Auftragen der Farbe auf die Form ist eines der größten Hindernisse, das beseitigt werden muß. Wie wir schon im dritten Kapitel gesehen haben, so sind solche Apparate kostbar, und müssen es erst noch mehr werden, wenn sie bei Maschinenpressen angewendet werden, wo Alles sehr genau gearbeitet sein will-Hierin hat Cowper sehr viel gethan. Die Farbe-

15-000

walzen liegen horizontal auf einer glatten ebenen Fläche, und drehen sich in ihren Zapfenlagern gegen diese Fläche. Der Apparat besteht aus einem Farbestasten, einer oberen Fläche und den Walzen; die Form geht unter Walzen weg; andere Walzen tragen die Farbe auf den Farbetisch auf und eine andere bringt sie herbei.

Die Druckmaschinen von König, Applegath und Cowper, Donkin, Brightley, Autt, Winch, Cooper und Millar, Congreve und Napier, beru= ben alle auf dem selben Grundsate, der nur in verschiedenen Gestalten abgeändert worden ift. Die auf die Karren befestigten Formen werden unter einen Cylinder gezogen, auf welchen der Bogen gelegt worden ist, und so geschieht der Abdruck. Hierauf wird der Bogen auf einen zweiten Eylinder gebracht, wo die zweite Form oder der Widerdruck gedruckt wird. Die ganze Handarbeit bei diesem Verfahren, wenn die Maschine durch Dampf oder andere Maschinerie getrieben wird, wird von zwei Anaben verrichtet, von denen der eine das Papier auf den ersten Cylinder legt, und der andere das selbe von dem zweiten Eylinder gedruckt abnimmt und auslegt.

### König's Echnellpresse.

Unser Landsmann, der rühmlichst bekannte Herr König war der Ersinder der ersten Schnellspresse, die von einer Dampsmaschine in Bewegung gesetzt wurde. Er bauete die erste für einen Herrn Walter, der seine Zeitung, The Times genannt, damit drucken sieß.

Ob Herr König seine Grundideen dem Herrn Richolson zu verdanken hat, oder ob fast die selben Ideen ein Jeder von selbst hatte, ist eine Frage, die nur Ersterer selbst genügend beantworten kann.

Die Londoner Literary Gazette vom 26. Octob. 1822 enthält eine kurze Nachricht von dem Ursprung und Fortgange dieser Erfindung und ihrer Anwenzdung auf den Bücherdruck, mit einer sehr schönen Abbildung der Maschine; und da diese Erfindung so viel Interesse dem teutschen Buchdrucker gewähzren muß, so will ich hier den erwähnten Aufsas mittheilen.

### Benslen's Druckmaschine.

»Herr Ronig, von Geburt ein Sachsé, und dem Stande nach ein Buchdrucker, hielt es schon seit vielen Jahren für möglich, vermittels Dampf drucken zu können; und ob er schon damals nicht mehr erwartete, als der gewöhnlichen Presse eine

größere Geschwindigkeit geben zu können, so widmete er doch seine Kräfte diesem Gegenstande. Schon die Beschaffenheit eines solchen Unternehmens und der Stand wissenschaftlicher Forschungen in seinem Vaterlande waren von der Art, daß er ohne Unter= stützung von Andern und ohne Aufmunterung der angesehensten Buchdrucker seines Vaterlandes, auf wenig Erfolg rechnen konnte; deshalb wendete er feine Augen nach England. Im Jahre 1804 in London angekommen, legte er seine Idee verschies denen angesehenen Buchdruckern vor, die nicht geneigt ihr Vermögen zu einer Reihe von Versuchen auf das Spiel zu setzen, und vielleicht auch einem glücklichen Erfolge wenig trauend, sein Anerbieten sehr kalt aufnahmen; und wahrscheinlich ist es, daß feine Bemühungen in England das Schicksal ahn= licher Versuche auf dem Continente getheilt haben würden, mare er nicht endlich noch bei hrn. Bensley dem Aelteren eingeführt worden, welcher Hrn Rd= nig's Plane durchblickend und von felbigen aufge= muntert, schnell mit ihm eine Uebereinkunft traf. Nach einer kurzen Zeit, die auf Versuche über die Werfertigung einer Schnellpresse, bei der zu gleicher Zeit auch der Ballen - oder Walzenmeister unnöthig wäre, verwendet wurde, verbanden sich auch die Herren G. Woodsall und A. Taylor, von denen der Erstere sich aber bald wieder zuruck zog, mit den Herren König und Bensley. Diese drei Männer, keines Weges von der langen Weile und dem Rostenaufwande, die beide bei dem Fortgang einer Erfindung in der Maschinerie unvermeidlich find,

entmuthigt, schritten immer unter unvorhergesehenen Schwierigkeiten, die unstreitig der Mangel von als len Dreien an practischer mechanischer Kenntniß nicht verkleinerte, als muthige Sieger vorwärts.

» Endlich entdeckte man, daß die beabsichtigte Verbesserung an der gewöhnlichen Presse nicht geslingen könnte; und daß große Mühe und ungesheuere Summen verschwendet würden, wenn sie nicht gänzliche Veränderungen mit der Presse vorsnähmen.

» Man dachte jetzt an das cylindrische Drucken — und nach zwei oder drei Jahren mühsamer Anstrengungen murde eine kleine Maschine zur Welt befördert, die sich darin auszeichnete, daß, anstatt durch einen flachen Abdruck, wie bei den Pressen, zu drucken, der Bogen zwischen einer großen Walze und der auf einer Fläche liegenden Form hindurch ging; und statt der altmodischen Ballen waren Felle um kleine Walzen gespannt, unter welchen die Form auf ihrem Wege zum Druckenlinder, weg ging, und Dieses welche so die Form mit Farbe versahen. erste Ergebniß schien einen glücklichen Erfolg für die Folge zu versprechen; und nach verschiedenen erneuerten Versuchen fand man es für ausführbar, die allgemeinen Grundgesetze auf eine wirksamere Maschine ausdehnen zu können. Gine Zeitung da= mit zu drucken, mar nun jest ihr größter Wunsch —

» Hr. Walter, Verleger der Times, verständigte sich mit Hrn. König, und zwei große Schnellpressen wurden aufgeschlagen, um genannte Zeitung damit drucken zu lassen. Alles war aber so in der Stille

abgemacht worden, daß die erste öffentliche Bekanntmachung von ihrer Ersindung erst Montags den 28sten November 1814 in der Times erschien. Dies ist der erste Bogen gewesen, der vermittels Dampf abgedruckt worden ist. Nur Wenige wußten darum; die das Buchdruckerwesen verstanden, sprachen zwar oft von Hrn. König's Idee, hielten sie aber für schimärisch.

» Diese Maschinen sind noch in vielen Rückssichten ihrem bestimmten Zweck angemessen, ob sie gleich durch nachherige Verbesserungen zusammengessetzer und schwerfälliger gemacht worden sind; sie werden aber doch viele andere Druckpressen, die seit dem zum Vorschein gekommen sind, sicherlich überleben!

» Den nächsten Schritt, der zur Vervollkomm= nung der Schnellpresse gethan murde, bezeichnete die für die HH. Bensley gebauete Maschine. Gie zeichnet sich dadurch von den andern aus, daß sie den Bogen auf beiden Seiten druckt. Außer die= sem auffallenden Unterschied und Vorzuge, zeigten sich viele andere Verbesserungen, wenn sie auch die Maschine noch verwickelter machten, die Beifall verdienten; und bei dem ersten Versuche, mit dem Register, murde ein unerwartet glücklicher Erfolg erreicht; die Columnen sielen ganz genau auf ein= ander. Im Auftragen der Farbe wurden jedoch noch Mängel entdeckt; die ausgespannten Felle wur= den ungleich gefunden; Versuche wurden angestellt, die Walzen mit einer elastischen Composition von Leim, Syrup ic. zu bekleiden, was endlich auch

32

gelang. (Ihrem Prospectus zu Folge (März 18, 1817) verfertigten sie drei verschiedene Maschinen).

» Die Erfindung hatte nun die Aufmerksamkeit verschiedener Individuen angezogen, welche die Manufaktur solcher Maschinen für leichter hielten, als sie hernach sie wirklich fanden, und weit zahlreicher waren noch die Versuche, die gleich zu Anfang fehl schlugen. Eine, der lett erwähnten in ihren Leis stungen ähnliche, aber in ihrem Baue weit ein= fachere Maschine wurde jetzt unter der Leitung verschiedener berühmter Maschinisten von Herrn Dryden ausgeführt. Nicht lange zuvor wurden die Herrn gebeten, ihren Farbewalzenapparat bei Bensley's Maschine anzuwenden; und mit einem Male wurden vierzig Räder abgeschafft — so groß war die Vereinfachung. Zu gleicher Zeit wurden auch die Mängel des ersten Systemes wesentlich verbessert. Somassiv und zusammengesetzt diese Maschine nun war, so bedienten sich die Sh. Bensley der felben stets, bis im J. 1819 ein Feuer ausbrach, und Alles fast zerstört wurde; und selbst nach dem Wieder= aufbaue der Gebäude murde die Maschine, die jum Glücke nur theilweise beschädigt worden war, wie= der hergestellt und einige Zeitlang gebraucht. Späs ter traten zwei große und bewunderswerthe, nach einem besseren Plan eingerichtete Maschinen an die Stelle der ersten. Die alte Maschine hatte wenig= stens ein hundert Rader, mahrend diese neue Mas schine mit zehn Rädern, in Hinsicht auf die Quan= tität genau das selbe liefert mit sichtlichem Vortheil in Bezug auf die Beschaffenheit des Druckes. Hiezu

1

kommt noch, als ein anderer wichtiger Punct, daß diese neuere kaum den selben Raum von der alten Maschine einnimmt.

»Die Druckmaschine scheint in ihrem gegenswärtigen Zustande wenig verbessert werden zu könsnen. Sie liefert ziemlich gute Arbeit, und ihre Bewegungen gehen sicher und geschwind von Statzten — die doppelte oder vollständige Maschine liesfert 800 bis 1000 Bogen, auf beiden Seiten in einer Stunde gedruckt, und die einfache 1500 oder 1600 auf einer Seite.« — — — (Die erwähnte Gazzette, woraus ich diesen Aussach übersetze, wird mit der ersten gedruckt; und mit der letzten druckt B. Bensley das Morning Chronicle).

»Andere vorzügliche Zeitungen werden ebenfalls mittels Dampfmaschinen abgedruckt, so wie verschies dene Bücher von starken und häusigen Auslagen. Aber auch dieser Maschine, so wie kast einer jeden neuen wichtigen Ersindung, setzte sich das allgegen= wärtige Borurtheil vieler Buchdrucker entgegen, und sie hat vielleicht noch mehr Zeit gebraucht, um sich das nöthige Ansehen zu verschaffen, als manche anz dere Pläne von wirklichem Nutzen. Die verschiedenen Bortheile, die sie gewährt, haben jedoch die Ausmerksamkeit der bedeutendsten Buchdrucker rege gemacht, die sie auch nachher benutzt haben.« — — (Lit. Gazette Oct. 26, 1822).

Während der Uebersetzung des vorstehenden Aufssatzt satzt der Literary Gazette, wie er von Zansard

S. 694 flag. mitgetheilt worden ift, bemerkte ich, baß dieser Artikel mit den Nachrichten, die man zum Theil in Teutschland von dem Ursprung und Fort= gange dieser Erfindung hört, zum Theil auch in einigen Blättern zerftreut findet, wenig übereinstimmend war, und ich vermuthete, daß er von Jemand geschrieben sein müßte, der mit hämischem Blick auf Hrn. Rönigs Thun und Treiben Acht Meine Zeit und andere Umstände gestatteten es jedoch nicht, mich weiter in diesen Gegenstand einzulassen, um die Spuren der Wahrheit aufzufin= den; dennoch hatte ich das Vertrauen und die Hoff= nung, daß einige mahrhaft geschichtliche Bemerkun= gen meinem Werk ein größeres Interesse gewähren und Manchem meiner geehrten Lefer angenehm sein Deshalb nahm ich eine Abschrift von vor= würden. stehender Uebersetzung, und schickte sie an Herrn Ronig, mit der Bitte, daß, wenn er wünschte, feinen Landsleuten eine Aufklärung über obigen Gegenstand zu geben, meine Lefer und ich ihm sehr verbunden sein würden. Hr. Ronig hatte darauf die Gefälligkeit, mir folgende Zeugnisse zu über= schicken, welche ich beifüge. Bei seiner letten Anwesenheit in Frankfurt war die Sprache von so Manchem, was hierauf Bezug hatte, und er ver= sprach mir gefälligst einen Aufsat, welchen ich mit feiner Erlaubniß am Ende mittheilen werde, indem die größte Wahrheitsliebe, wie sie einem Teutschen geziemt, und die tiefsten mechanischen Renntnisse, wie sie beim Erfinder vorauszuseten waren, daraus hervor leuchten.

1) Auszug aus 'The Times'. - » London, Dienstag, November 29, 1814 \*). — Unsere heutige Zeitung liefert das praktische Resultat der größ= ten Verbesserung, die je die Buchdruckerkunst seit ihrer Erfindung erfahren hat. Der Leser dieses Pa= ragraphes hält jest einen von den vielen 1000 Ab= drücken in der Hand, die vorige Nacht durch einen mechanischen Apparat gedruckt wurden. Ein fast organisches Maschinensystem ist erfunden und ver= fertigt worden, welches, mährend dadurch die be= schwerlichsten Austrengungen des Druckens abgeschafft find, alle menschliche Kräfte an Schnelligkeit und Wirksamkeit weit hinter sich zurückläßt. Um die Größe der Erfindung nach ihren Wirkungen würdig schätzen zu können, erwähnen wir blos, daß, nach= dem die Buchstaben gesetzt und in die so genannte Form eingeschlossen worden sind, wenig mehr für Menschenhände zu thun übrig bleibt, als auf die Maschine Aufsicht zu haben. Sie wird blos mit Papier versorgt, trägt selbst die Farbe auf die Form auf, und legt das Papier auf die mit Farbe be= schwärzte Form, druckt den Bogen ab und liefert ihn so gedruckt in die Hände des Arbeiters; so gleich geht die Form wieder zurück, um von Neuem wieder gefärbt zu werden, und dann wieder vor= wärts, um dem folgenden Bogen den Druck zu ge= ben. Das Ganze dieser complicirten Handlungen

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Also nicht Montags, den 28sten, wie die Literarn Gazette angiebt.

wird mit' einer solchen Geschwindigkeit und gleiche förmigen Bewegung ausgeführt, daß in einer Stunde nicht weniger als eilf Hundert Bogen gedruckt werden.

» Daß die Vervollständigung einer Erfindung dieser Art, nicht als die Wirkung des Zufalles, sondern als das Resultat mechanischer Zusammen=setzungen, die der Geist des Künstlers methodisch geordnet hat, mit vielen Hindernissen und großem Aufschube zu kämpfen hat, wird wol leicht geglaubt werden. Unser Antheil an diesem Ereignisse besichränkt sich blos auf die Anwendung dieser Erfinzdung auf unser eigenes Geschäft bedingungsmäßig mit den Patentbesitzern; doch Wenige können sich vorstellen, — so gar bei diesem beschränkten Anstheile, — die verschiedenen Täuschungen und außersordentliche Besorgniß, die wir für eine so lange Zeit gelitten haben.

» Von dem Erfinder haben wir wenig zu sagen. Sir Christopher Wren's schönstes Denkmal ist in dem Gebäude, welches er erbauete, zu sinden; so ist die schönste Lobpreisung, die wir dem Erfinder der Druckmaschine bringen können, in der vorherzgehenden Beschreibung enthalten, welche wir nur schwach haben bezeichnen können. Hinzusügen will ich jedoch, daß der Erfinder Rönig heißt, und daß die Erfindung unter der Leitung seines Freunds und Landsmannes, des Hrn. Bauer, ausgeführt worden ist. «

2) 'The Times', Decemb. 8, 1814. — »An das Publikum. — Meine Freunde haben mich auf:

gefordert, daß ich einige Nachrichten von dem Urfprung und Fortgange ber Erfindung geben möchte, welche während der letten Woche zum Drucken der 'Times' und 'Evening Mail' gebraucht worden ift. Ich würde mir nicht angemaßt haben, die Einzelheiten eines Unternehmens zu erzählen, welches an sich nichts Außerordentliches hat, so daß es die Aufmerksamkeit des Publikums erregen könnte, und welches kaum beachtet sein würde, hätte es nicht mit der Buchdruckerkunst in Verbindung gestanden; da aber in einigen Zeitungen ganz falsche Gerüchte ausgebreitet worden find, so gar daß der Heraus. geber der Times bas Berdienst ber Erfindung nicht dem rechtmäßigen Eigenthümer hätte zukommen lasfen, so wird man es mir nicht für Anmaßung auslegen, wenn ich das Publikum mit folgenden Thatsachen bekannt mache.

» Die erste, diese Ersindung betreffende Idee hatte ich schon vor 11 Jahren, und bald nachher machte ich in Sachsen die ersten Versuche. Mein ursprünglicher Plan beschränkte sich blos auf Verzbesserung der gewöhnlichen Buchdruckerpresse, bei der das Farbauftragen durch einen Apparat verrichtet werden sollte, wodurch, mit der Bewegung des Karrens verbunden, auf diese Weise eine Hand erspart werden könnte. Da aber durch diesen Plan nichts an der Geschwindigkeit gewonnen werden konnte, so kam mir bald der Gedanke von selbst in in den Sinn, diese Presse durch Maschinerie in Beswegung zu sehen, oder die verschiedenen Verrichtungen auf eine umdrehende Bewegung zurück zu sühs

ren, um dann irgend eine erste bewegende Kraft anbringen zu können. Die Ausführung dieses Pla=nes war noch nicht ganz beendigt, als ich mich ge=nöthigt sah, mich nach einem Beistand umzusehen, um ihn weiter zu verfolgen.

» Auf dem Festlande findet ein Unternehmen die= fer Art keine Aufmunterung und Unterstützung. Das Patentsystem, wie es in England besteht, ift entwe= der unbekannt, oder daselbst nicht eingeführt\*), und mithin findet ein einzeles Unternehmen feine Anreger, und die Forscher und Erfinder sehen sich ge= nöthigt, ihre Entdeckungen irgend einer Regierung anzubieten und um Unterstützung anzusuchen. Raum brauche ich hinzu zu fügen, daß unter ähnlichen Um= ständen schwerlich je eine Erfindung aufgewachsen und reif geworden ift. Die wohlbekannte Thatsache, daß fast jede Erfindung, so zu sagen, eine Zuflucht= stätte in England sucht, und da zur Vollkommenheit gebracht wird, wo die Regierung keine andere Beschützung den Erfindern gewährt, als welche die Weisheit der Gesetze vorschreibt, — diese Thatsache fage ich — scheint anzuzeigen, daß das Festland noch nicht von seinem Nachbarlande gelernt bat, wie mechanische Künste aufzumuntern und zu pfle= gen sind. Auch ich sernte die gewöhnlichen Tauschungen kennen, welche die Projecteurs auf dem

Der herausgeber.

- - July

<sup>\*)</sup> Der Leser vergesse nicht, daß dieser Aufsat im J. 1814 geschrieben worden ist!

Festland erfahren; und nachdem ich fast mehr als zwei Jahre mit fruchtlosen Anwendungen in Teutsch= land und Rußland zugebracht hatte, kam ich vor vhngefähr acht Jahren nach England, wo ich die Bekanntschaft des Herrn Thomas Bensley machte, einem der literarischen Welt so wohl bekannten Buchdrucker, daß die Erwähnung seines Namens hinreichend ist, mit welchem ich auch bald in Ueber= einkunft trat.

» Es ist schwer in diesem Lande, wo rascher Unternehmungs - und Speculationsgeist zu Hause ift, einen völlig neuen Plan zu haben. Bald nach meiner Ankunft erfuhr ich, daß viele Versuche ähn= licher Art schon längst gemacht worden, aber alle mißlungen wären. Patente waren genommen wor= den und mehrere tausend Pfunde waren verwendet, ohne das erwünschte Resultat erhalten zu haben. Hr. Bensley und ich murden jedoch nicht durch die fehlgeschlagenen Versuche unserer Vorgänger ent= muthigt; die Ausführung des Planes begann, und da die Versuche sehr kostspielig waren, so fanden wir noch zwei andere Theilnehmer in den HH. George Woodfall und Nichard Taylor, ausge= zeichneten Buchdruckern in London.

» Nach so vielen Hindernissen und Aufschüben wurde gerade nach dem selben Plane, welchen ich in der Specification meines ersten Patentes (datirt vom 29. März 1810) beschrieben habe, die erste Druckmaschine ausgeführt und vollendet. Im April 1811 wurde sie zum ersten Mal angewendet. Der Bogen (H) von dem neuen 'Annual Register' für

das J. 1810, 'Principal Occurences', 3000 Aufl., wurde damit gedruckt, und dies ist ohne Zweisel der erste Theil eines Buches, der je mit einer Masschine gedruckt worden ist.

» Der wirkliche Gebrauch gab jedoch bald neue Ideen an die Hand, und bezweckte, daß die Mas schine weniger complicirt, aber doch wirksamer ge= macht wurde. Wiederum versuchte ich Abdrucke mittels Eplinder zu erhalten, was ebenfalls schon von Anderen vor mir versucht worden war, jedoch ohne den erwünschten Erfolg. Nach meinem Plane legte sich der Bogen rund um den Splinder, so daß er gleichsam einen Theil des Umfanges des selben ausmachte. Nach einigen angestellten Versuchen, welche etwas zu versprechen schienen, murde der Plan für eine neue Maschine nach diesem Grunds sate gemacht, und für diesen 3med eine Werkstatt eingerichtet. Geit dieser Zeit hatte ich das Gluck, Herrn Bauer's Beistand benuten zu können, welcher durch sein Urtheil und seine Genauigkeit, wo= mit er meine Plane ausführte, sehr viel zum glucks lichen Erfolge meiner Anstrengungen beigetragen hat. Die neue Maschine wurde im December 1812 vollendet, nachdem große Schwierigkeiten, welche der cylindrische Abdruck verursachte, beseitigt wor= den waren. Die Bogen G und X von 'Clarkson's Life of Penn', Vol. I. sind die ersten, die mit einer ganz cylindrischen Presse gedruckt murden. Im Februar und März 1813 wurden auch die Schriften der 'Protestant Union' damit gedruckt. Der Bogen M von 'Aiton's Hortus Kewensis',

Vol. V. wird den verbesserten Fortgang zeigen, den der Gebrauch dieser Maschine lehrte.

» Im Allen zusammen werden jett ohngefähr 160,000 Bogen sich in den Händen des Publikums besinden, die mit dieser Maschine, die mit der Hülfe zweier Hände 800 in der Stunde abdruckt, gedruckt worden sind. Eine genaue Beschreibung der selben sindet man in den Specificationen meiner beiden Patente dd. Oct. 30, 1812 und July 23, 1813.

» Die Maschinen, womit jett die Times und Mail gedruckt werden, sind nach dem selben Grunds satze, wie die eben erwähnte; sie sind aber für Zeistungsdruck, wo Geschwindigkeit ein Hauptgegensstand ist, besser eingerichtet worden.

»Dhne Zweifel erkennt das Publikum, daß nie eine neue Ersindung hervor getreten ist, die eine strengere Prüfung ausgehalten hat, als die gegenzwärtige, indem sie gleich bei ihrem ersten öffentlichen Gebrauche zum Zeitungsdrucke verwendet wurde. Deshalb, hosse ich, wird man mit Nachsicht die vielen Mängel entschuldigen, die der öftere Gebrauch ausgedeckt hat, da doch keiner der selben vom Grundsfaße, wonach die Maschine erbaut ist, herrührt; und so wird hossentlich das Ganze in weniger als zwei Monaten durch größere Genauigkeit verbessert sein, wenigstens in so fern die beim Zeitungsdruck ersorderliche Eile es verstatten wird.

» Aus vorstehender Erzählung ergeben sich die in mehreren Zeitungen verbreiteten falschen Gerüchte, daß ich mein Interesse an zwei andre Ausländer verkauft, da ich doch hier zwei Engländer, die HH. Bensley und Taylor als Theilnehmer in diesem Unternehmen aufgenommen hätte. Mit grossem Bergnügen ergreife ich daher diese Gelegenheit, öffentlich meinen verbindlichsten Dank diesen Herren für das Vertrauen aussprechen zu können, welches sie mir geschenkt, für den Beistand ihrer practischen Geschicklichkeit, und für die ausdauernde Unterstütung, deren ich bei so langwierigen und kostspieligen Versuchen benöthigt war, indem sie ihr Versmögen an die Verfolgung und Ausführung meiner Ideen wagten.

»Die erste Einführung der Ersindung wurde von Einigen als ein schwerer und gar wagehalsger Schritt angesehen. Das Publikum weiß, daß diese Ersindung in guten Händen ist, indem der Eigensthümer der Times die Betreibung der selben sich angelegen sein läßt.«

" Fr. Ronig."

3) 'The Times'. — London, Friday, December 3, 1824. — »Zehn Jahre sind es am 29. November 1824, seit diese Zeitung zum ersten Male durch einen mechanischen Apparat gedruckt erschien; und bis auf den heutigen Tag wurde sie ununterbrochen auf die selbe Art gedruckt. Es ist wol nicht nothwendig, hier auf die Vortheile, die eine zeitige Bekanntmachung gewährt, und auf den besseren Druck dieser Zeitung ausmerksam zu machen, da das Publikum sich davon eben so sehr überzeugt haben wird, als wir es täglich selbst fühlen.

Bei ihrer ersten Einführung erregte diese Ersfindung große Theilnahme und Neugierde, und ihre Originalität wurde nie von einem Anderen dem Ersfinder abgesprochen, indem Niemand einen Beweis von einer frühern Anwendung der selben Grundsäte auführen konnte. Unstreitig ist diese Zeitung das erste Werk, welches jemals durch einen mechanischen Apparat gedruckt worden ist. Schon damals bemüheten wir uns den gebührenden Ruhm dieser Ersindung dem Herrn König zu verwahren, welcher einige Jahre nachher in sein Baterland, Teutschsland, zurücksehrte; jedoch gewiß nicht mit dem Lohn ausgestattet, der seinem umfassenden Verdienste, durch seine wundervolle Ersindung und seine Bemühungen in England hätte zu Theil werden sollen.

» Späterhin haben wir erfahren, daß fich ver= schiedene Personen nicht nur die Erfindung ange= maßt, und durch die Benugung der selben Gewinn gezogen, sondern daß man so gar ihm den so ver= dienten Ruhm des Erfinders streitig zu machen versucht hat. Mehrere Patente wurden im Laufe der Zeit genommen, die fie für neu und originell aus: gaben, und die doch nichts Anderes leisteten, als was schon längst in unserem Haus in Anwendung war. So giebt die London Literary Gazette vom 26. Oct. 1822 eine Zeichnung einer Druckmaschine, unter der Aufschrift — 'Bensley's Druckmaschine,' mit einer Erklärung in dem felben Blatte, nach welcher diese große Verbesserung in der Buchdrucker: kunst dem verstorbenen ticholson, einem wohl be= kannten Schriftsteller und unglücklichen Projecten=

33

macher, der im Jahre 1790 ein Patent auf einige roh entworfene, Verbesserungen in der Buchdrucker: kunst betreffende Ideen genommen hatte, zugeschries ben wird. Die eigentliche Aufgabe wurde aber erst nach einer Reihe von Jahren durch Herrn Konig vollkommen gelöst. Ueber ihn felbst, so wie über seinen Antheil an der Erfindung, druckt sich die ge: nannte Zeitung auf eine hämische Weise aus, und fagt von ihm, er hätte blos an den ersten Versuden und fehlgeschlagenen Proben Theil genommen, und sei gleichsam nur in der Rindheit der Erfins dung thätig gewesen \*). Dabei werden noch einige andere Namen genannt, ohne jedoch genau anzugeben, von wem denn die Hauptgrundsätze der Maschine entdeckt und zuerst in Anwendung gebracht Aus der Aufschrift der Zeichnung worden seien. scheint indessen hervorzugehen, daß Herr Bensley sich den Ruhm, die Maschine zu ihrer Vollkommen: heit gebracht zu haben, zueignen will \*\*).

<sup>\*)</sup> Läßt sich nicht aus dem ganzen Artikel der genannten Gazette leicht erkennen, daß der Schreiber des selben ein Söldling Benslen's gewesen sei, oder gar einer von seinen Söhnen? Es wundert mich, daß die enge ländische Patentniederträchtigkeit nicht ganz den ausländischen Namen verwischt und vertuscht hat!

Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Das will ich nun gerade nicht behaupten; denn wenn da steht "Bensley's Printing Machine," so ist dies noch nicht die Folge, daß Bensten sich als Erfinder ausgiebt, sondern daß er diese Maschine besitzt, sein Sigen-

fanden wir kürzlich in der British Encyclopaedia unter dem Artikel 'Druck' eine Uebersicht der versschiedenen neuerlich in Ausführung gekommenen Druckmaschinen, mit den Namen ihrer Verfertiger, und so gar mit der Angabe einiger bereits vergessener, niemals zur Ausführung gekommener Versuche. Die Liste scheint vollskändig zu sein, nur der Name des eigentlichen Ersinders der Druckmaschine ist aussgelassen.

»Allerdings kömmt es selten vor, daß ein Ausländer eine Ersindung nach England bringt, die oben schwimmt; es giebt hier so viele angeborne Talente für mechanische Künste — England ist in dieser Hinsicht so vorzüglich begünstigt, daß es fremdem Verdienst, ohne dabei zu verlieren, Gerechtigkeit widerfahren lassen kann. So halten wir es auch für unsere Pflicht, in einem Falle, mit dessen Umständen wir völlig bekannt sind, diese Gerechtigkeit zu üben.

»Was erstens unsere eigenen Maschinen betrifft, so wurden sie mit Bestimmtheit vom Anfang bis zum Ende nach dem Plane des Herrn König aus=

Der Herausgeber.

a secondar

thum ist. So heißt cs auch bei Hansard — "Hansard's Printing Machine, called the Nay-Peer" — und Sestermann weiß es, daß diese Maschine von Herrn Naspier erfunden und für Herrn Hansard versertigt worden ist. Zweideutig ist die Sache jedoch immer; und der Unmaßung der Engländer ist Alles zuzutrauen, wie selbst der obige Schreiber der Times einzugestehen scheint.

geführt. Wir lebten damals in täglichem Umgange mit dem selben, sahen das Werk unter unseren Augen gedeihen, und hörten nie etwas von irgend einem Anspruche des Herrn Bensley, oder von der Erfindungsgabe dieses Herrn. (Hört!) Im Gegentheil erklärte Hr. Bensley zu der Zeit, wo die Unterhandlungen zwischen uns und den Patentbesigern begannen, 'daß er von Allem durchaus nichts versstehe, und sich ganz auf Herrn König verlasse.' (Hört!) Die HH. Taylor und Woodfall, damals Theilnehmer am Geschäfte, können die Wahrheit dieser Angabe bezeugen. (Gewiß zwei achtbare Zeugen!)

» Was nun Hrn. Vicholson's Ansprüche auf die Erfindung betrifft, so wollen wir hier blos einen Umstand anführen. — Herr Vicholson war noch am Leben, als diese Zeitung zum ersten Male mit der Maschine gedruckt erschien; Herr König ward bereits öffentlich als der Erfinder genannt, und doch gab Hr. Vicholson selbst nicht den Laut eines Anspruches zu erkennen. Wir haben auch zufällig erfahren, daß Hr. Vicholson, welcher in Patentssachen die Feder zu führen verstand, dem Herrn König seine Dienste angeboten hat; solche Leute aber, die sich gewaltsam des Eigenthums Anderer bemächtigt haben, müssen sich unter dem Schuß eines alten, längst vergessenen Patentes verbergen.

» Ehe noch Hr. Ronig England verließ, vollen: dete er noch die letzte große Verbesserung, nämlich das Bedrucken der Bogen auf beiden Seiten, und die Zeichnung in der Literary Gazette stellt das Wesen seiner Ersindung dar. Die Entsernung einizger Räder, oder die verschiedene Anordnung einiger Theile des Apparates kann Andere noch nicht bezrechtigen, sich das ganze Werk anzueignen; und gerade hier giebt sich der selbe falsche Seist der Darstellung kund, wie bei ihren Vereinfachungen; sie geben vor, weit mehr Räder abgeschafft zu haben, als die Maschine jemals hatte. (Hört!)

» Einfachheit ift die lette Stufe einer Erfindung; sie geht aus langer Beobachtung eines im Gebrauche befindlichen Werkes hervor, und wird nicht leicht bei der ersten Verfertigung gewonnen. Das geringere Verdienst der jenigen, welche einer bestehenden Erfindung auf diese Weise einen Zusatz ge= geben haben, ift schon zum Sprüchwort geworden -'inventis addere facile'. In diesem Falle muß noch geprüft werden, ob die Erfindung durch sol= che angebliche Verbesserungen wirklich gewonnen, und ob der Erfinder nicht selbst indessen sein Werk vereinfacht und bis zu einem höheren Grade vervollkommnet hat, als jene korsarenartigen Berbesse= Nun haben wir aber erfahren, daß herr Ronig neuerlich im Auslande Maschinen verfertigt hat, welche in einer Stunde 1200 Bogen auf beiden Seiten und 2400 auf einer Seite dru= cken. Dagegen sehen wir aus dem Artikel in der Literary Gazette, daß die verbesserten Maschinen der HH. Bensley nur 800 bis 1000 Bogen in der

Stunde auf beiden Seiten, und 1500 bis 1600 auf einer Seite gedruckt liefern. Unsere eigenen Masschinen aber, (die nämlich, womit die Times gedruckt wurden,) welche Anfangs nur 1100 Bogen in der Stunde lieferten, drucken in Folge mehrerer glückslicher Verbesserungen, welche nach Planen, die und Herr Konig zugeschickt hatte, ausgesührt wurden, mit größerer Leichtigkeit jest 2000 Bogen, als früsher 1100. Unsere Maschinen leisten demnach, so zusammengesest sie auch sein sollen, um ein Viertel mehr, als die Maschinen der HH. Bensley; und die Vervollkommnungen wurden angebracht, ohne daß irgend einer der so genannten Verbesserer dabei zu Rathe gezogen worden wäre.

»Wir können, beim Schlusse dieser Rachricht, nicht umhin zu bezeugen, daß wir in Hrn. König nicht nur einen Mann von hoher Bildung und durchdringendem Geiste, sondern auch von dem strengsten Ehrgefühl und der lautersten Redlichkeit gefunden haben. In dem kritischen Zeitraume der Prüfung, wo er seine Ersindung in unserer Werkzstätte in Ausführung brachte, lebten wir in täglichem Umgange mit dem selben, ohne zuvor in irgend einer näheren Beziehung mit ihm gestanden zu haben, und die Folge war aufrichtige Freundschaft und innige Hochachtung, die wir ihm Zeitlebens bewahren.«

a book

4) Aus der Haude- und Spenerschen Berliner Zeitung. Nr. 131. Sonnabend, den Isten November 1823. —

#### Die Erfindung ber Druckmaschine.

"Durch die Erfindung der Druckmaschine hat der eigentliche Buchdruck unstreitig die größte Umstal= tung erlitten, deren er, als einzeler Zweig der ge= sammten Buchdruckerkunst, nur irgend fähig war. Diese Maschine ist ein höchst sinnreiches, mechani= sches Werk, welches dem menschlichen Geist im All= gemeinen und dem teutschen Erfindungsgeist ins Besondere, die größte Ehre macht; sie ist beinah organisch, und indem sie den Menschen von einer fehr mühsamen Beschäftigung entbindet, so liefert fie mit bewunderungswürdiger Geschwindigkeit ein weit schöneres Product, als er mit Aufbietung feiner ganzen Körperkraft auf langsam mühevol= lem Wege darzustellen im Stande ift. — Gang ihrer Verrichtungen ift kurzlich folgender. Nachdem sie in ihren einzelen Theisen die ge= hörige Stellung, nebst Farbe und Satz, erhalten hat, und durch eine Dampfmaschine in Bewegung gesetzt worden, so nimmt sie den ihr von einem ste= henden Anaben dargereichten Bogen Papier und bringt ihn ins Innere; zu gleicher Zeit bewegt fie die Form so, daß selbige auf ihrem Wege den Farb= apparat berührt und dadurch die Schwärzung der Lettern bewirkt; sodann trifft fie mit dem ankom= menden Bogen zusammen, und mit ihm zugleich

den Druckcylinder passirend, geschieht der Druck der ersten Seite, hierauf setzt der Bogen seinen Gang rasch fort, wobei er sich zur Empfangnahme des zweiten Druckes umdrehet, und nun findet die selbe Operation, wie beim ersten Drucke, wieder Statt, nur mit dem Unterschiede, daß hierbei der zweite Satz, der zweite Farbapparat und der zweite Druck: cylinder thätig find; hierauf wirft sie ihn, klar und sauber bedruckt, auf eine innere Tafel, wo ein davor sitzender Knabe die ankommenden Bogen mit der größten Bequemlichkeit zu einem Saufen ordnet. Nachdem die Form außer Berührung mit dem fort: laufenden Bogen ift, so tritt sie ihren Ruckweg an, und kömmt auf dem selben nur mit dem Farbapparate, nicht aber mit dem Druckcylinder in Berührung, und nimmt alsdann wieder ihren eigentlichen Standpunct ein, um gleich darauf dem neuankom: menden Bogen wiederum entgegen zu gehen. Bah: rend dieser Zeit holt fich der Farbapparat, aus zwei eisernen und fünf Compositionswalzen bestehend, die benöthigte Farbe, zertheilt sie beim Herunterführen auf die eigentlichen Auftragewalzen, mit solch einer vorzüglichen Gleichmäßigkeit, daß es ganz unbedingt der geschicktesten Menschenhand unmöglich ware, diese Operation der Maschine gleich machen zu wollen. Diese gesammten Verrichtungen geschehen mit folch einer Schnelligkeit, daß im Verlauf einer Minute 15 bis 17 Bogen auf beiden Seiten bedruckt Bei dem Gange der Maschine bleibt merden. dem Menschen nur sehr wenig zu thun übrig, und es beschränkt sich beinahe darauf, diesen bewußtlosen,

aber sehr kunstfertigen Agenten, in seinen Opera= tionen mit der nöthigen Aufmerksamkeit zu beob= achten.

"Die Veranlaffung so vieler bewunderungswür= diger und höchst sinnreicher Erfindungen ist in der Regel sehr einfach und unbedeutend, dabei aber auch sehr unzulänglich. Beides war auch mit Er= findung der Druckmaschine verbunden. Der Erfin= der der selben, Hr. Konig, aus Eisleben gebürtig, hatte die erste Idee hiezu vor ohngefähr zwanzig Jahren. Sein Plan beschränkte sich anfänglich blos auf Berbesserung der Buchdruckerpresse, bei der das Färben der Lettern durch einen besonderen Apparat verrichtet werden sollte, welcher mit dem Karren verbunden, und durch ihn auch zugleich in Bewe= gung gesetzt würde, wodurch folglich von den bei= den, bei der Presse beschäftigten Druckern, einer erspart werden könnte. Der Erfinder begab sich zur Ausführung seines Planes nach Suhl, dem berühmten Eisenfabrikorte im Thüringer Walde. Die Hülfsmittel, welche der selbe, zum wenigsten da= mals, zu solchem Unternehmen darbot, waren äu= Berst beschränkt, denn erst nach Verlauf von 11/2 Jah= ren kam es zum Versuche mit diesem Farbapparate, welcher übrigens sehr versprechend aussiel. Von hier ging Herr König nach Wien und von da nach Petersburg, an beiden Orten verlor er jedoch Zeit und Mittel ganz zwecklos. Veranlaßt durch das wohlbekannte Factum, daß jede nütliche Erfindung in England den ihr gebührenden Schutz zur Unterstützung sich zu erfreuen habe, begab er sich dort bin.

Bald nach feiner Ankunft baselbst, zu Ende des Jahres 1806, fand er in der Person des Buch: druckers Bensley in London, einen Theilnehmer zu seiner Erfindung, dem etwas später die Buchdrucker Woodfall und Taylor beitraten. Nachdem Schwierigkeiten manigfaltiger Art, welche bedeutenden Unternehmungen immer sehr erschwerend in den Weg treten, beseitigt waren, so wurde der Bau dieser neuen Presse im Jahre 1810 beendet, konnte eingetretener Hindernisse wegen jedoch erst ein Jahr später anhaltenden Versuchen unterworfen werden. Der wirkliche Gebrauch der selben deckte bald aller: lei nicht vorher geahnete Mängel auf, durch deren Beseitigung man zuerst zu Verbesserungen, und später so gar zu Hauptveränderungen geführt wurde. Da nun bei dem ersten Plane nichts an Geschwindigkeit gewonnen werden konnte, so war der Erfinder darauf bedacht, diese Presse durch Maschinerie zu betreiben, d. h. die verschiedenen Operationen des Drucks auf eine einzige umdrehende Bewegung zu reduciren, wozu man alsdann irgend eine bewegende Kraft in Anwendung bringen könnte. Jest verband sich Hr. Bauer, aus Stuttgart gebürtig, mit Hrn. Konig, und Beide errichteten nun eine eigene Werkstätte zur Erbauung von Druckmaschinen. Die erste wurde im Jahre 1812 in Wirksamkeit gesetzt, sie lieferte in der Stunde 1250 Druck auf einer Seite. Da diese Maschine sich nunmehr als ein völlig gelungenes Werk bekundete, so erhiel: die Erfinder sogleich vom Eigenthümer und Verleger der Times eine Bestellung auf zwei Druckmaschinen, nach einem ausgedehnteren Plan. Im Jahre 1814 wurden selbige fertig, sie lieferten 1100 Abdrücke auf einer Seite in der Stunde. Beide Maschinen sind seit dem unausgesetzt im Gange, und durch einige spätere Verbesserungen ist ihre Productionsfähigkeit dahin erhöht worden, daß sie gegenwärtig 1500 Abdrücke auf einer Seite in der Stunde liefern. Die Ersinder baueten nachher noch mehrere Druckmaschinen in London, z. B. zum Drucke der Neuen Times zc. — Mit diesen glänzenden Resultaten noch nicht zufrieden gestellt, entzwarfen sie den Plan zu einer neuen Maschine, welche den Bogen gleich auf beiden Seiten bedrucken sollte. Auch diese letzte Verbesserung wurde im Jahre 1816 glücklich zu Stande gebracht.

"Durch Berhältnisse veranlaßt, verließen die Ersinder im Jahre 1817 England, und kehrten wiesder nach Teutschland zurück, wo sie das ehemalige Kloster Oberzell bei Würzburg käuslich an sich brachsten. Hier baueten sie nun vier Druckmaschinen von der letzten verbesserten Art, nämlich zwei für die Spenersche Zeitungsdruckerei und zwei für die Deckerssche geheime Oberhosbuchdruckerei hieselbst. Jenessschöne und von der Natur so besonders gesegnete Thal ihrer Niederlassung war aber von allen Hülfsquellen zur Herstellung mechanischer Kunstwerke solches Umsfanges ganz entblößt, daß erst Jahre mit den nöst thigen Borarbeiten vergingen, ehe das eigentliche Werk begonnen werden konnte, und die Ersinder sagten dieserhalb auch in der Vorrede des Probes

a segle

druckes dieser Maschinen, daß dieses Thal nicht dem Auskane geweiht wäre, — und

"Micht wo die goldene Ceres lacht, Und der friedliche Pan, der Flurenbehüter, Wo das Eisen wächst in der Berge Schacht" —

ja nur dort, wo überhaupt die Natur weniger für den Menschen gethan, dort gedeihen die Werke des Kunstsleißes am besten.

"Ob schon das, was die Erfinder hier im Baterlande leisteten, eigentlich nur eine Wiederholung
des selben ist, was sie zuletzt in England ausführten, so haben sie hierbei jedoch das nicht minder
bedeutende Verdienst, Schwierigkeiten ganz anderer
Art, als dort, bekämpft und glücklich überwunden
zu haben.

"Im Jahre 1822 wurde der mühevolle Bau dieser vier Maschinen beendet, wonach deren Aufstellung und in Gangbringung durch Hrn. Bauer hieselbst bewerkstelligt wurde; sie sind nunmehr in voller Thätigkeit, und da vorliegende Zeitung mit einer der selben gedruckt worden, so sindet sich der geneigte Leser dadurch im Stande, das Product der selben zu beurtheilen und die Nüplichkeit dieser so sehr interessanten Ersindung teutsches Kunstsleißes zu würdigen."

Berlin, im October 1823.

f. Mertens.

5) Allgemeine Zeitung. Sonntag. Rr. 233. 21. August 1825. Beilage. — "Wir haben unse-

ren Lesern beim Beginne des Druckes der Allge= meinen Zeitung durch die Schnellpresse, im Decems ber 1824, eine kurze Beschreibung dieser neuen Einrichtung versprochen, und bisher mit der selben blos aus dem Grunde gezögert, weil mandjerlei Schwierigkeiten — gegründet nicht im Bau und in der Wirkung der Maschine, sondern im Lokale der Aufstellung, in der Angewöhnung mit der Handhabung der Maschinen beschäftigten Menschen, in der zwedmäßigsten Zubereitung von Mischungen, wozu die Ingredienzien im Handel nicht immer von gleicher Güte zu erhalten find 2c. sich ergaben, die geprüft und gehoben werden muß= ten, ehe man bestimmte Schlusse über den regel= mäßigen Erfolg ziehen konnte. Von dem Rampfe mit einzelen dieser Schwierigkeiten haben unsere Leser im Laufe der letten sieben Monate alle Tage eine Probe erhalten; sie konnten sich gleich über= zeugen, wie ein Mangel nach dem anderen gehoben, und alles Bestreben dahin gerichtet wurde, die Resultate in der Vollkommenheit zu erhalten, wie sie durch diese mechanische Vorrichtung nur erzielt wer= den können. — Die literarische Werkstätte Freiherrn von Cotta in Augsburg enthält zwei Schnellpressen von sehr verschiedener Gestalt und Einrichtung, die aber beide, der Wirkung nach, darin übereinkommen, daß die Arbeit der gewöhn= lichen Buchdruckerpresse mit siebenfacher Geschwin= digkeit geschieht. Wir wollen versuchen, die Art, wie diese Wirkung hervorgebracht wird, so weit dies ohne eine Zeichnung geschehen kann, deutlich ju

Man denke sich eine gewöhnliche Form maden. von zusammengesetzten Typen auf einer horizontalen Linie ununterbrochen hin und her gehend. Auf der Mitte dieser Linie sind eine Anzahl elastischer Walzen angebracht, welche die Druckerschwärze von einem kleinen Behälter empfangen, durch beständige Umdrehung auf ihrer Oberfläche verbreiten, und der darunter hingehenden Form mittheilen. Der zu druckende Bogen wird von einem Anaben auf eine, mit Schnüren oder Bändern bespannte Fläche gelegt, die still steht, bis der Bogen aufgenommen ist, und sich dann in Bewegung sest, um ihn der sich dar= unter beständig umdrehenden Druckwalze zu überliefern. Eine Anzahl Bänder schlingt gleichsam den Bogen um diese Walze. Unten trifft der selbe mit der geschwärzten Form zusammen, und der Druck wird gleichsam im Flug abgenommen. Der so auf einer Seite bedruckte Bogen löst sich nun von der Druckwalze ab, und wird von einem anderen Rna= ben in Empfang genommen. Die rückfehrende Form wird von dem Farbecylindern wieder geschwärzt, von einem an dem entgegengesetzten Ende der Ma= schine angebrachten zweiten Druckeplinder wieder gedruckt, und so wird an jedem Ende der Maschine ein bedruckter Bogen hervorgebracht. Das Räder= werk treibt die Form ungefähr 1200 Mal in einer Stunde hin und her, wodurch also 2400 Abdrücke erhalten werden. Daraus erhellt, daß auf dieser Presse die Bogen nur auf Einer Seite gedruckt werden. Zum Drucke ber anderen Geite muffen fie noch ein Mal durch die Maschine gehen.

"Eine zweite, in ihrem ganzen Umfange gropere, Schnellpresse liefert den Bogen gleich auf beiden Seiten gedruckt, wie folgende Beschreibung einiger Maaßen deutlich machen wird. Um einen Bogen auf beiden Seiten zu bedrucken, find natur= lich zwei Formen nöthig, die hier hinter einander sich hin und her bewegen, und von zwei Farbap= paraten und zwei Druckwalzen wechselsweise gefärbt und gedruckt werden. Man kann diese Presse als zwei gleiche Maschinen betrachten, deren eine ben Schöndruck und die andere den Widerdruck besorgt, und die zu diesem doppelten Zweck in Gine combi= nirt find. Nachdem der Bogen auf einer Seite ge= druckt ist, mird er durch eine eigene Vorrichtung nach der Druckwalze der zweiten Maschine geleitet, auf seinem Wege dahin umgewendet, auf der ande= ren Seite georuckt, und von der Maschine fertig ausgeworfen. Eine kleine Dampfmaschine von 21/2 Pferdekraft, in einem anstoßenden Zimmer aufgestellt, sett beide Pressen in Bewegung. Die lette ist aus der Werkstätte des Hrn. Murray in Leeds, dem die Verfertigung der Dampfmaschinen nach Watt's Grundsätzen eine wichtige Verbesserung verdankt. Die Druckmaschinen aber sind gang in Baiern, nämlich in dem ehemaligen Rfoster Ober= zell bei Würzburg, in der daselbst befindlichen Werkstätte der HH. Ronig und Bauer verfertigt. Er= sterer ist bekanntlich der Erfinder dieser durch viele Combinationen und die zweckmäßigste Anwendung der schwierigsten mechanischen Probleme so merkwürdigen Maschine, die bei näherem Studium

den Ausspruch gestattet, daß sie unter die geringe Bahl ber jenigen gehöre, die nicht nur dauernden Werth besitzen, und der Combinationsfähigkeit des menschlichen Geistes zur Ehre gereichen, sondern auch, wie bei jeder wirklichen Erweiterung der vorherigen Schranken in irgend einem durch höhere Mechanik befruchteten Gebiete der Fall ift, Aussicht auf folgereiche Beleuchtung in nachbarlichen Gebie= ten gewähren, und Reime zur Befruchtung und Erweckung von Unternehmungen in anderen Zweis gen des Nahrungs-, Runft- und Gewerbfleißes nie= dergelegt haben dürften. - - \*) Aus biesen (Werkstätten zu Oberzell nämlich) gingen im Jahre 1822 vier Druckmaschinen hervor, bei denen alle genannten Berbefferungen angebracht maren; zwei für die Spenersche Zeitungs-Druckerei und zwei für die Deckersche geheime Oberhofbuchdruckerei in Berlin. Einen noch höheren Grad von Bolltom= menheit bis zu den oben angeführten Resultaten gewährten die im Jahre 1824 von Herrn König selbst in der literarischen Werkstätte des Freiherrn von Cotta in Augsburg aufgestellten Maschinen. Zwei Maschinen, die nur auf einer Seite abdrucken, bezogen neuerlich die Eigenthümer des Hamburger Correspondenten von den Sh. Konig und Bauer; sie sind seit einigen Monaten bei dem Abdrucke die=

<sup>\*)</sup> Hier folgt nun die Geschichte der Erfindung, wie ich sie aus der Spenerschen Zeitung vorher entnommen habe, fast von Wort zu Wort.

Der herausgeber.

fer Zeitung in Thätigkeit \*). — — Die letten Angaben des Eigenthümers der Times, in Bezie= hung auf die neuesten Resultate der Druckmaschinen der Hh. Ronig und Bauer, können wir nach viel= facher Beobachtung als vollkommen bewährt bestäti= gen. Auch schließen wir uns mit voller Ueberzeu= gung bem Urtheif an, bas der felbe am Ende feines zehnjährigen Berichts über den Geist und Charafter des Hrn. Konig fällt. — Wir wünschen Hrn. Konig, der durch seine Erfindung dem teutschen Namen im Ausland Achtung und Ehre erworben hat, fortdauernde Gesundheit und langes Leben, und find überzeugt, daß er dann im Bereine mit Brn. Bauer und feinen funstfertigen und beschei= benen Reffen, unter den Strahlen der nun auch im südlichen Teutschland allmälig aufgehenden Sonne der Gewerbsfreiheit seinem Vaterland und der Welt noch weitere nügliche Dienste leisten wird. schöpferische Geist solcher Männer steht nur dann still, wenn äußere Fesseln ihm die Laufbahn ver= schließen; er wird aber geweckt und zu neuen, dem

Der herausgeber.

<sup>\*)</sup> Hier folgt in der Aug. Zeitung noch die Erklärung des ältesten Besitzers einer Schneupresse, aus den Händen der HH. König und Bauer, des Sigenthümers der Times in London, über den Gebrauch und die ferneren Schicksale der Ersindung dieser Maschine, die zum Theil sehr interessante Angaben über diesen Gegenstand enthält, wie wir schon oben G. 576 sigg. geschen haben, und die ich, um die häusige Wiederholung zu vermeiden, hier auslasse.

Staat und seinen Mitbürgern wohlthätige, Hervorbringungen hingezogen, wenn Borurtheile, Kastengeist und Neid zwar schmähen, aber nicht mehr unter dem Schuze veralteter und lähmender, so genannter Borrechte die Bestrebungen höherer Talente vereiteln können.

6) Hamburger Correspondent, Nr. 185, den 19. November, 1825. — "Wir haben bisher untersterlassen, unseren Lesern anzuzeigen, daß diese Zeistung seit dem 5. Juli d. J. mit einer Maschine oder Schnellpresse gedruckt erschienen ist Wir wollsten und erst einige Uebung und Sicherheit im Gesbrauche des neuen Werkzeuges verschaffen, ehe wir die Ausmerksamkeit unserer Leser auf die veränderte typographische Production lenkten. Die jenigen, die sich die Mühe geben wollen, das Resultat mit den früheren Arbeiten der Menschenhand und der Presse zu vergleichen, werden wol sinden, daß unsere Zeitung, besonders in dem letzten Monat, an Schärfe und Sauberkeit des Druckes bedeutend gewonnen hat.

"Die Ersindung der Schnellpresse hatte bereits vor 11 Jahren zur Zeit ihrer ersten Erscheinung in England unsere Aufmerksamkeit erregt und die Answendung der selben für unsere Zeitung war und einleuchtend genug. Allein Theiles die Unlust, eine so bedeutende Beränderung in einem lang bestanzdenem Etablissement vorzunehmen, Theiles die Gesrüchte über die Mängel der neuen Ersindung, die mit großer Uebertreibung und Geschäftigkeit versbreitet wurden, hielten uns ab, früher zur Anschafsfung zu schreiten.

"Wir sind aber den HH. König und Bauer in Oberzell — Erfindern und Verfertigern der Schnellpressen — die öffentliche Erklärung schuldig, daß wir mit unserer Unternehmung sehr zufrieden sind.

"Unsere Maschinen werden (ohne Dampsmasschine) von 2 Mann, vermittels Schwungrades in Bewegung gesetzt, und liefern im Durchschnitte 2200 bis 2400 Abdrücke auf einer Seite in der Stunde; sie drucken also mit etwa siebenfacher Gesschwindigkeit, verglichen mit der Arbeit der Presse.

"Sie find Trop der großen Vereinfachungen, welche die Erfinder in späteren Zeiten angebracht haben, allerdings noch complicirte oder vielfach zu= sammengesetzte Werke, die bei der ersten Betrachtung kaum gemacht zu sein scheinen, eine so gebieterisch regelmäßige Arbeit, als das Erscheinen einer Zei= tung zu fördern. Der regelmäßige Gang so mancher Geschäfte dieser Art, die mit Schnellpressen betrieben werden, beweist gleich wol, daß die anscheinenden Schwierigkeiten mit Aufmerksamkeit und Sorgfalt beim Betriebe beseitigt werden können, und die nähere Bekanntschaft mit der Maschine, die in allen Theilen mit großer Solidität, fast ganz von Eisen und Messing gebaut ist, erklärt ferner, warum so wenig Unterbrechungen, die in diesem Falle Unglücks: fälle fein würden, Statt haben.

"Die Anschaffung der Schnellpressen setzt uns in den Stand, in manchen Fällen, wichtige Nach= richten früher zur Kenntniß des Publikums zu bringen, weil es uns möglich ist, mit Anfang des Druckes länger zu warten, und wird vielleicht noch andere Erweiterungen des Planes veranlassen und erleichtern.

"Das Publikum wird, wie wir uns schmeicheln, in unserem Bestreben, mit der Zeit fortzuschreiten, unsern eifrigen Wunsch erkennen, die alte Gunst zu erhalten, und zu verdienen."

## Die Grund'schen Erben.

7) Hrn. König's gefällige Mittheilung in Betreff seiner Druckmaschine. —

"Der Herausgeber dieses Werkes hatte die Güte, mir vor dem Drucke des selben die aus Hrn. Zansard's Typographia entnommenen Angaben über die Ersindung der Druckmaschine oder Schnellpresse mitzutheilen, und mir zu erlauben, einige Berichtigunsgen oder Erklärungen beizusügen, wenn ich mich in Hrn. Zansard's Darstellung mit Ungerechtigkeit behandelt fände. Ich mache davon dankbar Gebrauch; dergleichen Berichtigungen können kaum gemacht werden, ohne in technische Details einzugehen, die dem allgemeinen Leser Langeweile machen müssen. Blos in einem Werke dieser Art, das für Buchdrucker ausschließlich bestimmt ist, kann ich hossen, Ausmerkssamkeit und Würdigung zu sinden.

"Die Druckmaschine kam im November 1814 durch den Druck der Times zuerst in Gebrauch und wurde damals von dem Herausgeber jener Zeitung, als eine neue Ersindung von mir, öffentlich anges kündigt. Ein kurzer Aufsatz von mir in The Times vom 8 Decbr. 1814, worin ich einige frühere Umsstände der Erfindung bekannt machte, fand damals nirgends Anfechtung oder Widerspruch.

"Acht Jahre später, nachdem ich England bezeits 5 Jahr verlassen hatte, machte ein Ungenannter in der Literary Gazette vom 26. Octbr. 1822 beztannt — die Druckmaschine sei die Ersindung Hrn. Ticholson's, eines bekannten sehr fruchtbaren Schriftsstellers in mehreren Wissenschaften. Es wird zwar zugegeben, daß ich zuerst diese Ersindung dargestellt und in Ausübung gebracht habe; allein Hr. tricholson hätte schon im Jahr 1790 ein Patent auf einen ähnlichen Plan genommen. 'Ob ich von diesem Herrn die Grundideen meiner Ersindung entlehnt habe, oder ob die selben Gedanken zwei Individuen zu verschiedenen Zeiten eingefallen wären, sei eine Frage, die ich allein genügend beantworten könne.' Diese Antwort erfolgt hiermit.

Bensley getreten war, und ein Patent auf meinen ersten Plan zu einer Druckmaschine genommen wers den sollte, rieth mir ein Freund in London, da ich in dergleichen Angelegenheiten unerfahren war, Hrn. Vicholson dabei zu Nathe zu ziehen. Dieser Herr betrieb das Rathgeben über die legalen Formen in Patentsachen als ein Geschäft. Hr. Bensley übersnahm es ihn zu befragen. Es fand sich, daß Hr. Vicholson eben im Schuldgefängniß in der King's Bench war.

"Wie groß war meine lleberraschung, als ich hörte, Hr. Nicholson habe vor 17 Jahren einen ähnlichen Plan gehabt und ein Patent darauf genommen. Die Nachricht war Hrn Bensley so neu
als mir. Hr. Aicholson hatte ihm die Auskunft
gegeben, 'er habe es versucht; es gehe nicht. Besonders hielt er jest die Färbung mittels Enlinder für
unmöglich. Wir könnten die Specification (Beschreisbung) seines Patents im Repertory of Arts nachlesen.'

"Hr. Bensley und ich giengen dem zu Folge in eine öffentliche Bibliothek und lasen die Specification zusammen. Hr. Bensley hielt nicht bis zu Ende aus, und erklärte: 'it is not worth reading' es ist nicht der Mühe werth zu lesen. Ich las zwar das Ganze durch und erhielt so einen Begriff von dem, was Hr. Nicholson gewollt hatte; allein ich erkannte auch sogleich die Unzulänglichkeit und Oberflächlichkeit des Plans, der aus einigen, wenigen, locker zusammen hängenden Ideen bestand, worin oft Lücken und selbst Widersprüche maren, und ber mir, wenn es auch möglich und ausführbar gewesen wäre, an Wirkung und Brauchbarkeit tief unter der gewöhnlichen Presse zu stehen schien. Ich bin überzeugt, Hr. Micholson hat nie die Ausführung seines Plans versucht und nicht ein Model gemacht; sonst wurde er das entdeckt haben. Db er über einzele Theile, z. B. die Färbung mittels Cylinder Versuche angestellt hat, habe ich nie erfahren. Seine Versicherung, daß es nicht gehe, scheint bas wenigstens anzudeuten. — Da mein Urtheil verdäch= tig erscheinen möchte, so verweise ich auf das Repertory of Arts and Manufactures, Vol. V.

145 — 170, wo die Beschreibung davon, mit Zeich= nungen, zu finden ist.

"Ein solcher Borgänger war mehr geeignet, mir und meinem damaligen Mitunternehmer allen Muth zu nehmen, als Licht auf unsere dunkle Bahn zu werfen. Nach wenigen Tagen hatte ich Hrn. tricholson und sein Project vergessen und ich habe nicht den mindesten Anstand zu erklären, daß ich weder damals, noch in der Folge irgend einen Gezdanken von Hrn. tricholson entlehnt habe. Ich gestehe, daß ich keine so geringe Meinung von mir selbst und meinem Werke hatte, um aus einer solz chen Quelle zu schöpfen.

"Db ein Project, das nie zur Ausführung ge= kommen ist, das später von seinem Urheber selbst für unausführbar gehalten worden und so fehr in der Dunkelheit geblieben ift, daß einer der thätig= sten Buchdrucker, der in der selben Stadt wohnte, nie davon hatte reden hören, — ob ein solches Project eine Erfindung genannt werden fann, mag der unpartheiische Leser nach dem Sprachgebrauch entscheiden. Hr. Nicholson hat ohne Zweifel gefühlt, daß er sich lächerlich machen würde, die An= sprüche vorzubringen, die jest für ihn gemacht wer= den, sonst würde er bei der öffentlichen Ankundigung der Erfindung sich nicht so still verhalten haben. Die Herren von der Feder sind in der Regel nicht faumselig oder schüchtern, ihre Ansprüche in solchen Sachen geltend zu machen. Hr. Micholson begnügte sich aber, mir im December 1814 seinen Preis-Courant für Hülfsleistungen in Patentangelegenheiten zu schicken; ihn selbst habe ich nie gesehen. Wenn Hr. Wicholson große Verdienste als Schriftssteller oder Ersinder gehabt hat, so ist er von seinem Vaterlande sehr undankbar behandelt worden, denn er sebte und starb in großer Armuth.

besten Beweis, daß Micholson keinen Einfluß auf meine Plane hatte, gab ich durch die That selbst, beim Bau meiner ersten Maschine. Die 'enlindrische Färbung' hatte ich erdacht und mit Erfolg versucht, ehe ich je Nicholson's Namen ge= hört hatte, — diesen Theil der Erfindung habe ich mit nach England gebracht, und der 'cylindrische Druck' war darin noch gar nicht angebracht, sondern der Druck geschäh vermittels eines Tiegels und fla= den Deckels mit Rähmchen, alles auf eine freisförmige Bewegung reduzirt. — Complizirt und un= vollkommen, wie diese Maschine war, und wie alle ersten Versuche sind, war sie doch ein im Einzelen ausgearbeitetes Ganzes, welches leistete, was ich davon erwartete; ich hatte mir mein erstes Ziel nicht zu hoch gesteckt. — Was übrigens die Geschichte der 100 Räder anlangt, die, nach der Literary Gazette, diese Maschine enthalten haben soll, so er= kenne ich an diesem Zuge die Hand meines alten Bekannten, Benjamin Bensley! der es in feinen Angaben nie so genau nimmt und dem es meistens auf das fünf- oder sechsfache ber wirklichen Zahl nicht ankommt. — — Ich besitze die Zeichnung und Berechnung jener Maschine noch; sie enthielt 23 gezahnte Räder!

" Hr. Zansard bat in feinem im Jahr 1825 erschienenem Buche Typographia, nicht nur jenen gegen mich unbilligen Artifel der Literary Gazette aufgenommen, sondern bemüht sich auch sonst in Allem, was er von den Druckmaschinen anführt, meinen Antheil an deren Erfindung so weit als möglich herabzusetzen. Er sucht zu zeigen, 1) daß alles, mas später geleistet worden ist, schon in Mi= cholson's Patent enthalten war; 2) giebt er eine lange Liste von Erfindern von Druckmaschinen 'ohne Angabe der Zeit', in der die verschiedenen Erfindungsversuche gemacht und die Erfindungen vor das Publicum gebracht worden find. Wie er es darstellt, hat die Erfindung in Micholson's Specification, als ein verborgener Schat, gelegen, den zehn Er= finder auf ein Mal entdeckt haben, und woraus Jeder genommen und gemacht hat was er wollte und Hr. Zansard weiß indeß recht gut, daß sich die Sache anders verhält, und es soll mir nicht schwer werden die geschichtliche Unrichtigkeit so wol, als die Abgeschmacktheit seiner Meinung zu beweisen.

Mane sich vom Jahr 1790 datiren und bei meiner Ankunft in England im November 1806 völlig versgessen oder unbekannt waren. Es liegt Hrn. Zansard ob, zu erklären, was die Ursache davon war, und wie in einem Lande, worin kühne Speculation zu Hause ist und besonders der Ersindungsgeist so angespornt wird, ein Plan, der Ehre und Bortheil versprach, unbenutt und wie todt geboren, liegen bleiben konnte, und warum hat Hr. Lansard, dem

34

jest die Benutung so leicht erscheint, dem Alles so offen da liegt, den Schatz nicht selbst ans Licht gezogen?

"Die Wahrheit ist, daß in England außer Nicholson noch mehrere vor mir Pläne und Berssuche zu Druckmaschinen gemacht haben, die misslungen und in der Dunkelheit geblieben sind, weil kein Patent darauf genommen und folglich kein beschreibendes Dokument (Specification) davon vorshanden ist. Einer der selben, dessen Bersuche 2000 Pfund Sterling gekostet haben, war eine Zeitlang bei einer meiner ersten Druckmaschinen als Aufseber angestellt. Er hat mir nie etwas von seiner Masschine gesagt, und ich habe, aus Schonung, nie darnach gefragt.

"Meine Erfindung wurde erst in den Jahren 1811, 1812 und 1813 durch eine Reihe auf einander folgender Bersuche bis zur Brauchbarkeit vollendet. Die Schön- und Widerdrucksmaschine ist erst im Jahr 1814 erfunden und in 1815 und 1816 ausgeführt worden. Um das zu beweisen, könnte ich eine Wenge näherer Umstände und noch lebender Zeugen ansühren. Wir hielten unser Unternehmen zwar möglichst geheim, allein es blieb den Londoner Buchtruckern doch nicht verschwiegen, daß etwas im Werke war, und wir wurden ziemlich allgemein verzsspottet.

"Wenn das Mistrauen in den Erfolg einer neuen Erfindung in England, wie anders wo wirkt, so ist dagegen die Gierigkeit, womit man die Bortheile eines 'gelungenen' Unternehmens widerrechtlich zu theilen und an sich zu reißen sucht, dort größer als irgend wo. Wir machten davon die Ersfahrung, wenige Wochen, nachdem die Druckmasschine bekannt und in tägliche Anwendung gekommen war. Cowper, ein Messingarbeiter und Applesgath, ein Papierkrämer, waren die ersten, die sich einschlichen und eindrängten und uns von Stufe zu Stufe nachfolgten. Rutt und Napier thaten später das selbe. Andere, die noch später auftraten, haben meine Ideen vielleicht aus der zweiten Hand entslehnt; durch mein Weggehen von England waren meine Patente und die Ersindung Preis gegeben, und Jeder nahm was er wollte.

Beobachter von dem was geschah, gewesen, um nicht zu bemerken, daß die Maschinen aller dieser Herrn, Bacon und Donkin's ausgenommen, erst entstanden, nachdem die meinigen bereits vollendet und in täglichem Gebrauche waren, ferner, daß sie alle wesentlichen Theile der meinigen enthalten. — Es wird also wol nicht anmaßend sein, wenn ich sie für bloße Nachahmungen mit unwesentlichen Abänderungen erkläre. Von einigen weiß ich so gar die Zeit und Umstände, wann sie entlehnt und abzgestohlen worden sind; es würde mich aber zu weit führen es zu erzählen. Ich bin indeß bereit, die Data zu geben, wenn meine Behauptung Widersspruch sindet.

"Hr. Zansard findet zwar, daß die Grundideen aller wirklich vorhandenen Druckmaschinen die selben sind; es fällt ihm jedoch nicht bei, anzunehmen,

daß die späteren so genannten Erfinder von einer bereits vorhandenen und in der selben Stadt ange= wandten Erfindung, oder von mir, etwas genommen haben könnten; er giebt sich aber viel Mühe, es wahrscheinlich zu machen, daß Nicholson's Patent die Fundgrube sei, woraus ich alle meine Ideen geschöpft habe; wie wol er selbst gesteht, daß Mi= cholson's Plane 'unausführbar' und 'wesentlich mangelhaft' find. — Manche Leute haben eine eigne Liebhaberei in ihren Meinungen. — Wenn nie eine Druckmaschine zu Stande gekommen mare, murde Hr. Zansard, als ein practischer Mann, höchst wahrscheinlich Micholson's Projecte mit einem ver= ächtlichen Lächeln gelesen haben. Jest, da ausge= führt ist, wovon dort einige entfernte Andeutungen find, findet er in der Ferne die verborgene Quelle von Allem! Dergleichen Leute finden ein beson= deres Bergnügen darin, das kleinste Verdienst noch ein Mal zu spalten und unter mehrere zu vertheilen. Das Verkleinern ift mehr eine Sache bes Geschmad's als des bofen Willens bei ihnen.

"Hr. Zansard, wie wol selbst ein Ersinder— (der Patent-Deckel nämlich, die er in seinem Buche der Nachwelt sorgfältig aushebt!) — scheint doch keinen Begriff davon zu haben, "wie eine Ersinzdung entsteht", und glaubt, wie so viele Andere, es käme nur darauf an, einige allgemeine Ideen zu haben, z. B. im gegenwärtigen, mit Walzen zu drucken, zu färben und die Farbe zu vertheilen zc. Ich bin aber überzeugt, daß diesen Einfall, vor mir und vor tricholson, schon Tausende gehabt haben.

Das Verdienst der Erfindung besteht aber, nach meinem Dafürhalten, 1) in einer solchen Anbringung und Benutung dieser Ideen zu einem Plane, wodurch eine wirkliche Verbesserung erzielt werden kann oder möglich wird, denn 'es giebt ja tausend Reformen, die schlechter sind, als das Bestehende.' So hatte ich z. B. schon sehr oft an den cylindrischen Druck gedacht, aber erst im Jahre 1811 eine Art des Gebrauchs und der Anordnung der Theile ge= funden, wodurch etwas gewonnen wurde, und die noch jett bei allen Druckmaschinen von mir und Andern, in Anwendung ist. — 2) Ein anderes nicht ganz unbedeutendes Verdienst der Erfindung besteht — 'in der Ausführung, oder in dem Beweis der Mög= lichkeit.' In technischen Dingen ist Letteres eine unerläßliche Bedingung; benn es wäre ein großer Irrthum sich einzubilden, daß ein noch so lange bedachter und reiflich überlegter Plan in der Aus: führung nicht unerwartete Erscheinungen darbote, oder daß die erste Ausführung eines Planes, der nicht blos eine Rleinigkeit bezweckt, ein völlig ge= lungenes Resultat liefere und gleich zum Ziele führe. Der menschliche Geist scheint nicht dazu gemacht zu sein. Jede Erfindung von einigem Umfange geht durch viele Verwandlungen, ehe sie ihre lette Gestalt erhält; sie ist die Frucht vieler Versuche, die zuwei= sen nur die Mängel an das Licht bringen', deren Ursache oft nur durch lange geduldige Beobachtungen zu entdecken ist, welche dann auf Aenderungen oder neue Ideen leiten, die sich zuweilen wieder nicht, oder nur zum Theil bewähren, oder neue Schwie:

rigkeiten mit fich führen; - furz jede Erfindung wird von Stufe zu Stufe, durch immer rege Geistesthätigkeit, durch nie ruhenden Berbefferungseifer gebracht, und wie eine Entdeckungsreise, nur durch immer hoffenden Muth vollendet. — Webe dem, der, bei dem immerwährenden Wechsel der Aussich= ten, so wenig Resourcen des Geistes hätte, daß er, in der Bedrängniß, Trost in alten Patenten suchen wollte! Hr. Zansard wird das alles schon erfahren, wenn er über die Patent-Deckel hinaus und an seine nächste Erfindung geht. Meine vormaligen Affocie's in England, die Herren Thomas Bensley und Nichard Taylor, die mehrjährige Zeugen der stufenweisen Entwicklung und Vollendung meiner Erfindung waren, wissen das recht gut, und ich berufe mich in Allem was ich gesagt habe, ins Besondere auf Hrn. Taylor, einen gebildeten und gelehrten Buchdrucker, den jezigen Herausgeber des Philosophical Magazine, meinen vieljährigen Freund, den ich unter allen Umständen als einen Mann von Ehre habe kennen lernen. Auch Hr. George Woodfall, der bis zum Jahre 1813 Mit= unternehmer war, und bessen Abgang vom Geschäft ich sehr zu bedauern Ursache hatte, wird mir sein Zeugniß nicht versagen.

"Die Hülfe, die ich auf meinem Wege zu dieser Erfindung gefunden habe, und die ich gern und mit Dank anerkenne, ist von ganz anderer Art, als Hr. Zansard sich einbildet oder begreifen wird. Sie besteht

- "1) in dem vollkommenen Zustande der aus= übenden Mechanik in England, oder mit anderen Worten, in der Vollkommenheit der Werkstätte und Werkzeuge zur Bearbeitung der Metalle, ins Beson= dere des Eisens, und in der Erfahrenheit und Geschicklichkeit der dortigen Arbeiter in diesem Fache. Ich habe keinen Anstand zu erklären, daß ohne den Beistand dieser Umstände meine Erfindung nie zu Stande gekommen wäre. In Teutschland, und ich kann sagen auf dem festen Lande, war man damals blos schwere und plumpe Maschinerie von Holz aus= zuführen im Stande. Ich sehe jetzt, nach so langen Erfahrungen sehr klar, daß ich, auf die Hülfsmittel unserer teutschen Werkstätte beschränkt, nur zu einem hoffnungslosen Resultate gelangt senn würde. — Daß sich, in einem solchen Lande, meine eigenen Kennt= nisse in diesem Fach erweiterten, und daß ich dadurch überhaupt fähiger wurde, ein Unternehmen dieser Art zu einem glücklichen Ziele zu leiten, wird mir nicht schwer einzugestehen.
- "2) Es ist bereits oben erwähnt worden, daß die Druckmaschine von Bacon und Donkin die einzige ist, die ohngekähr gleichzeitig mit der meinigen gemacht und versucht wurde. Hr. Bacon hat dazu nichts hergegeben, als einen Gedanken, der unverzdauet und unrichtig war, und ist ohngekähr so ein Ersinder wie Nicholson. Er hatte, wie er mir selbst erzählte, einen Einkall mit endlosem Papiere zu drucken, ließ, ohne alle mechanische Kenntniß, ein kleines Model von Holz machen, versuchte es, und da es nicht gieng, legte er es bei Seite, ohne

weiter daran zu denken. Als einige Zeit nachher Hr. Donkin in anderen Geschäften zu ihm kam, erzählte er das Vorhaben und seinen Versuch und gab ihm das kleine Model mit dem Austrage, er sollte sehen was er daraus machen könne.

"Hr. Donkin, mit dem Scharfblick eines reich begabten Geistes, entdecte in dem roben Gedanken die Regel oder die Grundsätze zu der später von ihm ausgeführten bochst sinnreichen Erfindung. Er hatte im Jahre 1811 — eben als wir mit unserer ersten Maschine den ersten Bogen gedruckt hatten, ein kleines Model, noch ohne Färbeapparat fertig und einige gelungene Abdrücke mit diefer prismatischcylindrischen Maschine gemacht; die er mir und meinen Mitunternehmern zeigte. Es war damals in Antrag, beide Erfindungen zusammen zu betreiben und zu vervollkommnen, wozu ich aber nicht einwilligte, wegen einer vorgefaßten Meinung gegen Hrn. Bacon, die indeß, wie Hr. Donkin in der Folge zu seinem Schaden erfuhr, kein ganz leeres Vorurtheil mar.

"Wie wol ich diese seltsame Art von Druck—
wo der Bogen zwischen einer sich umdrehenden Fläche
und einem demselben nachlaufenden Bogen eines
andern sich umdrehenden Körpers hindurch gieng—
an meiner Maschine nicht brauchen konnte, so gab
mir das damals doch einen Anstoß, nochmals auf
eine Combination zu denken, wie die viel einfachere
und natürlichere Action eines Cylinders auf eine
in einer Ebene bewegten Fläche, 'unter den gegebenen Umständen des Bücherdrucks,' zu bewerkstel-

ligen sen, welche ich dann auch einige Wochen später fand. Der Bogen wurde Anfangs auf und um den Enlinder gelegt, und zu dessen Festhaltung wurde eine Art von sich selbst auf und abrollenden Rähmschen erfunden, woraus endlich die endlosen friskets (Bänder) geworden sind.

"Hr. Donkin hat also auf indirecte Art, durch den Sporn des Wetteisers, dazu beigetragen, daß meine Ersindung damals einen bedeutenden Schritt vorwärts gebracht wurde. Die Concurrenz entsernte uns die nächst folgenden 5 Jahre von einander, und Hr. Donkin hatte von da auf meine Pläne keinen weitern Einfluß irgend einer Art; allein ich erinnere mich, bei dieser Gelegenheit, dankbar der Güte, womit er, bald nach meiner Ankunft in England, mich aufnahm und der uneigennützigen Gefälligkeit, womit er mir durch Rath und Zurechtweisung wessentliche Dienste leistete.

(3) Den meisten Beistand aber habe ich, bestonders bei Ausführung der Ersindung, von meisnem vielsährigen Freunde Zauer erhalten, der seit dem Jahre 1812 unausgesetzt mein Gehülfe war, seine Zeit und Kenntnisse diesem Unterznehmen widmete, und der noch jetzt mein Associé in der hiesigen Fabrik ist. Wenn zwei Menschen gemeinschaftlich und im höchsten Vertrauen einen Zweck dieser Art verfolgen, so dürfte es sehr schwer sein den Antheil zu bestimmen, den ein Freund gehabt hat, der bei allem zu Rath gezogen, mit dem jede wichtige Angelegenheit des Geschäfts überlegt worden ist, und wir haben einander selbst nie Res

chenschaft darüber abgelegt oder abgesordert; wir haben und begnügt, mit gemeinschaftlichen Kräften und Eifer die Erfindung zu verbessern, zu vereinfaschen, kurz in jeder Rücksicht brauchbar zu machen. —

"Hr. Zansard's Buch, das genau den Standspunct angiebt, den die Ersindung bis zum Jahre 1825 in England erreicht hatte, hat uns wenigstens die Befriedigung gewährt, zu sinden, daß wir in den 8 Jahren, seit wir England verlassen haben, hinter so vielen Nachfolgern, die auf unsern Schulztern stehen, und die alle Hülfsmittel Englands für sich hatten, nicht zurück geblieben, sondern ihnen mehrere Schritte zuvorgekommen sind.

"Ich besitze noch einen Brief von Herrn Zan: sard an mich vom 21. Juni 1819, worin er mir seine Absicht, ein solches Buch zu schreiben, anzeigt mich um eine Beschreibung und Zeichnung meiner Maschine bittet, um sie seinem Werk einzuverleiben, das 'mit größter Unpartheilichkeit Bericht so wol von meiner Erfindung als von anderen geben sollte,' und er treibt die Gefälligkeit so weit, daß er sich erbietet, ein Circular, das ich damals nach England geschickt hatte, in sein Buch aufzunehmen. Ich muß gestehen, daß ich vernachlässigt habe, darauf zu antworten. Ich hatte damass viel nöthigere Dinge zu thun, als über die Erfindung zu schreiben, und ich wäre befriedigt gewesen, wenn Dr. Zansard in seinem Buche gesagt hatte, mas, nach meiner Meinung, alle Buchdrucker in London wußten. Ich fürchte aber, daß meine Unhöflichkeit auf Hrn. Zansard's Unpartheilichkeit einen nach:

theiligen Einfluß gehabt bat; denn, wenn er über die Geschichte der Ersindung etwas sagen wollte, warum hat er meine Erklärung in The Times vom 8. Decbr. 1814 nicht eben so wol aufgenommen als den anonymen Artikel in der Literary Gazette? und warum hat er von der Berichtigung dieses Arztikels, der in The Times vom 3. December 1824 entbalten ist, keine Notiz genommen? Soll ich glauben, daß er sie nicht gelesen hat?

Benn ich aber auch annehmen will, daß Hr. Zansard über solche Empfindlichkeit erhaben sen, so muß er sich doch die Bemerkung gefallen lassen, daß, wer sich, wie er, zum Preisvertheilen des Ruhms auswirft, sich weniger seicht in seinen Urtheilen zeigen sollte, besonders wenn es noch so viele lebende Zeugen einer Begebenheit giebt.

Kloster Oberzell bei Würzburg d. 10. Octr. 1826.

## friedrich Ronig.

Der Herausgeber dieses Werkes fand es für nothwendig, sich so lange bei diesem teutschen Gesgenstande zu verweilen, und zwar um so mehr, da es die Rechtsertigung eines teutschen Mannes gegen die Anmaßung, den Stolz und die Scheelssucht des Ausländers betraf. Er hat Alles gegeben, das Für und Wider, und Jeder wird jest urtheilen können, wem die Ersindung der Schnellpressen gesbührt. Freilich werden die Nachrichten über die Oruckmaschinen noch lange schwankend und widerssprechend sein; theils ist der Betrieb und Erfolg

an verschiedenen Orten verschieden, theils sind die Interessen Derer, die Maschinen besitzen, und die keine haben, entgegengesetz; doch die Zukunft wird lauter sprechen. Zum Schlusse mag ein Auszug aus der letzten Anzeige vom December 1825 der HH. Köniz und Bauer dienen; und ob sie gleich in jedes Buchdruckers Händen sein wird, so muß ich doch ihrer hier Erwähnung thun, um den Inhalt der selben so kurz als möglich der künstigen Zeit auszubewahren.

"Man hat unserer Ersindung, so heißt es in der Anzeige, nicht ganz ohne Grund, den Vorwurf gemacht, daß sie nur für ein Geschäft von großem Umfange, besonders für große Auslagen ze ze. anwendbar sei. Dieser Vorwurf traf besonders die von uns zuerst in Teutschland erbauten Maschinen, welche die Bogen auf beiden Seiten drucken, und die eines Theils einer besonderen mechanischen Krast, z. B. einer Dampsmaschine, zum Betriebe bedurften, anderer Seits mit ihrer Production über den Bedarf der meisten Buchdruckereien hinaus gingen.

"Seit einiger Zeit haben wir es uns aber zum besonderen Zweck gemacht, die Ersindung allen Umsständen anzupassen und bei dem Bau und Betriebe der Maschinen, auf den sehr verschiedenen Bedarf von Buchdruckereien Rücksicht zu nehmen. Wir maschen jest, auf Verlangen, überall die Einrichtung so, daß die Maschinen von Menschenhänden in Beswegung gesetzt werden können, da auf dem Contisnente fast überall 2 Taglöhner wohlseiser und leichter zu erhalten sind, als eine Dampsmaschine. "

Sie bieten hierauf vier verschiedene Arten von Maschinen zum Verkauf an. Die erste Maschine, für das größte Royal-Format, den Bogen nur auf einer Seite druckend, liesert in den gewöhnlichen Arbeitsstunden eines Tages 10,000 Abdrücke, also die Arbeit von vier Pressen. Zwei Mann am Schwungrade können sie mit Leichtigkeit treiben, und das Anlegen und Abnehmen der Bogen besors gen zwei Knaben. Sie nimmt nicht viel mehr Raum ein, als eine gewöhnliche Presse.

"Wir glauben, daß diese Maschine in jeder Buchdruckerei, die ohngefähr 4 Pressen beschäftigt, mit großem Vortheil angewendet werden kann. Es sind daran besonders mehrere Einrichtungen angebracht, die das Wechseln der Formen und den Uebergang von einem Formate zum anderen so erleichtern, daß das Zurichten noch schneller als an den gewöhnslichen Pressen geschehen kann."

Die zweite Art ist von der ersten nur in der Größe verschieden; bei der ersten kann die Form  $17\frac{1}{2}$  Zoll breit und 22 Zoll (Engl. oder Nürnberg. Maaß) lang sein, bei der zweiten nur  $14\frac{1}{2}$  Zoll breit und  $18\frac{1}{2}$  Zoll lang.

Die dritte Art von Maschine druckt den Bogen ebenfalls nur auf einer Seite, aber mit doppelter Geschwindigkeit, nämlich 2400 Abdrücke in einer Stunde. Es sind dabei 4 Knaben zum Anlegen und Abnehmen der Bogen und zwei Männer zum Treisben des Schwungrades nöthig. Sie ist besonders zum Druck einer Zeitung geeignet.

Hoben d. Buchdrekkit.

Die vierte und letzte ist eine Schön- und Wisterdrucks-Maschine, die den Bogen auf beiden Seiten druckt. Die Augsburger liesert täglich, blos mit Hülse zweier Knaben, im Durchschnitt 12 bis 13,000 Bogen, folglich die Arbeit von 10 Pressen, und ist also nur für ein Geschäft von bedeutendem Umfang anwendbar, kann auch von nicht weniger als vier Menschen oder einer Dampsmaschine gestrieben werden. Das Dinglersche Journal wird mittels dieser Schnellpresse in Augsburg gedruckt.

"Außer der directen Ersparung an Arbeitslohn sind noch andere Vortheile beim Gebrauch der Maschine in Anschlag zu bringen. Es wird an Licht und Feuerung erspart, — man braucht weniger Schriften, da sie immer nur kurze Zeit in der Presse sind; — die größte Nebenersparniß ist aber ohne Zweisel an Schriften, die auf der Maschine viel länger halten, als auf der Presse. Wir können den Grund davon- noch nicht genügend erklären; die Thatsache aber ist außer Zweisel, und wir werden die Resultate der Ersahrung verschiedener Buchdruckereien, die mit Maschinen von uns arbeiten, sammeln und seiner Zeit bekannt machen."—

Eine Beschreibung der Buchdruckerpresse des Hrn. Rönig, welche durch die Kraft einer Dampssmaschine bewegt und bei dem Drucke des Journales the Times zu London angewandt wird, s. in Wien. Jahrb. d. Polytechn. Instit. Bd. 1. S. 470.

## Rutt's Druckmaschine.

Diese Druckmaschine, welche Mapier verfertigt hat, wird von Menschenhänden in Bewegung gessetzt. Drei Personen sind hiezu ersorderlich; ein Mann dreht die Kurbel, ein anderer legt den Bosgen auf den Eylinder, und ein Knabe nimmt die gedruckten Bogen ab. Sie nimmt nicht mehr Platzein, als eine gewöhnliche Presse. Nach der Abbildung, die uns Hansard S. 698 giebt, scheint die Construction der Maschine sehr einsach; nur der Walzen- und Käderapparat ist dem Ansehen nach sehr zusammengesetzt und muß leicht Beschädigungen und Abnuhungen ausgesetzt sein.

Eine Druckmaschine, die ebenfalls von Mensschenhänden in Bewegung gebracht wird, wurde von dem Buchdrucker Brightley erfunden und von dem berühmten Ingenieur Donkin verfertigt. Das Aufstragen der Farbe und das Drucken geschieht, wie bei der vorher gehenden, durch Eplinder; die Bewegung der Formen ist aber verschieden. Sie werden nämlich wechselsweise unter die Druck- und Farbechlinder gebracht, indem sie steigen und sinken, und über und unter einander weg gehen. Die Maschine selbst soll ein wahres Meisterstück in der Arbeit sein, wie sich auch nicht anders von Donkin erwarten ließ. Zansard glaubt, daß nur eine einzige versfertigt worden sei, die mehrere wesentliche Mängel gezeigt hätte.

## Bacon's Maschine.

Der erste Grundsatz, worauf diese Maschine beruht, ist, daß die Form sich auf einem Eylinder umdrehen muß, um abgedruckt werden zu können (vergl. Nicholson's Patent S. 557.); die Colum: nen bleiben jedoch auf ebenen Flächen. Dieser scheinbare Widerspruch klärt sich dadurch auf, daß die Columnen in sogenannten Schiffen (- Bacon nennt sie Pfannen, pans —) ausgeschossen und ausgekeilt werden. Gie werden auf der Cylinder= fläche in einem Rahmen befestigt, so daß sie eine prismatische Walze bilden, z. B. ein Vier-, Fünf-, Gechs-, Achteck oder eine andere Figur; eine an= dere Walze, aus kleineren Kreissegmenten bestehend, wird so angewendet, daß ihre verschiedenen Flächen mit den Flächen der Formen in Berührung bleiben werden; wird nun die Maschine in Bewegung gesett, so geht das Papier, welches zuvor auf ein Bret gelegt worden ist, durch die Maschine und ist auf einer Seite gedruckt. Ein Eylinder von der gewöhnlichen Composition trägt die Farbe auf.

Bacon schmeichelt sich, das Drucken mittels einer Kreisbewegung entdeckt zu haben; doch war er doch wol blos der Erfinder von der Kreisbewezung der prismatischen Walze; es ist aber nicht möglich, das König oder Upplegath und Lowper daraus geschlossen haben, mittels einer Fläche und Eylinder drucken oder ihre Formen auf dem Eylinz der befestigen zu können. Auch hieraus erhellt wiez

• 0

derum, wie Zansard schon früher angedeutet hat, daß Ticholson's Patent hinlängliche Ideen und Winke enthält, um auf diese Art zu drucken.

Diese kleine Druckmaschine war aber in der That ein herrliches Stück Arbeit. Das Ganze konnte auf einem Schreibtische stehen, und bei dem ersten öffentlichen Versuch übertraf es in Hinsicht der Geschwindigkeit des Druckens alle Erwartun= gen; daß sie aber bei allen verschiedenen Arbeiten und Formaten zu gebrauchen ist, muß man nicht glauben. Der praktische Buchdrucker wird auf ein Mal die Unausführbarkeit, einen sich umwälzenden Splinder bei jeder Arbeit anzuwenden, erkennen. Der Versuch, welcher in Donkin's Werkstätte ge= macht wurde, ging gut von Statten; aber mochte man fragen, wie dann bei tabellarischem Sat und anderen aus vielen Studen bestehenden Arbeiten? -Eine Maschine sollte die Arbeit von acht Pressen verrichten und ein artiges Sümmchen kosten bei dem Verfertiger, nebst einer nicht unbedeutenden Abgabe an Vacon selbst, den Maschinenherrn. Aber die eine Maschine, welche für Octav berech= net war, eignete sich nicht zu Duodez, und die für Duodez nicht zu Quart zc. zc. Eine ausführlichere Beschreibung von diesem Meisterstück, oder gar eine Abbildung zu geben, ist daher ganz unnöthig. wißbegierige Leser findet in Rees's Cyclopaedia, Die Universitäts: Art. Printing, genug darüber. presse zu Cambridge soll die einzige sein, welche gebaut worden ist; und auch sie ruht jest in Frieden.

So spricht der unparteiische (!) Zansard von dieser Druckmaschine. Doch audiatur et altera pars. In dem schon angesührten Werke von Nicholson (The Operative Mechanic etc. etc. pp. 301 sqq.) sindet man folgende Stelle.

» Seit Kurzem sind viele und bedeutende Verbesserungen an den Buchdruckerpressen getrossen worden; aber die beste, die ich je gesehen, ist die Erfindung von Bacon und Donkin, welche solche vor der Universität zu Cambridge öffentlich ausstellten, und womit daselbst jett Bibeln und Gebetbücher gedruckt werden. «

Hierauf folgt nun erstlich die kurze Beschreibung, wie sie Zansard S. 609 slgg. giebt, und dann eine weitläusige Erklärung der Rupfertafel 38, wo die Maschine abgebildet erscheint. Da tricholson's Werk nächstens in der Uebersetzung ganz vollendet sein wird, so verweise ich der Lefer blos auf diese Stelle. Wissen möchte ich aber doch, ob der aufrichtige Zansard sich eines Verkleinerungsglases bedient hat, als er die Maschine ansah; denn nach der Abbildung zu schließen, so ist diese Maschine breiter und eben so lang, als eine gewöhnliche Presse, und die läßt sich doch nicht auf einen gewöhnlichen Schreibtisch (ordinary writing table) setzen.

Aobert Winch nahm im Jahre 1820 (18. Mai) ein Patent für gewisse Verbesserungen bei Maschinen oder Pressen, die vorzüglich zum Drucken an:

gewendet werden. Der Apparat bestand aus einem Rahmen oder Gestelle, welches zwei Tische mit zwei Formen trug, aus zwei Druck-, vier Farbewalzen, und vier Rahmen, mittels welcher die zu drucken= den Bogen an die Druckwalzen gebracht wurden. Die Bewegung der Walzen, die von Menschenhanden oder einer anderen Kraft hervorgebracht wer= den konnte, follte umwechselnd sein, der Bewegung einer horizontalen Mange gleich, und mit einem Male Vor- und Rückwärtsfahren sollten vier Bo= gen gedruckt werden. Die Basis der Maschinerie war auf zwei schiefen Flächen, die in der Mitte pyramidisch an einander lagen, über welchen sich eine, durch eine Kurbel umzudrehende, Walze drehte. Um diese mittlere Walze gingen Retten, sie mit den Druckwalzen zu verbinden; die eine Druckwalze wälzte sich auf einer der schiefen Flächen mittels der Retten hinauf, während die andere, durch ihre eigene Schwere, die andere schiefe Fläche herab= rollte. Durch diese Bewegung wurden die Farbewalzen mit Farbe versehen, die sie auf die Formen auftrugen. Die beiden Formen erhielten fo, eine jede zwei Mal, ihre Farbe von den Walzen. Mit= tels einer Hebelverrichtung wurden die Bogen her= beigebracht, die fich dann um die Druckwalze legten, wo sie den Druck erhielten; die Walze brachte die abgedruckten Bogen wieder hervor, legte sie selbst auf ausgespannten Schnuren aus, von wo sie weg= genommen und in Haufen gelegt wurden.

Bei einer Vergleichung dieses Apparats mit Ronig's Erfindung und der von Autt, wird es nicht schwer sein, das Neue und Driginelle in dies sem Patent zu entdecken.

Bergs. London Journal of Arts and Sciences, No. 7, p. 25.

Wegen Samuel Cooper und William Mil: lar's Druckmaschinen vergleiche man das selbe Jour: nal, May 1822.

Der mehr erwähnte Buchdrucker August Upple: gath hat ein Patent für gewisse Berbesserungen seinen oben angezeigten Druckmaschinen (am 18. Febr. 1823) erhalten. Diese Verbesserungen zerfallen in fünf Abtheilungen, von welchen die erste auf solche Druckmaschinen anwendbar ift, die zur Ausbreitung der Farbe eine ebene Kläche besiten, und darin besteht, daß, zur gleichförmigeren Wertheilung der Farbe, die Walzen schräg, statt ganz gerade über den Farbetisch hingeführt werden. Die zweite Verbesserung besteht in einer biegsamen Fläche zur Vertheilung der Farbe. Die dritte ist eine Methode des Auftragens durch ein Walzensustem, das mittels Bänder oder Retten ohne Ende unter einander verbunden ift. Die vierte besteht in der Anwendung eines an mehreren Stellen abgeplatteten Cylinders statt des Tiegels zum Abdruck; und die fünfte betrifft ein sich drehendes Gestell mit einer Anzahl von Rähmchen, in de: ren jedes ein Bogen Papier jum Abdrucken ein: gelegt wird.

1

Bu der zuerst genannten Berbesserung gehören folgende wesentliche Theile — drei Auftragwalzen, und drei Vertheilungswalzen, welche lettere schräg über der Tafel liegen, und deren Zapfen in Lagern sich befinden. Die Tafel oder ebene Fläche, worauf die Farbe ausgebreitet oder vertheilt wird, wird vor - und rückwärts bewegt, und wenn die Peri= pherien der Vertheilungswalzen mit dieser ebenen Fläche in Berührung find, so mussen diese Walzen sich drehen, und zugleich, wegen ihrer schiefen Stel= lung, nach der Breite der Tafel sich schieben. Das durch wird die vorläufig auf die Tafel gebrachte Farbe ganz gleichförmig darauf vertheilt, um von den Auftragwalzen wieder abgenommen und der Druckform überliefert zu werden. Das Vertheilen der Farbe kann noch mehr befördert werden durch Anbringung kleiner Cylinder über den Bertheilungs= malzen.

Der Gegenstand der zweiten Verbesserung, nämzlich die biegsame Vertheilungssläche, kann aus Leiznen- oder Wollenzeug, aus Leder oder einem andezren passenden Stosse verfertigt werden. Sie kann in Gestalt eines endsosen Bandes angewendet werzden, oder nicht, wie es die Umstände erfodern; und in einigen Fällen wird es gut sein, sie durch queer darüber angebrachte dünne Holz- oder Metallstücke auf eine solche Art auszuspannen, daß hierdurch die beabsichtigte Wirkung keine Störung erleidet. Die Flächen, auf welchen die Farbe vertheilt wird, könznen mit einem dünnen Ueberzuge von Firniß, oder von der elastischen Mischung aus Leim und Sprup

versehen werden. Die Anwendungsart der biegsamen Vertheilungssläche läßt sich nicht durch alleinige Beschreibung verdeutlichen.

Die dritte Verbesserung betrifft das Auftragen der Farbe auf die Form mittels mehrerer an einer endlosen Rette befestigten Walzen. Bur Berthei: lung der Farbe ist die vollkommen glatt abgedrehte Oberfläche eines metallenen Cylinders bestimmt. Dieser Splinder steckt lose auf seiner Achse, und muß sich nach einer Richtung umdrehen, welche der Richtung der Rollen, worüber die endlose Kette geht, entgegen gesett ift. Periodisch wird ihm neue Farbe durch eine schwingende Walze mitgetheilt. Die Vertheilungswalzen, welche den Umfreis des Cylinders berühren, breiten die Farbe gleichförmig darüber aus. Um diese Wirkung noch sicherer und in höherem Grade zu erhalten, wird diesen Balzen eine kleine hin und her gehende Seitenbewe: gung gegeben, indem schiefe, am Cylinder befinds liche Flächen gegen Friktionsrollen wirken, welche mit dem Gestelle jener Walzen verbunden sind. Hierdurch wird die Farbe vollkommen gleich ver= theilt; die Walzen nehmen sie vom Enlinder, in: dem sie darüber weg gehen, auf, und theilen sie dann der Form mit.

Die vierte Verbesserung betrifft den Druckerlinder mit abgeplatteter Oberfläche. Ein vierseitiges Prisma ist auf jeder seiner Flächen mit Wollentuch bekleidet, und mit einem gewöhnlichen Rähmchen zum Einlegen und Festhalten des Papieres versehen.

Man legt ben Papierbogen in jenes Rähmchen, welches oben sich befindet. Das Fundament samt der darauf stehenden Form wird mittels einer excentri= ichen Scheibe gehoben, um den Abdruck zu bewirken, und finkt dann wieder, um das Auftragen der Farbe Bu gestatten. Un der Scheibenachse befindet sich ein nur zum Theil gezahntes Rad, woran ein Arm fist, welcher, bei der Umdrehung des Rades, gegen einen der Arme ftößt, die fich an einem andern oberen, mit dem Prisma verbundenen, und ganz gezahnten Rade befinden. Wenn die Scheibe mit ihrem flei= neren Halbmesser auf die Friktionsrolle des Funda= mentes wirkt, so befindet sich die Druckform an der tiefsten Stelle, welche sie einnehmen fann, und nun wird sie mittels einer Handwalze ober auf andere Art mit Farbe versehen. Bei fortgesetzter Bewegung wird das Prisma um ein Viertel des Rreises herum= gedreht, wodurch eine neue Fläche bes felben, mit dem darauf vom Rähmchen festgehaltenen Papier= bogen, der Form gegenüber zu fteben kommt. Godann wird die Form von dem mehr ercentrischen Theile der Scheibe empor gehoben, und gezwungen, sich auf das Papier abzudrucken. Auf diese Art lie= fert jede Umdrehung des Rades einen Abdruck, und man behält mährend der Thätigkeit der Ma= schine Zeit genug, um die gedruckten Bogen aus dem Rähmchen zu nehmen, und weiße dafür einzulegen. Der Erfinder denkt diese Einrichtung auch so abzuändern, daß Form und Prisma sich gleich= zeitig gegen einander bewegen, um den Abdruck zu bewirken.

Die fünste Verbesserung besteht in der Anwenzdung eines sich drehenden Apparates, der mit mehreren Rähmchen zum Festhalten des Papieres versehen ist, und wobei der Abdruck durch einen gewöhnzlichen Tiegel (eine ebene Metallplatte) geschieht. Sie ist zu complicirt, als daß eine bloße Beschreisbung ohne Abbildungen genügen könnte; ich verweise deshalb sür Weiteres auf das Lond. Journ. of Arts and Sciences, No. 37. January 1824. VIII. S. 245 — 250.

Die Juli-Nummer im Jahr 1823 des selben Journales enthält eine Specification und eine Absbildung von einer eben so zusammengesetzten und eben so wenig vriginellen Druckmaschine, als wie die britische und ausländische Maschine (The Britisch and Foreign Machine) von Cooper und Willar.

Bold, von West-Street, Bermondsey, ist der Erfinder der selben.

Sir William Congreve, dessen thätiger Geist nie rastet, und welcher so wol selbst erfunden, als auch andere Ersindungen vervollkommnet hat, ist auch mit einer Druckmaschine hervorgetreten. Zwar ist die Anwendung der Ersindung bis jest blos auf das zweifärbige Drucken der Stempelzeichen auf die Wechsel der Bankiers zc. beschränkt gewesen, um Verfälschung zu verhindern; die Maschinerie scheint

jedoch für Flächendruck in einer Farbe nur berechnet zu sein. Die vorzügliche Abweichung von allen ander ren Maschinen ist, daß der Theil des Eplinders unter dem Papiere, wo der Abdruck Statt sindet, mittels eines, entweder mit Leder oder Pergament (parchment) bedeckten Filzes über die übrige Fläche des Eplinders in die Höhe erhoben werden muß, so daß dieser erhabene Theil nur mit der Form in Berührung kommt, während der übrige Theil darüber hinrollt, ohne selbige zu berühren. Drei Walzen tragen die Farbe nach jedem Abdruck aus. Der gezdruckte Bogen wird von einer Walze ausgelegt und von schmalen Bändern ohne Ende fortgetragen, bis sie am Ende der Maschine auf einer dazu bestimmten Tafel völlig ausgelegt werden.

So weit umfassen die Verrichtungen der Masschine in ihrer einfachsten für einfarbigen Druck die verbesserte Methode des Papieranlegens, des Farbesauftragens vermittels Walzen, so wie des Papieranlegens, wenn nur eine Farbe gebraucht wird.

Zweifarbiges Drucken kann mit einer ähnlichen Maschine verrichtet werden, so bald sie mit einigen Zusätzen, die sogleich erklärt werden sollen, versehen ist. Um mit zwei Farben drucken zu können, muß man Platten nehmen, die ganz von den gewöhnslichen Formen der Drucker abweichen, nämlich zussammengesetzte Platten (compound plates) das heißt, aus mehreren Stücken bestehend, worauf einzeln die verschiedenen Farben aufgetragen und welche dann so zusammengesetzt werden, daß sie eine einzzige Fläche vilden, wovon der Abdruck gemacht wird.

Diese zusammengesetzten oder einzelen Platten müssen so eingerichtet sein, daß sie ganz genau an einsander passen.

Wir wollen als Beispiel annehmen, daß wir mit zwei Farben zu drucken gesonnen sind. Statt der Schriftform, oder des Blockes, oder der Stereotypplatten, nimmt man eine gusammengesetzte Platte, wie sie eben beschrieben worden ist. Ein Theil von dieser zergliederten Platte wird auf einem Blocke befestigt, welcher sich in dem unteren Theile des stehenden Gestelles in Riemen hin und her schieben läßt und mittels Stangen oder Hebel mit einem excentrischen Rad in Verbindung steht, welches so eingerichtet ist, daß es sich in die Höhe heben und die Zwischenräume der oberen Platte einnehmen und wieder in seine vorige Lage herab: fallen kann. Drei Farbewalzen und eine Berfor: gungswalze (Speisewalze), mit einem Farbebehälter und Farbetische, mussen so angebracht werden, daß sie auf diesen Theil der Platte auftreffen und die Walzen mit dem Karren vor- und rückwärts gehen können. Das excentrische Rad ist auf der Rurbelachse befestigt, und ringsherum ausgefugt, trägt es die Walze, wenn sie sich umdreht, erhebt oder läßt den unteren Theil nieder mittels der Stangen oder Hebel, mit welchen es verbunden ift. Go werden die zwei Platten vou einander abgesondert, um die Farben auftragen zu können, und nachher wieder zusammen gebracht, so daß sie sich genau an ein: ander anlegen und blos eine Fläche bilden. bekömmt man einen Abdruck in zwei Farben auf

dem Papier; die Verrichtungen des Druckers sind die selben, wie die oben beschriebenen beim einfar= bigen Druck.

Aus dieser Beschreibung wird auch klar sein, daß man auch mit drei oder mehr Farben drucken kann, so bald man eine andere Reihe oder andere Reihen von Farbewalzen, Farbetische und Platten hinzufügt. Das Versahren muß immer das vorige sein.

Da dieser Apparat viele Theile mit anderen Druckmaschinen gemein hat, so muß noch bemerkt werden, daß die Methode des Papieranlegens mit= tels eines beweglichen Karrens ganz originell ift; so wie das Vorwärtsbringen des Papieres, um gedruckt zu werden, und hernach das Auslegen durch die zusammengesetzte, horizontale und drehende Be= wegung des Druckcylinders; das Steigen und Fallen des Zahnwerkes; das zwei- oder mehrfarbige Dru= den bei einem einzigen Abdrucke mittels der zusam= mengesetzten Platten; die Methode auf jede Platte verschiedene Farben besonders aufzutragen, und die Platten hernach wieder zu verbinden. Ferner, die Maschine kann auch so eingerichtet werden, daß sie in derselben Zeit die doppelte Arbeit, durch die Vor- und Rückwärts-Bewegung des Karrens, liefert.

Zu dieser letterwähnten Verrichtung sind aber zwei Druckcylinder erforderlich, welche sich auf dem einen Hauptkarren bewegen, aber zwei Anlegekarzren haben, um jeden Cylinder an den entgegen gesetzten Enden der Maschine mit Papier zu versforgen; außer dem noch zwei Zahnwerke für das

Steigen und Fallen; zwei Paar Auslegebänder; zwei sich umwälzende Flächen für das Auftragen; zwei Farbebehälter und Versorgungswalzen und ein Paar Farbewalzen. Eine andere Verschiedenheit dieser Maschine, wenn die Formen oder Platten in Ruhe, und die Druckcylinder in Bewegung sind, ist, daß die zwei Eylinder das Papier von dem einen zum andern abgeben können und die Bogen so auf beiden Seiten gedruckt werden; in diesem Falle müssen seden die beiden Formen an den entgegenzgesetzen Enden der Maschine, und die beiden Druckzeylinder sich in der Mitte der selben besinden.

Die Vortheile dieses Systemes beim einfarbigen Drucken bestehen darin, daß, indem die Form fest steht und die Druckenlinder in Bewegung find, die jenigen Theile der Maschine, welche am schwersten sein mussen, in Ruhe, und die Theile, welche am leichtesten gemacht werden können, die bewegten Theile sind. Hieraus leuchtet ein, daß nicht nur Kraft erspart, mithin größere Geschwindigkeit erzielt wird, sondern auch das unangenehme Knarren und die Abnutung und Beschädigung der Maschine verringert werden. Die Schön - und Widerdrucksmas schine liefert in einer Minute vierzig Abdrücke. Beim zweifarbigen Drucken hat man nicht allein den felben Vortheil von Geschwindigkeit, sondern mittels des beschriebenen Apparates kann auch der vollkom= menste, schönste mehrfarbige Druck erreicht werden.

Diese Beschreibung, die ich aus dem so oft ans geführten schätzbaren Journale ausgezogen habe, ist

daselbst noch mehr durch eine Kupfertafel erläutert worden; worauf ich den Leser verweise.

Da ich hier von dem Drucken mit mehreren Farben gesprochen habe, so sei es mir erlaubt, noch ein anderes Verfahren zu erwähnen.

Man kennt in unseren Druckereien allgemein zwei Verfahrungsarten, zum Bücher - und Roten= druck mit zwei Farben. Die erste besteht darin, daß man zwei Formen sett, von welchen eine jede blos die jenigen Theile des Satzes enthält, welche mit einer gemeinschaftlichen Farbe im Abdruck erscheinen sollen. Bei der zweiten Methode wird der ganze Sat in einer einzigen Form vereinigt; aber man nimmt (wenn z. B. Roth und Schwarz die beis den Farben sind,) zuerst die Lettern, welche roth erscheinen sollen, heraus, und unterlegt sie mit dünnen Holzstücken, daß sie höher zu stehen kommen und allein Farbe annehmen. Das zweite Mal hin= gegen (d. h. wenn der schwarze Druck geschehen foll,) sett man, statt der rothen Lettern, die man entfernt, Spatien und Gevierte ein, und verfährt nun weiter auf die gewöhnliche Art. (Siehe Buch III. Rap. 2, §. 15.)

Diese zwei Methoden haben den Nachtheil, daß es nöthig ist, die Papierbogen nach dem ersten Abdruck aus den Puncturen zu nehmen, wodurch das genaue Registerhalten sehr schwierig, ja fast zur Unmöglichkeit wird. Der zuletzt abgedruckte Theil des Sazes nimmt nicht seinen gehörigen Plaz ein, sondern erscheint verschoben, und fällt so gar oft, wenn der Drucker nicht sorgfältig genug ist, in die

andere Farbe hinein; eine Beobachtung, die sich an den gemeinen Kalendern nur zu oft machen läßt.

Interessant dürfte es aus dieser Ursache sein, zwei Methoden kennen zu lernen, deren fich Reinhard und Mertian in Strafburg zu dieser Art des Druckes bedienten. Das erste, für den Notendruck bestimmte, Verfahren ist folgendes. Man bringt gegenüber von dem Deckel der Form ein mit Pergament bezogenes Rähmchen an, sett das selbe sammt der Form der Wirkung der Presse aus, und giebt ihm so die Eindrücke des ganzen Sapes. schneidet man die Köpfe der Noten, so wie die dicken Verbindungsstriche (Ligaturen) heraus, versieht die ganze Form mit blasser (z. B. matt blauer) Farbe, und bestreicht damit auch die untere Seite des Pergamentes. Hierdurch bewirkt man, daß das Pergament, wenn es auf die Form gelegt wird, nicht die Farbe davon wegnimmt. Nach dem Auf: legen des Rähmchens bleiben die den durchgeschnit: tenen Stellen entsprechenden Theile der Druckform frei; diese kann man daher mit Hulfe von Ballen, die aus einem haarigen Stoffe verfertigt werden mussen, mit schwarzer Farbe versehen, indem man die selbe auf die Oberseite des Pergamentes trägt. Bei biesem Verfahren erhält man durch einen eingigen Zug des Bengels einen zweifarbigen Abdruck.

Eine andere Art, mit zwei Farben zu drucken, welche aber für Noten nicht angewendet werden kann, ist von den schon genannten Erfindern solzgender Maßen angegeben worden.

Man bedient sich auch eines anderen, zur Seite der Form angebrachten Rähmchens, in dessen Persgamentbekleidung man alle jene Theile des Satzes ausschneidet, welche man in dem ersten nicht ausgeschnitten hat. Beide Rähmchen stellen nun gleichs sam zwei Patronen vor. Man legt das erste der selben auf die Form, trägt eine Farbe auf, druckt ab, bedient sich jetzt der zweiten Patrone mit der zweiten Farbe, und vollbringt den andern Abdruck.

Beide beschriebenen Methoden haben den Vorstheil, daß das zu bedruckende Papier vor der Vollendung des Abdruckes nicht aus den Puncturspißen genommen werden darf; aber ihre Ausführung ist etwas umständlich und schwierig. Bgl. Description des Machines etc. spécisiés dans les Brevets dont la durée est expirée, Tome VI. — Jahrsbücher des R. R. Polytechnisch. Instit. zu Wien, Bd. VI, S. 518 sigd. —

## Handard's Druckmaschine, "The Nay-Peer" genannt.

Mapier's ist bereits als Verfertigers von Drucks maschinen schon oft gedacht worden. Die jetzt zu beschreibende Maschine hat der selbe erfunden und für Zansard verfertigt, welcher ihr obigen Namen beigelegt hat.

Zwei Männer, welche ein Schwungrad drehen, setzen die Maschine in Bewegung; und ob gleich die

and the second

felben allgemeinen Grundfäße in dieser Maschine den bereits beschriebenen gemein sind, so weit sie die Eylinder und Farbewalzen angehen, so zeigt sich doch bei ihr einiges Neues, welches nicht zu übersehen ist.

Die erste Eigenheit besteht in der Art und Weise, den Bogen vom Bret abzunehmen, ihn, während er den Schöndruck erhält, festzuhalten, und genau den selben Augenblick loszulassen, wenn der correspondirende Apparat an dem andern En: linder die selbe Bewegung für den Widerdruck ausführt. Dieser herrliche Mechanismus befindet sich in dem Innern der Druckenlinder, welche an ihren Umfängen offen find, durch welche die Krabber \*) (gripers) ihre Verrichtungen auß: führen, und auf ihrer Wirksamkeit beruht jenes wichtige Erforderniß bei Drucksachen, das genaue Register, und dieser Zweck wird so vollständig er: reicht, daß, nachdem das Register gemacht worden ift, viele Tausend Bogen abgedruckt werden können, die sich alle in Hinsicht des Registers richtig zeigen werden.

Ein jeder Eylinder hat drei oder auch mehrere Paare dieser Krabber, die sich auf der selben Achse be-

----

<sup>\*)</sup> Da diese Maschine noch nie beschrieben worden ist, so sah ich mich genöthigt, ein dem engländischen Worte 'griper' gleichbedeutendes teutsches Wort auszunehmen. Wörtlich sind es "Fänger", "Greiser"; jedoch habe ich lieber "Arabber" gewählt, weil dieses Wort schon in der Nautik eine ähnliche Bedeutung hat.

wegen. Wenn der erste oder Schöndruckschlinder an die gehörige Stelle kommt, und die oberen Glieder oder Haken eines jeden Paares geöffnet worden find, um den Bogen auszulegen, und ein Anabe unter= dessen einen andern Bogen eingelegt hat, so ergrei= fen sie den vorderen Rand des Papiers, ohne daß die Maschine in ihrer Geschwindigkeit gestört wird; der Bogen schlägt sich so um den Enlinder herum, wo er auf einer Seite abgedruckt wird; hierauf und nachdem die Cylinder oder vielmehr die Krabber der Enlinder an ihre gehörige Stelle gekommen sind (d. h. wo die Eylinder eine Tangente zu ein= ander bilden), und weiter vorrücken, fassen die Krabber des zweiten Cylinders den Bogen und schlagen den Bogen ebenfalls um den zweiten Eylin= der, wo er den Widerdruck erhält; so bald wie dieses geschehen ist, lassen die Krabber ihn fahren, und der auf beiden Seiten gedruckte Bogen wird mittels zweier Rollen und Schnüren auf einem Tische aus: gelegt, so daß immer ein Bogen in die Maschine eingelegt und ein anderer ausgelegt wird.

Ungeachtet der Schönheit und Genauigkeit dieser Bewegung, ist doch das Steigen und Fallen der Druckeylinder der vorzüglichste Theil, welcher die mechanische Geschicklichkeit des Erfinders auf ihrer größten Stuse erkennen läßt. Durch dieses einzige Mittel ist er im Stande gewesen, seine Maschine so zu vereinfachen, daß man sich in der That verzwundern muß, wie es nur möglich ist, daß eine solche kleine Kraft so viel Arbeit verrichten kann. Während der ganzen Arbeit steigen und fallen

die Eplinder wechselsweise; und der Farbewalzen, apparat ist so trefflich eingerichtet, daß mit ihm jede, in diesem so nothwendigen Theile des Druckens erforderliche Absicht erreicht wird.

Die Maschine, welche Zansard besitzt und wovon man in seinem angeführten Buche G. 712 eine schöne Abbildung sieht, hat er sechs Monate (No: vemb. 1824) auf Probe gehabt; ihre gewöhnliche Geschwindigkeit ist im Durchschnitt 2000 Abdrucke oder 1000 Bogen in einer Stunde; sie kann aber noch mehr Arbeit liefern, je nachdem die Arbeit beschaffen sein soll. Die Geschwindigkeit ist eigent: lich nur durch die Zeit beschränkt, die der Knabe zum Anlegen der Bogen braucht, und durch die Kraft, womit die zwei Männer das Schwungrad drehen. Es ist daher noch vortheilhafter, drei Manner anzustellen, damit zwei drehen können und einer ausruhen, und noch dabei die vom Ensinder ausgelegten Bogen wegnehmen und gleich legen kann, bei welcher Arbeit er sitzen darf. Auf diese Weise kann jeder Arbeiter 20 Minuten in einer Stunde ausruhen. Ein anderer Mann von mehr Einsicht ist als Aufseher angestellt, dessen Geschäft ist, auf die Maschine und auf die Arbeiter Acht zu geben, das Papier nach den Zeichen auf das Papierbret zu legen und die gedruckten Haufen wegzunehmen; ein Knabe legt die Bogen an, was aber große Genauig: keit verlangt, da die Geschwindigkeit der Maschine unterbrochen werden wird, wenn er nicht aufmerk: sam auf seine Verrichtung ist. Hat sich das Papier an der Ecke umgeschlagen oder ist es ungleich, so

and the control of

daß er mehr Zeit zum Anlegen braucht, so muß er es entweder bei Seite legen oder Halt auszufen, damit die Maschine gehemmt wird; es ist daher höchst nothwendig, das Papier vorher glatt zu legen, und ein wenig zu pressen. Sobald ein Bogen nicht gehörig angelegt wird, so fällt er, statt daß er sich um die Enlinder schlagen sollte, auf die Form, von wo aus er an die Farbewalzen gebracht wird, und eine beträchtliche Zeit wird erforderlich sein, das Papier von den Walzen soszumachen und die Walzen zu reinigen.

Diese Maschine nimmt nur sehr wenig Raum ein, ohngefähr 5 Fuß breit und 10 Fuß lang, oder nicht mehr Quadratsuß, als eine gewöhnliche Presse, nebst allem Zubehör; ob sie gleich aber so zusammen geengt ist, so besteht sie doch aus einem sonderbaren Mechanismus, dessen Beschreibung sehr lang sein würde, um eine deutliche Ansicht von den verschies denen Theisen und Bewegungen zu geben.

Eben so hat Mapier mehrere Maschinen für Zeitungsdruck nach denselben Grundsäßen, wie die erste gebaut. Die Morning Post, the News 2c. werden durch die einfache cylindrische Maschine gedruckt, welche "the Imperial Printing Machine" heißt. The Courier, the British Traveller, etc. werden durch die doppelte, "the Double Imperial Printing Machine", gedruckt. Bon der Geschwinzdisseit dieser beiden Maschinen habe ich noch nichts ersahren können; ihr Gebrauch scheint aber für ihre Trefslichkeit zu sprechen. Denn die Eigenthümer von the News, Sunday-paper, erklären öffentlich

1

in einem Artikel vom achten Decemb. 1822, 'daß sie jett im Stande sind, ohne eine außerordentliche Anstrengung 1200 bis 1500 Bogen in einer Stunde zu drucken;' und der Courier vom 14ten Novemb. 1823 fagt — 'Wir halten es für unsere Schuldig. keit, unseren Lesern anzuzeigen, daß der Courier jest von einer Maschine von einer so ausserordents lichen Kraft gedruckt wird, daß weit mehr als 2000 Exemplare in einer Stunde fertig werden; bei einer Gelegenheit hat sie sogar 2880 Abdrücke in einer Stunde geliefert.' Beide sprechen von der einfachen Maschine, und rechnen nur eine Seite, so daß in jedem Fall eine zweite Maschine gebaut werden muß, die den Widerdruck liefert. Gines Mannes Kraft ist hinreichend, diese einfache Enlindermaschine zu drehen; es muffen aber immer zwei Männer gehalten werden, damit sie sich ablösen können.

Bei der großen Verschiedenheit der Formate und der Beschaffenheit der Arbeiten, die in einer Buchdruckerei vorkommen, muß man doch am Ende zu der Hülfe von guten Handpressen und ersahrenen Arbeitern seine Zuslucht nehmen. Mit Recht sagte daher einstens ein Druckmaschinenfabrikant zu einem Buchdrucker, der ihn besuchte und ihm gegen die Anwendung seiner Maschine einwendete, daß so viele Drucker dadurch arbeitslos werden würden, — "wenn Sie einen 'guten' Drucker zu viel haben, so schicken Sie ihn mir nur zu."

Die Buchdruckerpresse von Miller wird einem einzigen Manne in Bewegung gesetzt, und liefert mehr als 2000 Abdrücke in einer Stunde; zwei Knaben legen das Papier ein und zwei andere legen die gedruckten Bogen aus. Die Form liegt auf einem Laufbrette, das längs den eifernen Schie= nen vor und zurück läuft; und geht unter einem großen Eylinder weg, wodurch der Abdruck bewirkt Nachdem der weiße Bogen auf den Deckel gelegt worden ist, geht er nämlich zwischen die Walzen und Bänder unter den Eylinder, der ihn auf die eingehobene Form drückt und abdruckt. Von da wird er wieder vorwärts getragen und ruht auf andern Bandern, wo ein Knabe ihn dann wegnimmt. Diese Bänder, die den Bogen unter die Enlinderfläche tragen, laufen über kleine Rollen, die in der erfor= derlichen Entfernung befestigt werden können. Ber= mittels der Puncturen macht man das Register, indem sie mit der größten Leichtigkeit nach jeder Richtung geschoben werden können. Die Maschine hat auf beiden Seiten ferner zwei Vorrichtungen, um die Farbe zu vertheilen. Elastische Walzen bringen die Farbe herbei, und vertheilen und tragen sie auf die Form auf, wenn sie hineingefahren und unten wieder herausgefahren wird. Die Farbebe= hälter, woraus die Walzen versorgt werden, sind an beiden Seiten der Laufbahn befestigt, und außer dem tragen noch zwei andere Walzen die Farbe gleichmäßig auf der Form auf. Gie gehen zwei Mal über die Form weg. Die Walze, welche die anderen mit Farbe versorgt, ist mit einem sich re-

gulirenden Schabeisen (grattoir régulateur) versehen. Während der Abdruck geschieht, wird die Walze, welche Farbe empfängt, mit der Versorgungswalze in Berührnng gebracht und empfängt eine hinlängliche Quantität Farbe für den folgenden Abdruck, mährend die Form herausgefahren wird. Die Walze, welche die Farbe vertheilt, erhält mahrend ihrer Umdrehung eine Seitenbewegung, um die Farbe über die ganze Oberfläche der elastischen Walzen zu vertheilen. Der Mechanismus, welcher der Maschine die Bewegung ertheilt, beruht auf einem völlig neuen Grundsatz, und die Maschine felbst ist leichter in Bewegung zu setzen, als eine gewöhnliche Presse. Man kann mit mathematischer Genauigkeit den Druck des Enlinders bestimmen, so wie der Walzen, um einen starken oder schwächern Abdruck zu haben, je nachdem es die Beschaffenheit des Werkes verlangt. Die Einfachheit der Construction und die geringe Reibung, welcher die Maschine unterworfen ist, tragen dazu bei, daß fie außerst felten eine Störung leiden wird. Knabe ift im Stande, die Maschine in ihrer völligen Thätigkeit anzuhalten. Eine Dampfmaschine von zwei Pferde Kraft ist hinreichend, zehn solche Pressen in Bewegung zu setzen.

Der Buchdrucker Zellfarth in Erfurt hat eine Presse erfunden, welche der von König vorgezogen zu werden verdient. (So sagt Rarmarsch in dem Wien. Jahrb. des k. k. Polytechn. Instit. Bd. IV.

S. 544.) Diese Maschine, welche in jeder Größe ausgeführt werden kann, und welche acht Bogen zugleich druckt, liefert in zwölf Stunden von jedem Bogen 7000, im Ganzen also 56,000 Abdrücke auf beiden Seiten. Sie wird leicht durch ein Pferd in Bewegung gesetzt. Drei Menschen reichen hin, um das Papier auf den Rahmen zu legen, und es nach dem Abdrucke wieder wegzunehmen. Die ausgesdruckten Formen werden aus-, und neue ein gehoben, ohne daß die Maschine in ihrem Gang eine Störung erleidet. Einsach und sest, ist diese letztere nur wenigen Reparaturen unterworfen. (Sie ist nie ausgeführt worden).

Eine Beschreibung der von H. Amade Durand zu Paris erfundenen Walzendruckerpresse siehe in Dingler's Polytechn. Journ. B. XI. S. 1.

Eine Beschreibung der Buchdruckerpresse sindet man in der Encyclopédie method. Arts et métiers. Tome 3. — Verhandlungen des Vereins zur Besörderung des Gewerbsleißes in Preußen. Jahrg. 1823 1c. — v. Langendorf's aussührliches System der Maschinenkunde Band I. Abtheilung 2. (Heidesberg und Lyzg. 1826. 4.). § 355° — 355°.

Was wirkt und schaffet dort an jenem Orte, Was regt sich da in steter Emsigkeit? Ein Himmelslicht entsteigt der Eisenpforte, Der Druckerpresse ist der Raum geweiht. Hier kleiden sich Gedanken schnell in Worte, Und schlagen zündend in das Rad der Zeit. Des Körpers Usche mag der Wind verwehen, Des Geistes Werk kann nicht mehr untergehen.

In deinem Schooke hast du sie erzeuget, Die hohe Kunst, mein teutsches Baterland. An deinem Busen hast du sie gesäuget, Hast sie gepflegt mit deiner treuen Hand. — Nie wird dein Haupt, das siegende, gebeuget, Dein Reich blüht ewig, himmlischer Berstand! Ein Gutenberg verlieh die besten Wassen, Durch Nacht und Graus dir Sieg und Necht zu schaffen.

> Grasmus Darwin's Tempel ber Ratur. (Hansard S. 621).



## Viertes Buch.

Vermischte Aufsätze für die Gesammt: Buchdruckerei.

## Erstes Rapitel.

## Von der Buchdruckerfarbe.

Bei dieser für die Schönheit des Druckes so wesentlichen Zubereitung, ist es meine Absicht, etwas weitläusiger zu sein, als alle die senigen, welche über diesen Gegenstand geschrieben haben, und deren Zahl ist klein. Trop der vielen Bemühungen, die in England, dessen gränzenlose Industrie eben so sehr Gegenstand der Bewunderung als der Nachsahmung und Eifersucht der übrigen Welt geworden ist, bietet dieser Gegenstand noch ein großes Feld für weitere Verbesserung dieses Artikels dar, und

ob gleich von Zeit zu Zeit sich viele Fabrikanten in der Verfertigung des selben ausgezeichnet haben, so ist doch bis jest keiner noch so glücklich gewesen, das erwünschte Ziel der Vollkommenheit zu erreichen.

Beale Blackwell (- sein Name ist schon Zeuge bavon —) war der erste Fabrikant der Buchdruckerschwärze oder Farbe in England, der sich einen Namen erworben hat; er errichtete beträchts liche Fabrifen und lange war er seinen Mitbewer= bern unerreichbar. (Blackwell's Manufaktur wird jett von Colvil, welcher einige Zeit lang Ge= schäftstheilnehmer war, fortgeführt.) Endlich er: richteten Martin u. Comp. ihre Fabrike in Birmingham, und um der Gerechtigkeit willen muß ich sagen, daß sie größere Verbesserungen in der Verfertigung dieses Artikels gemacht haben, als irgend einer ihrer Vorgänger. hansard versichert uns, daß er die meiften der verschiedenen Farben versucht hat, blos aus dem Wunsche, zur Mitbe= werbung aufzumuntern, und einen bessern Artikel zu finden; diese Versuche haben ihn aber in seiner Meinung zu Gunften der oben erwähnten Firma bestärft.

In einem Aundschreiben vom Januar 1817, welches von ihnen ausgegeben wurde, heißt es — » Da die Druckerkunst seit wenigen Jahren einen Gipfel von Vortresslichkeit erreicht hat, den sie nie in den früheren Zeiten bestiegen, so ist es wirklich sehr ausfallend, daß ein zur Schönheit des Druckens so wesentlicher Artikel, wie die Buchdruckerschwärze,

fo lange unvervollkommnet geblieben ist. Nicht zu läugnen ist es, daß diese Zubereitung in vielen Fällen sehr viel zu münschen übrig gelassen hat; häusig war die Farbe so klebrig, daß sie die Fasern des Papiers abriß, wodurch Pußen entstanden; ein anderes Mal wollte sie nicht gehörig trocknen; und noch häusiger lief sie auf dem Papier oder wurde gelb, wegen der Unreinigkeiten und der uns vollkommenen Mischung des Dels und Rußes, sv daß in einem Drucke, der, in seder anderen Hinssicht, für tresslich gehalten werden mußte, alse die Schönheit und alse die Sorgkalt, die darauf verswendet worden war, vernichtet wurde.

»In der Hoffnung, diese Mängel, die für den Buchdrucker vorherzusehen ganz unmöglich sind, zu vermeiden, und eine Buchdruckerschwärze zu verserztigen, welche, während sie Schönheit mit Fülle der Farbe vereinigt, berechnet ist, einen klaren Abdruck von den feinsten Schattirungen auf Holzstöcken zu geben, haben wir viele verschiedene Versuche angestellt, die kostspielig und mühsam waren. Bei der Leichtigkeit, womit wir (als Buchdrucker) die Prosducte dieser Experimente versuchen konnten, waren wir desto besser im Stand, ein entschiedenes Urstheil über die Resultate zu fällen, — und daß wir hierin glücklich gewesen sind, muß der ausgebreitete Absat der selben uns völlig überzeugen «, u. s. w.

Diese Bemerkungen zeugen, daß sie die Erfors dernisse ihrer Kunst, die sie ausüben, wohl gekannt haben, und ob sie gleich bis jett noch nicht die einzig erwünschte Vollkommenheit erreicht haben, so kann doch mit Recht von ihnen gesagt werden, daß sie auf der Liste der Bewerber die ersten sind.

Wenige Buchdrucker von Bedeutung in England versuchen, ihre eigene Farbe gang zu verfer= tigen; die Verbefferung der Manufakturfarbe ift das Höchste, was ein erfahrener Buchdrucker vorge= nommen hat. Sie reiben ab oder mischen den Ar= tikel mit solchen Zusäßen, die sie am besten geeig= net halten, ihm eine beffere Farbe oder eine mit ihrem Geschmack übereinstimmendere Tinte zu ge-Auch bei uns sollte es so fein. Wollte nur der Buchdrucker, der in der Rähe von großen Stad= ten wohnt, sich ein einziges Mal die Mühe geben, Alles bei der Verfertigung aufzuschreiben, was er ausgiebt, so würde er sich bald überzeugen, daß er eine eben so gute Buchdruckerschwärze aus ber Da= nufaktur erhalten könnte. Manchem, der gang wie verlassen in einer großen Entfernung von Han= delsstädten wohnt, wird es nicht zu verdenken sein, wenn er seine Schwärze sich selbst bereitet; aber auch selbst dieser wurde bei einem Versuche bemer= fen, daß er seinen Artifel, trot der großen Ent= fernung, doch eben so wohlfeil aus der Manufaktur erhalten könnte, als er ihm selbst zu stehen kommt. Biele werden hier ihren Kopf schütteln; man chreibe sich nur seine Unkosten alle ohne Ausnahme auf, und vergleiche, nicht der Gefahr beim Sieden

außerdem noch zu gedenken! \*) Uebrigens verbient die Gewohnheit, große Quantitäten für seinen eige= nen Bedarf zu verfertigen, allen Tadel; fiedet vier Mal des Jahres, und eine beffere Schwärze merdet ihr erhalten. Doch mas verstehen wir unter einer guten Buchdruckerschwärze? Wie muß sie beschaffen fein? Hier heißt es freilich - "fo viel Ropfe, fo viel Sinne." Einige haben sich sogar in den Ropf gesett, daß ein ins Purpurne fallender Un= flug die Schönheit des Druckes erhöhete! Schwarz, so vollkommen als Schwarz sein kann, ist, meiner Einsicht nach, das beste Merkzeichen guter Farbe. Das Lampenschwarz, welches man im Handel er= hält, ist zu grob und zu unrein, um ein solches Schwarz zu geben. Freilich haben sich die Buch= drucker dieses unreinen Schwarzes mährend einer Periode von fast 200 Jahren bedient; und der berühmte Baskerville (geb. 1706, gest. 8. Jan. 1775) war der erste, welcher seine Aufmerksamkeit auf diesen so wichtigen Artikel lenkte. Sein spähendes Auge schaute immer nach Verbesserung aus, und fein Geift, geschwind und scharf wie sein Auge, war bereit, die erste Idee zu beschleunigen. Ihm war es vorbehalten, nach einem folden Verlaufe von Zeit eine beffere Urt Schwarz für den erfor= derlichen Zweck zu entdecken, und großes Theiles

<sup>\*)</sup> Seit mehreren Jahren hat die Verlagshandlung dieses Werkes ein bedeutendes Lager von Druckerfarbe in vier verschiedenen Gattungen vorräthig.

kann diesem glücklichen Erfolge ber Borzug feiner Drucke, die mit Recht jest noch bewundert werden Sein glückliches Streben zugeschrieben werden. spornte auch Andere an, und einige wenige aus so vielen Versuchen waren im Laufe der Zeit theils Einige setzten Indigo oder Bers weise gelungen. liner Blau der gewöhnlichen Manufakturschwärze bingu, und vervollkommneten beträchtlich ihre Farbe; aber die Schwierigkeit, mit dieser Farbe zu arbeiten, und die Unmöglichkeit, von Holzschnitten oder kleinerer Schrift deutliche Abdrücke zu liefern, ohne bedeutende Mühe und großen Zeitverluft, machten bald diese scheinbare Verbesserung vergef: fen. Andere engländische Buchdrucker verschafften sich ihr Schwarz vom Continent, und in einigen Fällen waren sie glücklich.

So schlief die Entdeckung (1760) Baskerville's von seinem Tode bis 1790, als Robert Martinvon Birmingham eine große Menge von Lampen, ruß aufkauste; da es aber schwer hielt, mit diesem Artikel regelmäßig versorgt werden zu können, und die Arbeiter bald den Ruß verfälschten, so bald sie merkten, daß nach diesem Artikel eine bedeutende Nachfrage war, so verfertigte sich Bulmer, dem die aufgekauste Quantität zu Versuchen abgelassen worden war, selbst für seinen eigenen Bedarf den Ruß; und er erhielt ein weit schöneres Schwarzals zuvor. (Das Lampenschwarz, in der ursprüngslichen Bedeutung des Wortes, ist seiner Ruß, der auf folgende Art gewonnen wird. Ueber eine mit Del gefüllte und mit einem dicken baumwollenen

Dochte versehene brennende Lampe, wird ein Dach von Blech aufgeschlagen, wo sich der Ruß ansett, den man mit einer Feder absegt und sorgfältig vor Staub verwahrt. Leinölruß ist der beste und selstenste von dieser Art. Um gewöhnlichen Ruß seiner zu machen, glüht man eine Feuerzange durch, streut darauf den Ruß, und läßt ihn so lange, bis er zu rauchen aufgehört hat.) Das langsame und mühssame Versahren des Sammelns und das Unangenehme des Geschäftes machten es unmöglich, sogar auf diese Weise eine beträchtliche Quantität zu erslangen, ohne die Versertigung im Großen auszusühren.

Jeder Buchdrucker sieht seicht ein, daß die Versfertigung der Farbe sehr große Aufmerksamkeit ersfordern muß, und daß sie nie mit Vortheil fortgesführt werden kann, wenn man sich mit verschiedenen Arbeiten befaßt; ist auch hier und da der Zweck zum Theil erreicht worden, so ist es nie ohne unsgeheuere Unkosten geschehen, welche nur durch das Orucken von Prachtwerken zurückbezahlt werden können.

Bulmer's glückliche Versuche reizten wieder von Neuem die Buchdrucker zur Mitbewerbung auf. Unter ihnen scheint Thomas Martin, der Nesse von Robert Martin, der glücklichste gewesen zu sein. Schon früh von seinem Oheim unterrichtet und mit dem Handel bekannt, hatte er Vortheile vor Anderen voraus, und versertigte auch bald eine Farbe, die mit Recht für die schönste gehalten wurde. Er befolgte das Bulmersche System und machte seine

Das langsame Berfahren und die eigene Karbe. häufigeren Nachfragen nach schöner Schwärze bewogen ihn bald, mehrere Versuche anzustellen und verschiedene Apparate für die Manufaktur der sel-Bei feiner Arbeit entdecte er felben zu errichten. verschiedene Verfertigungsmethoden, und lieserte ein Schwarz aus vorher nicht gebräuchlichen Materialien, welches alle anderen Sorten im Handel über= traf. Aufgemuntert durch seine glücklichen Unternehmungen und durch die immer häufigeren Rach= fragen nach guter Buchdruckerschwärze, errichtete er eine große Manufaktur, wo er nach seinen neuen entdeckten und verbesserten Grundsäßen ein schönes Schwarz verfertigt, worauf er und sein Geschäfts: theilnehmer Grafton neulich ein Patent genommen haben. Siehe Repertory of Arts, Vol. 43, p. 257.

Sansard halt es für das schönste Schwarz, das je in England gemacht worden; es soll von Rohlengas gewonnen, und der Ruß auf eine ähnliche Weise gesammelt werden, wie der für das 'Spirit-Black' in ihrem Patente beschriebene. Der ungeheuere Apparat, welcher ein langes Gebäude ein= nimmt, macht es unmöglich, eine klare Idee durch Auch die eine wörtliche Beschreibung zu geben. engländische Liberalität und Humanität verbietet schon solches. Man ist absichtlich nicht ganz klar und deutlich!

Der Wetteifer, welcher auch jest unter Teutsch= land's vorzüglichen Buchdruckern in Hinsicht der Vortrefflichkeit des Druckens herrscht, scheint auch diesen so nothwendigen Artikel, wie doch die Farbe

•

wirklich ist, zu berücksichtigen; und es steht zu hoffen, daß das Geschäft binnen kurzer Zeit mit Farzben, die für die verschiedenen Zwecke der Presse berechnet sind, und die Schönheit und Fülle der Farbe mit Klarheit des Abdruckes verbinden, in einer so verbesserten Qualität und zu so wohlfeilen Preisen versorgt werden wird, daß es den Buchdruckerherrn gänzlich zu verdenken wäre, einen Theil ihrer schäßbaren Zeit zu verwenden, und sich in Unkossen, nebst der Gesahr beim Sieden, zu verwickeln, um sich die eigenen Farben selbst zuzubereiten. Nur wenige können diese Kunst erreichen, und wird sie erreicht, so haben sie so viel zu wagen und wenig zu gewinnen.

Bei diesen Bemerkungen, wozu mich der allgemeine Rupen bewogen hat, muß man aber nicht glauben, daß ich hierdurch den Eifer speculativer Köpfe zu dämpfen oder den Nachforschungsgeist in der Verfolgung der Vollkommenheit zu unterdrücken suchen will; nur ausweisen wollte ich diesen oder jenen Vortheil, welchen ich erkannt habe.

Gute Buchdruckerschwärze erfordert verschiedene Eigenschaften, von denen einige sogar mit einans der im Widerspruch zu stehen scheinen. Schönheit des Schwarzen, Lauterkeit und Geschmeidigkeit des Firnisses, umd gehöriges Zerpulvern und Mischen der Ingredienzien müssen sie, so zu sagen, unfühlsbar machen. Dem Auge sollte sie wie eine klare schwarze Tinte erscheinen; nicht blendend oder glänzend, und doch nicht matt. Die feineren Sorten sollten so steif gemacht werden, daß sich noch die

37

selben Unebenheiten der Oberfläche nach zwölf Monaten im Geschirre zeigen; auch darf sich keine Haut darauf angesetzt haben. Sie muß nicht trocken werden, mahrend sie im Geschirr oder Faß aufbewahrt wird, noch zu kleberig; doch vieles hängt von der Natur und Beschaffenheit des Papiers ab. Der denkende Drucker muß sich daher, in Ansehung der Zusammensetzung der Druckerfarbe, nach dem Papiere richten, auf welches er drucken will oder soll. Zum Druck auf festes geleimtes Schreibpapier kann die Farbe freilich viel stärker genommen werden, als zum Drucke weicher oder ungeleimter Druckpa= piere. Ist die Farbe zu schwach, so werden die Buchstaben bald an ihren Rändern gelblich auf dem Papier erscheinen, so wie selbst das Papier nach und nach in solchen Fällen auch ganz gelblich wird. Oft mißt man aber auch die Schuld der Farbe bei, während sie dem Papiere zugeschrieben werden sollte.

Berschiedene Vorschriften sind zu verschiedenen Zeiten über diesen Gegenstand bekannt gemacht worden, jetzt aber fast in Vergessenheit gerathen, was gerade für die Unbrauchbarkeit der selben zu sprechen scheint; sie hier wieder aufzutischen, würde demnach wol nicht rathsam sein. Nur das Bassferville'sche Verfahren will ich vor der Hand mit theisen, wie es Zansard angegeben hat.

Er nahm drei Galonen\*) von dem schönsten, abgelegenen Leinöl, that es in ein Gefäß, welches

<sup>\*)</sup> Gine Galone ift 3,264 Wien. Maas.

vier Mal diese Quantität fassen konnte, und kochte es bei einem lange fortgesetzen Feuer, bis es eine gewisse Dicke oder Zähigkeit annahm, je nachdem das Papier war, wozu die Farbe gebraucht werden sollte. Um dies zu erfahren, ließ er kleine Quantitäten auf einem Stein erkalten und nahm sie dann zwischen dem Finger und dem Daumen; konnte er einen Zoll langen oder noch längeren Faden herausziehen oder gleichsam herausspinnen, so war das Del hinlänglich gesotten. Nur lange Uebung macht hier den Meister, und große Sorgkalt und Borsicht ist erforderlich, weil durch Nachlässigkeit und unbesonnenes, ungeschicktes Benehmen leicht Unglück vorgehen kann und schon vorgefallen ist.

Das Leinöl, welches uns gewöhnlich der Han= del anbietet, ift für unsern Zweck hier gang un= brauchbar, indem es zu häufig von gewinnsüchtigen Delmüllern oder Delhändlern mit Hanföl, Rubol oder einer anderen zur Druckerfarbe gar nicht brauchbaren Delgattung vermischt oder aus unrei= fem und schlechtem Saamen ausgeprest und sehr oft in den Dampfkesseln überhitt wird, um eine größere Menge herauszupressen. Diese allzu über= flussige Site erzeugt eine große Menge Schleim, der sich mit dem Dele vermengt. Freilich ist in allen Saamenolen mehr oder minder diese schlei= mige Zusammensetzung; es ist daher nothwendig, daß das Leinöl durch langes Liegen abgeklärt wird und seine gröberen Theile und etwaigen Unrath oder Unreinigkeiten auf den Boden des Fasses ober des Gefäßes absett. Immer sollte man gutes rei=

nes Leinöl vorräthig ankaufen, und es wenigstens 12 Monate ruhig fiehen laffen, bevor man Firnis daraus macht; steht es noch länger, so wird es noch verbesserter. Das beste Del muß eine blasse Strok= farbe haben. Der zubereitete Firnig muß wenig= ftens zwei Monate steben, damit fich der aufgelöste Schleim und anderer Stoff auf bem Boden absetzen kann, bevor man ihn gebraucht. Einige fügen ihren Firnissen gekochten Terpentin (Terebinthina cocta, das Barg, welches beim Distilliren des Terpentin= öls in der Blase gurud bleibt,) bingu; Andere Barg und nicht selten Seife; diese sind gewiß in einigen Fällen sehr anwendbar; vorzüglich läßt sich die Form darnach leicht abwaschen; dies ist aber auch der ein= gige Mugen. Doch ich gehe wieder guruck zu der Baskerville'schen Methode.

Das so präparirte Del ließ er abkühlen, und löste dann eine kleine Quantität braunes oder gelsbes Harz darin auf, worauf er es dann einige Monate ruhig stehen ließ. Vor dem Gebrauche mischte er das Del mit seinem Lampenschwarze bis zu einer gewissen Dicke und rieb es dann gehörig.

Zansard vermuthet, daß diese Methode mit sehr wenig Abänderung auch von Bulmer befolgt worden ist, und er damit die schöne Ausgabe des Shakspeare und einige andere Prachtwerke gedruckt hat. Wird das Sieden des Deles mit gehöriger Sorgfalt betrieben und das Schwarze oder der Ruß wohl vermischt und gerieben, so kann keine schönere und feinere Druckerfarbe verfertigt werden.

Savage scheint in seinem neulich erschienenen Werke 'on Decorative Printing' dieser Theorie zu widersprechen, indem er sagt, daß man auf keine Druckerfarbe bauen könne, wo Del die Basis vom Firniß bilde; demnach hat er eine ganz neue Mesthode vorgeschlagen, wobei er sich gar keines Deles bedient; nämlich

Ropaiva-Balsam\*) . 9 Unzen. Bestes Lampenschwarz . 3 = Berliner Blau . 1½ = Indianisches Roth \*\*) . ½ = Getrocknete Terpentinseise . 3 =

Werden diese Ingredienzien wohl zerpülvert, so mögen sie eine Druckerfarbe von guter Tinte geben, wie das ganze Werk zeigt, welches Savage damit gedruckt hat; bei einer genaueren Untersuchung sinzdet man aber, daß sie sich nicht so willig auf der Form hat vertheilen lassen und nicht der Natur und Beschassenheit des Papieres angepaßt worden ist. Ein Jeder wird dies sinden, der sich nur die Mühe giebt, diese Composition zu versertigen und zu versuchen, da ich sest überzeugt bin, daß alle Oruckerfarben, die eine so große Quantität Berz

<sup>\*)</sup> Der Kopaiva - Balsam (Balsam Capivi oder Copaida) kommt in irdenen Krügen, und diese in Fässern, vornehmlich aus Brasilien und Guinea, und wird, in Engstand, bei Pfunden verhandelt.

<sup>\*\*)</sup> Ift ein purpurrother Eisenocher, der von der Insel Ormus kommt. Das gemeine Indianische Roth wird aus dem Todtenkopf (Colcothar vitrioli) präparirt.

tiner Blau enthalten, mag es noch so fein gepülz vert worden sein, sich schlecht bearbeiten lassen; eben so halte ich den Kopaiva-Balsam nicht für einen guten Firniß zum Lampenruß, da die Farbe auf dem Farbesteine bald dicker und kleberiger werden und die Luft die Behandlung der Farbe leicht erz schweren würde.

Bei bunten Druckerfarben ist er sehr zu emspfehlen, wenn er mit einem Viertel weicher Seise verbunden wird, da er viel länger die schwereren Farben zusammen hält und nicht so bald hart wird, wenn er mit Berliner Blau oder Vermillon gestieben wird, was doch immer geschieht beim Gestrauche des gewöhnlichen Druckerstruisses.

Doch damit mancher Leser nicht unbefriedigt mein Buch wegen der Armuth in diesem Artikel aus der Hand legen soll, will ich noch einige Borschriften folgen lassen. In Rees's Encyclovädie ist folgendes Recept für die Verfertigung der Druckersfarbe gegeben.

»Für schwarze Farbe. — Ein hundert Pfund Nuß- oder Leinöl werden zur Consistenz des Syzrups gesotten, und durch das Hineinwersen von zwei Pfund Brod und einem Duzend Zwiebeln gereinigt und geläutert. (Ich habe neulich einen Buchdrucker gesprochen, der von seinen Reisen zuzrückfam und unter anderen versicherte, daß das so genannte Abkreischen oder Abkröschen zwar eine alte, aber wirklich lächerliche Methode sei, und er es bei seinem Firnissieden völlig verbieten werde. "Dieses Hineinhalten von Brodstücken oder Sem-

meln, sagt Taubel, in welche man mit bem Def= fer Einschnitte macht, 'damit das kochende Del desto leichter in das Brod eindringen kann,' nennt man das Abfreischen oder Abfröschen, 'wobei sich mehrere überflüssige mässerige Theile in das Brod einziehen', welches dem Firniß zuträglich ift." Und weiter oben — "Man hält es (das Brod nämlich) so am Spieße steckend in das kochende Leinöl in dem Ressel 'so lange, bis sie (die Semmeln näm= lich) etwas braun zu werden anfangen und ganz vom Dele durchdrungen sind, oder sich davon voll angesogen haben.'" Wahrscheinlich ift dieser Ge= brauch blos der Leckerhaftigkeit der Drucker, die gewöhnlich bei uns den Firnif fieden, ju guschrei= ben; habe ich doch einen gekannt, der einzele Stücken von fehlerhaften Auftragwalzen aussog und zuweisen gang aß. Schreiber dieses hat auch diese fo genannten Leckerbissen versucht; feine Semmeln waren aber ftark mit Del durchdrungen; würden sie die mässerigen Theile stark ansaugen, so murde der Drucker sich dafür bedanken. Die Feuerhitze wird schon die überflüssigen mässerigen Theile aus= treiben oder in Dampfgestalt ausdünften. Es ist daher zu wünschen, daß dieser Gebrauch näher un= tersucht, und wenn sich seine Unhaltbarkeit zeigt, gänzlich abgeschafft werden möge!) Das Nußöl soll für das beste gehalten werden und wird folglich für die schwarze Druckerfarbe vorgezogen, obgleich die dunklere Farbe, welche sie vom Feuer empfängt, sie weniger für das Rothe brauchbar macht. Del wird in einem eisernen Reffel oder Gefäße

gesotten, welche wenigstens um die Balfte mehr faffen konnen, weil das Del im Gieden aufbrauft; wenn es im Sieden ift, muß es immer mit einem eisernen Spatel umgerührt werden; und brennt es nicht selbst aus dem Ressel auf (hier ist also von offener Siedung die Rede), so muß man es mit einem brennenden Spahn oder Stuck Papier anzünden, um die Dichtigkeit und Zähigkeit bes Firnisses zu vermehren und die fettigen Bestand= theile zu vermindern. Das Del läßt man eine halbe Stunde oder etwas länger brennen (bis die Flamme etwa eine halbe Elle hoch zu steigen be= ginnt, fagt Taubel); dann fest man den Dedel fest auf und dämpft dadurch die Flamme; das Sieden wird nachher bei einem mäßigen Feuer un= terhalten, bis das Del eine gehörige Confistenz erlangt hat, und also Firnik geworden ist (denn der Firnis ist das durch Rochen verdichtete Leinöl). Von diesem Firniß sollte man immer zwei Gorten haben, die eine mehr und die andere weniger ge= focht, oder eine stärkere und schwächere, um für verschiedene Zwecke und bei verschiedener Witterung gebraucht werden zu können. Das Del, fagt man, verliert durch das Einkochen in starken gaben Fir= niß von zehn Viertel an zwei Viertel (vergleiche weiter unten die Bemerkungen von Zaller); ver= schiedene Dele, und vielleicht das selbe Del bei ver= schiedener Witterung, verlieren aber mehr oder me= niger. Der Gebrauch, Brod und Zwiebeln hinein zu werfen soll die Schmierigkeit wesentlich entfer= nen; Dr. Lewis zweifelt aber, ob folde Bufate

von großem Nugen sind. (Also noch ein anderer Zweifeler! Das die Zwiebeln bewirken, kann ich Hierauf kocht man 30 oder 35 % nicht sagen.) Terpentin, bis man findet, daß er, nach dem Er= kalten auf dem Papiere, wie Glas zerbricht, ohne ju Pulver zu werden; denn wenn er sich pulvert, so ist es ein Zeichen, daß er verbrannt ift. Nach= dem das Del und der Terpentin so präparirt wor= den sind, so gießt man das Erste nach und nach, halb falt, jum Legten; rührt das Ganze wohl um, bis es völlig sich vermischt hat. Nun wird das Rochen wiederholt und die 'gewöhnliche' Compo= . sition (meine teutschen Leser werden die acht eng= ländische Beschreibung nicht verkennen!) hinzuge= mischt. Man bedient sich des Terpentins, um die Firnismasse und dessen Eigenschaft bes Trocknens ju vergrößern; einige Künstler bedienen sich auch zu diesem Behufe der Glätte (litharge); doch war dies ein Geheimnis, das nicht ausgeplaudert wer= den durfte! Le Breton bemerkt in der Encyclo= padie, daß bei altem abgelegenem Dele man weder des Terpentins noch der Glätte bedarf; bei neuem oder jungem Dele wäre jedoch etwas Terpentin nothwendig, weil sich sonst das Papier rupft, d. h. es bleiben vom Papiere kleine Papierstückhen ober Fasern oder abgedruckte Buchstaben, besonders bei in Holz geschnittenen Figuren, Finalstöcken, Lei= sten und dergleichen, auf der Form kleben, wodurch der Druck vollgeschmiert und voll Puten erscheinen muß. Es ist immer beffer, fügt er hinzu, altes Del zu gebrauchen, statt frisches erst durch dieses

Verfahren brauchbar zu machen; denn Terpentin und Glätte, und zumal Letztere, verursachen ein so festes Ankleben an die Schrift, daß mancher Bogen verdorben wird.

»Um nun Farbe zu machen, so nimmt man eine Quantität von dieser Mischung und eine gemisse Quantität von Lampenruß, reibt beide Massen mit einem Läufer oder Reibsteine zusammen, bis das Ganze völlig eine Masse oder eine Art Brei ist, und dies ist die Druckerfarbe.

»Man muß immer ganz starken, mittelmäßig starken und schwächeren Firniß oder sogenannte Farbe vorräthig haben, damit man sich in Zusam=mensehung der selben beim Drucken auf dieses oder jenes Papier darnach richten kann.« Starkes Pa=pier und heiße Witterung verlangen starke Farbe; und diese Stärke oder Schwäche der Farbe beruht auf dem größeren oder geringeren Kochgrad des Firnisses. Nach Le Breton's Angabe sind dritte=halb Unzen Lampenruß zu 16 Unzen Firniß hin=länglich. — Lewis's Commerce of Arts, p. 371.

»Für rothe Farbe gebraucht man die selben Materialien, wie bei Schwarz, nur statt des Lampenrußes nimmt man eine passende Quantität Zinnober (Vermillon) Einige sind der Meinung, daß der Zinnober einen größeren Glanz bekommt, wenn man von Fischleim so viel als eine Nuß besträgt, oder Branntwein oder Firniß mit der Farbe wohl vermischt.»

So viel verrathen die Engländer; der Fran= zose ist gesprächiger. Ob ich gleich nicht viel Ge= wicht auf die Beschreibungen solcher Versuche lege, so muß ich doch die Wißbegierde mancher Buchdrucker hier so viel als möglich zu befriedigen suchen. Viele, die nicht einen unmittelbaren Verkehr mit einer Haupt- oder Handelsstadt haben können, wo der Artikel gleich fertig zu haben ist, werden hier einige Belehrung erwarten, und deshalb lasse ich noch Andere auftreten.

Die Farbe oder Schwärze, welche zum Büscherdruck gebraucht wird, besteht aus Firniß und Ruß. Um diesen Firniß zu bereiten, nimmt man einen eisernen oder kupfernen Kessel, welcher unten geräumiger ist als oben, wo er eng zugeht; an den Seiten sind zwei Henkel, um eine Stange quer durchstecken und den Kessel von einem Orte zum anderen tragen zu können. Der Deckel dieses Firsnißsiedkessels sollte wohl schließen, um die Flamme des brennenden Deles ausdämpfen zu können.

»Diesen Ressel oder diese Farbeblase füllt man mit Del an, jedoch nicht ganz voll, sondern nur ein wenig mehr über die Hälfte, oder lieber blos bis zur Hälfte; denn wenn man mehr hinein thut, so ist zu befürchten, daß das Del ganz verloren geht, weil es in dem selben Grade steigt, wie es erhist wird.

»Man hat nur zwei Sorten Del, die zur Verfertigung des Firnisses sich eignen, nämlich das Lein- und das Nußöl; alle die anderen Dele sind unbrauchbar wegen ihrer allzu großen Fettigkeit; der Abdruck wird beim Auftragen vollgeschmiert und die Buchstaben erscheinen nach und nach gelb:

lich; doch bedient man sich auch zuweilen des Hanfund des Rüböls, aber blos in Druckereien, wo nichts als Ralender und andere ähnliche wohlfeile Schriftchen gedruckt werden, und wo nicht auf Schönheit des Druckes gesehen wird, sondern blos Wohlfeilheit das einzige Ziel ist.

» Die so bis zur Hälfte mit Lein - oder Rugol angefüllte Blafe fest man offen über ein belles Feuer. Um die überfluffigen fettigen Theile Des Deles heraus zu ziehen und so das Del zeitiger und geschwinder zu verdichten, wirft man bei 50 Pfund Del ein halbes Pfund altbackene Brod= fruste und 6 oder 7 Zwiebeln hinein, die man wieder herausnimmt, wenn sie gang braun gewor= den sind. Go läßt man das Del noch zwei Stunden fortkochen, bis es fich entzündet; nach einer Weile sett man den Deckel fest auf die Blase und dämpft die Flamme. Um sich nun zu überzeugen, ob der Firnis die erforderliche Dichtheit und Zähig= feit erhalten hat, nimmt man mit einem in die Farbeblase getauchten Holzspahn etwas Firnis ber= aus, und läßt es auf einen Stein ober Schiefer oder auf ein kaltes irdenes Geschirr tropfeln und erkalten, und dann untersucht man, ob der Firnis zähe oder dicht genug gesotten, ob er Faden zieht und hinlänglich kleberig ift. Findet man bas Ge= gentheil, oder daß er noch fließend ift, so ift kein anderes Mittel, als noch länger fochen zu laffen.

» Den so bereiteten Firnis läßt man in dem selben Geschirre bis den anderen Morgen erkalten; hierauf bringt man ihn in ein anderes Gefäß, um

davon zu nehmen, wenn man Druckerfarbe maschen will.

» Wenn es der Fall ist, daß der Firniß für die Verfertigung der Farbe im Winter zu stark ist, so sollte man aus Vorsicht einen Topf voll, mehr oder weniger je nachdem das Bedürfniß ist, eine Stunde nach dem Abkreischen mit dem Brode her= ausschöpfen, um den allzustarken damit erweichen zu können; auch bedient man sich des selbigen, bei dem Drucke der in Kupfer gestochenen oder in Holzgeschnittenen Abbildungen.

» Man hat jedoch zu beachten, daß dieses aus= geschöpfte Del erträglich gekocht haben muß; ist dies nicht der Fall, so wird der Abdruck gelblich, schmierig und der Widerdruck schwach werden.

» Wenn das Del im Begriff ist, sich in Firniß zu verwandeln, so sind folgende Vorsichtsmaaßregeln zu beachten.

» Sobald das Feuer unter der Farbeblase ausgemacht worden ist, nimmt man einige Stücke grober Leinwand, macht sie naß, ringt sie aber hersnach wieder gut aus, so daß sie nur noch seucht bleibt. Wünscht man die Flamme zu dämpfen, so spannt man sie straff über die Deffnung des Ressels, und drückt sie recht fest um den Rand hersum an.

» Ebenfalls muß man eine eiserne Stange, die jedoch im Nothfalle von hartem Holze sein kann, bei der Hand haben, daß sie durch den Griff an dem Deckel und durch die beiden Henkel des Kessels durch gesteckt und der Kessel oder die Blase, wenn

das Del endlich Firniß geworden ist, mit der selben von zwei Personen leicht und sicher vom Feuer weggetragen werden kann.

» Einige Buchdrucker halten einen Zusatz von Terpentin zum Dele für nothwendig, indem es die Farbe stärker mache und sie selbst geschwinder trockene; alles dies ist zwar nicht abzustreiten, man sieht jedoch die Unfälle nicht vorher, die daraus entstehen können.

»Wenn man nämlich diesen Terpentin nicht genau so kochen läßt, wie es recht ist, um ihn mit dem Dele vermischen zu können, so macht er den Firniß so stark und dick, daß sich das Papier ruptt.

» Wenn der Terpentin so gar gehörig gesotten worden ist, so gleicht er doch einem sehr flüssigen Teige, welcher wie aus kleinen Sandkörnern bessteht, die sich fast nie mit dem Firniß vermischen und sich auf den Boden des Geschirres sezen, so daß man sich nicht wundern darf, wenn man beim Gebrauche der Farbe die Lettern vollgeschmiert findet.

» Der Terpentin muß übrigens in einem bestonderen Geschirre gekocht werden, und der Ort, wo man das Sieden vornehmen will, muß frei sein, an keine Gebäude, sonstige Behältnisse oder andere Gegenstände anstoßen, die leicht Feuer fanzen können. Wenn dieser Terpentin ohngefähr zwei Stunden über dem Feuer gestanden hat, so taucht man ein Stück Papier hinein, und läßt es sich gut zerbrechen, ohne daß etwas auf dem Papiere kleben bleibt, wenn man es, nachdem es trocken ist, reibt, so ist dies ein Beweis, daß der

Terpentin genug gekocht hat. Hierauf entfernt man die Firnisblase, um den Terpentin hinein zu schützten. Man rührt den Firnis mit einem eisernen Spatel um, dann bringt man ihn wieder über das Feuer eine Viertelstunde lang, rührt ihn von Zeit zu Zeit um, bis der Firnis mit dem Terpentin wohl vermischt ist.

- » Wer sich des Terpentins nicht bedient, muß immer altes Del liegen haben; denn je älter das selbe ist, desto geschwinder wird es gesotten sein und einen bessern Abdruck liefern. « —
- »Der Kienruß (le noir de fumée) ist der Ruß von verbranntem Pechharze (la sumée de la poix-résine brûlée), welchen man in einem kleiznen, wohl verschlossenen und ganz mit Schaaffellen ausgeschlagenen Zimmer sammelt, indem man ihn von den Fellen abschüttelt. Da es aber gefährlich ist, das Feuer in einem Hause zu haben, so ist es besser, diesen Ruß in einem, von dem Hause ein wenig abgelegenen Hause, welches ein Ziegeldach hat, zu bereiten.
- »Die Fabrikanten nennen dieses Zelt den Rußsack (le sac-à-noir); er hat vier kleine Balken
  von drei oder vier Quadratzoll, und ist sieben bis
  acht Fuß hoch, und wird an jeder Seite von zwei
  hölzernen Querbalken unterstützt, so daß es einer
  Bettlade mit einer kleinen Thüre gleicht, wo man,
  ein wenig sich bückend, hinein gehen kann.
- » Man kann diesen Außsack so groß machen, als man Lust hat; das Obere dieses Sackes ist ein Boden, welcher gut zusammengefügt sein

follte. Einige machen auch unten einen Boden; aber aus Furcht, daß durch die Asche Feuer entsstehen könne, ist es vorzuziehen, ihn pflastern oder mit wohl zusammengefügten Steinen auslegen zu lassen; hierauf befestigt man rings herum an diese vier Balken Leinwand, die so dicht sein muß als möglich, mit kleinen Zwecken in einer Entsernung von zwei Zoll von einander, und verstopft alle Spalten und Rizen in den Seiten; ist dieses geschehen, so klebt man starkes Papier über die Leinzwand, über die Fugen des Bodens, und rund um die untere Einfassung, damit der Rauch an keiner Stelle durchdringen kann.

» Ist dieser Rußsack verfertigt, so nimmt man ein eisernes Geschirr, im Verhältniß der Größe des Sackes, füllt es mit Pechharz einen guten Zoll hoch, welches man zuvor in Stücken von dem Um= fange eines Zolles zerschlagen hat.

»Den so gefüllten Topf setzt man nun in die Mitte des Sackes, und zündet das Feuer mit einem Stück Papier an; ist das Pechharz wohl ansgezündet, so verschließt man die Thüre, welche ebensfalls überall verstopft werden muß, sei es nun mit Papier oder mit alter Leinwand, damit kein Rauch durch die Fugen dringen kann.

»Wenn dieses Pechharz völlig verzehrt ist und der Rauch sich als Ruß am Sacke angesetzt hat, welches man am Erkalten des Sackes bemerken kann, so klopft man die Decke des Sackes und die ganze Leinwand an den Seiten tüchtig aus, so daß

alles das Schwarze, welches sich angehangen hat, berabfällt.

» Nachdem das Schwarze oder der Auß auf den gepflasterten Fußboden herabgefallen ist, was in weniger als einer halben Viertelstunde Zeit gesschieht, so kann man die Thür öffnen, und den Ruß mit einem kleinen Borstbesen zusammen keheren und in einem Gefäß sammeln; hierauf thut man wieder frisches Pechharz in den Topf und fängt von Neuem zu brennen an.

» Man kann jedoch Pechharz so lange brennen lassen, als man will, ohne daß man den Ruß bei jedem Male, wenn man frisches Pechharz aufschüttet, herabzuklopfen nöthig hat.

» Den Topf sollte man immer herausnehmen, bevor man den Sack ausklopft, sonst würde vieler Ruß in den Topf fallen und verdorben werden.

»Sollten beim Zusammenkehren sich auch Staub und Steinchen oder anderer Unrath unter dem Ruße befinden, so schüttet man das Ganze in ein Wassergefäß, wo sich aller Schmutz und Unrath auf dem Boden absetzen und der Ruß auf der Oberstäche des Wassers schwimmen wird.« —

»Um den Ruß mit dem Firniß zu vermischen, schüttet man den letzten in ein kleines Faß, und dann den ersten. Denn aller anderer Ruß taugt nicht für das Drucken, und der leichteste ist der beste; je mehr man Ruß hinzuschüttet, desto dicker wird die Farbe; die Menge, welche unter den Firsniß gerührt werden soll, muß der Verbrauch bessimmen. Das Ganze muß mit dem Rührscheide

wohl umgerührt werden, so daß sich der Ruß vollskommen mit dem Firniß vermischt, bis es zu einem dicken Brei geworden ist, und man es dann vom Feuer nimmt. So oft man Farbe herauszunehmen wünscht, um sie in den Farbekasten zu thun, muß man die Farbe zuvor wohl umrühren.

»Der Farbekasten oder Farbestein muß immer sauber sein, wenn man die Farbe hinein oder dars auf schüttet, weil gewöhnlich eine Menge Unreinsigkeiten, als Haare, Fasern, Staub zc. darauf liegen.

» Will man seine Farbe auf dem Farbekasten für ein erforderliches Bedürfniß machen, so nimmt man gewöhnlich 9 Unzen Ruß zu 2 K oder 32 Unzen Firniß; da dieses eben immer nicht so genau ist, weil der eine Ruß schwerer gefunden wird, als ein anderer, oder der Firniß mehr oder minder dick ist, so sollte man, um recht gewiß seiner Sache zu sein, zwei verschiedene Maaße haben, das eine für den Firniß und das andere für den Ruß, die man genau beachtet, so daß man stets eine Farbe von derselben Stärke oder Dicke und gleicher Schwärze besitzt.

» Hat man auf dem Farbesteine die Quantität Ruß hinzugesetzt, so sollte man ebenfalls das Ganze wohl umrühren; denn ein gehöriges Vermischen des Firnisses mit dem Ruße giebt eine gleiche Schwärze.« —

Manuel de l'Imprimerie, Paris, 1817, pp. 17 — 22. Was über die Bereitung der rothen Farbe hier noch gesagt wird, stimmt völlig mit dem

Dbigen überein. Bergl. Manuel Pratique et Abrégé de la Typographie Française, par M. Brun, Paris, 1825. Bruxelles, 1826. pp. 20 — 22. Traité de la Typographie, par H. Fournier, Paris, 1825. p. 263. —

Doch damit ich nicht von der großen und gar gefährlichen Krankheit unseres erleuchteten neunzehnten Jahrhunderts angesteckt erscheine, und mich Niemand einer übertriebenen Verehrung der Ausländer beschuldige, muß ich auch etwas von meinen Landsleuten sagen - wenn's auch wenig ift, so fieht man doch meinen guten Willen; benn Räuchern oder Fröhnen und Anstaunen find meine Sachen Ware ich früher Willens gewesen, diesen Gegenstand, wovon ich schon so viel gesagt habe, in diesem Buche zu berühren, so hätte ich mich früher um das bekümmert, was hier vorzüglich ein= schlägt; denn ich glaubte Anfangs — und glaube es noch — dieses Rapitel gehöre eigentlich nicht mit in dieses Buch. Wie ber Argt feine Argneien von dem Apothefer erhält, fo follte der Buchdrucker feine Farbe von seinen Druckerfarbfabrikanten er= halten. Der Wetteifer, der auf diese Weise unter den Fabrifanten erregt würde, fonnte uns mit der Zeit eine beffere Druckerfarbe liefern. Bei bem jetigen Stand aber, wo fast jeder Buchdrucker seine Farbe für feinen eigenen Bedarf verfertigt, und wodurch nicht allein Geheimnifframerei begunfligt, sondern auch gute Waare nie erhalten wird, ift es unmöglich, daß wir uns mit den Ausländern in diesem Puncte gleich ftellen können. Budem find

die Ansichten so verschieden, daß kaum zu rathen und zu helfen ist; der Gine munscht eine gefällige französische Farbe, besitt aber leider kein französi= sches Papier; ein Anderer will mit der stärksten Schwärze ein schönes Ansehen erzwingen, besitt aber kein engländisches Papier, und wieder ein Anderer will das Mittel von beiden treffen. Doch die Zeit, hoffe ich, wird bald kommen, wo es sich zeigen wird, ob wir dem französischen oder dem engländischen oder einem Zwitter-Geschmack ober gar unserem ächt-teutschen huldigen werden. Mehreren aufgemuntert, diesen Gegenstand hier zu berühren, weil doch noch so viele Buchdrucker ihre Farbe selbst verfertigten und davon nicht abgehen würden, habe ich mich entschlossen, so viel zu sagen als ich wußte und sammeln konnte,

Die erste Sorgfalt, die wir bei der Bereitung der Druckfarbe anzuwenden haben, muß dem Fir= niffieden gewidmet werden. Schon lange haben sich in Teutschland zwei verschiedene Methoden des Siedens im Gang erhalten, deren eine jede Borzüge vor der andern hat, nämlich die geschlossene und die offene Siedung, das heißt, den Firnis bei zugemachtem Ressel oder bei offenem zu sieden. Das ganz gewöhnliche Verfahren hat Taubel schon um= ständlich beschrieben und wird manchem Buchdrucker= gesellen genügen. Doch die Vortheile, die eine jede dieser Methoden allein gewährt, machten es nothwendig, sie gehörig zu untersuchen. Ich mache daher den wißbegierigen Leser auf folgendes Schrifts chen aufmerksam - "Neueste Entdedungen beim Firnissseden der Buchdrucker, oder die Firnisblase mit einer Ableitungsröhre. Bon L. U. Zaller. Mit einer Abbildung im Steindruck. Bern und Aarau, 1821. 16 Seiten. Folgender Auszug wird dem Leser fast Alles verständlichen.

"Nach so vielen Versuchen, beginnt Zaller, die ich seit 25 Jahren beim Firnissseden gemacht, sei es mir erlaubt, meine neuesten Erfahrunzen meinen Kunstgenossen mitzutheilen und sie auf die Vortheile aufmerksam zu machen, die meine Einrichtung darbietet. Diese gründet sich auf fünf im September und December 1820 gesottene Blazsen, wo der Erfolg meine Erwartungen übertraf, so daß ich überzeugt bin, bei gehöriger Vorsicht sei weder Gefahr noch Verlust beim Firnissseden mehr zu besorgen.

"Die durch die Herren Lamminger und Junge in Erlangen, in den Jahren 1817 und 1820 her= ausgegebenen Schriften über das Firnissseden der Buchdrucker, habe ich gelesen, auch alles gesammelt und versucht, was früher über diesen Gegenstand in teutscher und französischer Sprache herausgekom=men ist. Indem ich den Kenntnissen des Herrn Lamminger volle Gerechtigkeit widerfahren lasse, seine Verbesserung als sehr zweckmäßig anerkenne, und überzeugt bin, daß bei Befolgung seiner Vorsschriften das Firnissseden weit sicherer als bisher sei, so halte ich dennoch durch die Andringung einer Röhre auf dem Deckel alle Schwierigkeiten nicht für gehoben. Herr Lamminger giebt selbst den Einsluß von neuem und altem, reinem oder ver=

mischtem Leinöle zu; dann sind die Blasen ungleich sorgfältig gearbeitet, das Rupser von verschiedener Güte, und Holz, Wind und Wetter auch in Unsschlag zu bringen, so wie die Unerfahrenheit der hin und wieder beim Sieden angestellten Leute. Nicht jeder Buchdrucker kann sich, wie Herr Lamminger, rühmen, daß er in einem Zeitraume von 25 Jahren keinen Verlust im Firnissieden erlitten habe. Für ihn ist meine Einrichtung überslüssig, möge sie den jenigen dienen, die nicht so glücklich waren.

"Schon vor 30 Jahren ließ mein Vater Röhz ren mit Schrauben auf die Deckel von zwei Blasen anbringen; das Abrösten und Abschaumen des Deles ward, wie es jetzt noch gebräuchlich ist, nicht unterlassen, und alles ging lange Zeit mit mehr oder weniger Mühe und Verlust an Firniß ziemlich glücklich von Statten. Um aber starken Firniß zu erz halten, gab es mitunter viel zu schaffen. Mit einer dritten kleineren Blase, auf welche ich im Jahre 1806 ebenfalls eine Köhre machen ließ, war ich hingegen weder im Offen- noch im Beschlossensieden glücklich. Dies führte mich nach und nach auf solzgende Einrichtungen.

"Zuerst wurden eiserne Ringe mit Charnieren verfertigt und um den Deckel der Blasen gelegt, das Wegwehen der Asche zu verhindern; sie hielten auch den Rasen fest, und sicherten vor Verletzung, wenn der Firnis rings um den Deckel heraus; kochte.

"Statt die Blase in eine Grube abzusepen und mit trockner Erde zu bedecken, wurde dieselbe, so bald es nöthig schien, in einen großen Ressel ge= than, der bis an den Rand in den Boden einges graben war, dann mit dem Deckel verschlossen, und derselbe mit Erde zugedeckt. Ein Mal aber konnte dieses Versenken in den Kessel nicht geschwind gesnug Statt haben, und man mußte den aufwallens den Firniß mit Asche und Rasen dämpfen.

"Einige Zeit wurde dann offen gesotten, aber auch da ging es nicht immer nach Wunsch; der Firniß verlor im Erkalten von seiner Stärke, und das Feuer in der Blase machte manchem Druckerschwere Gedanken.

"Vom Offensieden ging ich dieses Jahr wieder zum Beschlossensieden über. Durch die offene Köhre untersuchte man sonst mit einem hölzernen Spießelein die Stärke des werdenden Firnisses. Die Blase war bereits drei Stunden auf dem Feuer, als kurz nach einer solchen Probe, bei welcher ich nicht gegenwärtig war, der Firnis acht oder zehn Fuß hoch herausspritzte, aber nicht brannte. So bald es sich thun ließ, stellte man den nahe steheneden Kessel unter, und sing den Firnis auf; dabei ging aber doch die Hälfte verloren, übrigens war er außerordentlich stark.

» Das Heraussprißen und Auffassen des Firsnisses leitete auf den Gedanken, daß er in einem ähnlichen Falle durch eine gebogene Röhre eben so gut in ein feuerfestes Gefäß abgeleitet und dadurch aller Verlust und alle Gefahr vor Zerspringen der Blase vermieden werden könnte.

"Die zweite Blase, auf gleiche Art behandelt und probirt, wurde glücklich gesotten, doch gegen das Ende das Feuer nur sehr schwach unterhalten. Durch das Abschaumen und Verdampfen zeigte sich ein Verlust von zwei Pfund Firniß. Ich hatte vor zwei Jahren einen Ofen von starkem Eisenbleche machen lassen, der bis an den Bauch der auf einem Oreisuß stehenden Blase reicht, und aus zwei Theisten besteht, die hinten durch zwei Angeln, vorn aber durch einen beweglichen Haken zusammen gehalten werden. Dieser Ofen hat zwei Thürchen, ruht auf niedern Füßen, damit die Lust von unten durchzieht, und steht auf ebener Erde; zwei Personen können ihn in einer Minute aus einander legen. Da der Lustzug von unten stark genug ist, so öffnet man die Thürchen nur um das Feuer zu unterhalten, und macht sie gleich wieder zu.

"Das Holz brennt auf einem Roste, der in einer Schale von hohem Rande steht; unten um die Schale kind Luftlöcher, und auf der Bordersseite ein Ring, an welchem man die ganze Feuerung unter dem Dreifuß auf einen Zug wegschaffen kann, so daß die Blase unberührt stehen bleibt, und der Ofen nach Belieben beibehalten oder weggethan werden kann.

"Nun ließ ich einen großen messingenen Hahn mit Schrauben gießen, der in die alten Röhren beider Deckel paßte; der innere Deckel hat nämlich eine eigene Röhre, welche mit der jenigen am äußeren Deckel, worauf der Hahn angebracht ist, in gerader Linie stehet. Dieser Hahn ist so eingerichtet, daß er außeinander genommen und von dem anklebenden Firnisse gereinigt werden kann. Ist er

offen, so stößt man ein gewärmtes langes hölzernes Spießlein zum Probiren durch die Röhre bis auf den Boden der Blase; beim Herausziehen zeigt sich an demselben sowol das Steigen des Firnisses in der Blase, als seine Stärke, wenn man davon auf einen Stein tropfen läßt. Ist die Probe gemacht, so wird der Hahn umgedreht und verschlossen.

"Statt die senkrechte Röhre auf dem Deckel mit einer Schraube zu schließen, habe ich einen Hahn vorgezogen, womit sie durch einen einzigen Druck beschlossen werden kann. Die neulich gemachte Erfahrung hatte gezeigt, daß beim Heraus= spripen es unmöglich ist, die Schraube zuzuschrau= ben, ohne sich zu beschädigen. An die unter dem Sahn befindliche offene Ableitungeröhre, stößt man eine lange gebogene Röhre von Rupfer, die mit einem Haken befestigt wird. Durch diese dringt der Dampf aus der Blase, und im Falle des Steigens auch der Firnis, welcher aber in das neben der Blase stehende Gefäß auslaufen kann. Dieses Gefaß muß feuer- und wasserfest und so geräumig fein, daß es wenigstens den Inhalt einer ganzen Blase aufnehmen kann."

Hierauf beschreibt er seine Versuche, die er mit drei Blasen, jede zu 90 Pfund Del, angestellt hat, und wordus sich folgende Vorzüge bei dieser Methode Firniß zu sieden erkennen lassen.

- 1. "Bleibt die Blase unbeweglich auf dem Dreifuße stehen, bis der Firniß fertig ist.
- 2. "Mit der Ableitungsröhre kann man nach ziemlich sicheren Kennzeichen das Sieden des Deles Hoben d. Buchdräfft.

  38

beobachten. Bei den drei Blasen erfolgten die gleischen Merkmale, zuerst mässerichte Tropfen, dann Oeltropfen, hernach schwacher Dampf, ferner große dunkelgrüne Tropfen, und endlich der anhaltende dickere Dampf und Firnißgeruch.

3. "Die Ableitungsröhre ist zugleich ein bewährter Wärmemesser. Wird das Feuer nicht gleichförmig unterhalten, so läßt das Tropfen bald nach und der Dampf vermindert sich. Das Deffnen des Ofenthürchens und das Anlegen eines Stückes Holz verursachte oft eine kurze Stockung.

"Bermittels Umdrehung des Hahns und eines durch die Röhre in die Blase hinuntergesto= Benen Spießchens kann man sich von der Umwand: lung des Deles in Firnis und dem Steigen desselben ohne Gefahr überzeugen, und den selben in beliebiger Stärke kochen. Nach obigen Bersuchen habe ich gefunden, daß wenn der Firniß große zähe Tropfen giebt, die anfangen einen Fa= den zu bilden, der selbe schwach wird; drei Linien lange Faden geben einen mittleren, und feche Li= nien lange einen starken Firniß. Das Feuer muß dann sogleich weggenommen, oder die Blase abge= setzt werden. Sollte er jedoch die nothige Stärke noch nicht haben, so kann man den Rost wieder unter die Blase schieben. Im Erkalten nimmt der Firnis an Stärke zu, sonst helfe man ihm noch durch das Abbrennen.

5. "Ist der rechte Zeitpunkt des Absetzens nicht beobachtet worden, und steigt der Firniß, so ist bei einer schlechten Blase alles zu besorgen; hier aber kann er durch die Ableitungsröhre in das bereit stehende Gefäß auslaufen, weil sie immer offen bleibt. Aus diesem Grunde ist das Zerplazen einer Blase unmöglich, sie wäre denn gar zu schadhaft.

6. "Durch das Wegziehen der Schale, worin der Rost steht, wird das Feuer und die Glut auf ein Mal fortgeschafft. Mit meinem aus zwei Theislen bestehenden Ofen kann ich auf jeder Stelle feuern, und der Wind hindert mich nicht mehr. Die Ersparniß an Holz ist hier auch in Anschlag zu bringen.

"Alle diese Borzüge sind mir aus den Lammingerschen Schriften nicht ersichtlich. Zwar ist die Einrichtung seiner Blase viel einfacher und weniger kostbar; hingegen ist sie dem Zerspringen wie and dere ausgesetzt, so bald die Röhre geschlossen werden muß, und der Dampf keinen Ausweg hat. Steigt nun der Firniß, und die Blase ist irgendwoschadhaft, so kann sie in einem Loch eben so gut zerplatzen, wie an freier Luft.

"Einen inneren Deckel, in welchen sich der bräunliche Stoff absett, halte ich für sehr zwecks mäßig, nur muß er eine eigene Röhre oder eine Deffnung haben, die mit der auf dem Deckel bes sindlichen in Verbindung steht."

In Zaller's Wunsch, daß die Einrichtung unstersucht und noch mehr vereinfacht und vervollkommenet werden möchte, stimme ich auch mit ein, damit das Firnissieden nach Regeln bestimmt, aller Verslust verhütet werde und keine Gefahr mehr zu bestorgen sei.

Dieser Abhandlung hat er noch zwei Bersuche angehängt; aus welchen allen sich ergiebt,

"daß junges oder unreines Del sich im Sieden zwar nicht gleich erzeigt wie älteres, und daß auch das Steigen verschieden ist;

"daß aber bei diesen fünf Blasen gegen den Zeitpunkt des Umschlagens immer dunkelgrüne Tropfen und dann Firnisdampf sich zeigten, welche verbunden mit den Firnisproben einen ziemlich sichern Leitfaden an die Hand geben, und

"daß man bei vorsichtigem Sieden den Firniß nach Belieben stark oder schwach machen kann, was bisher nur aufs Gerathewohl geschah.

Megen der Verschiedenheit des Leinöles, des stärkeren oder schwächeren Feuers beim Sieden, und der Form der Blase können noch andere Merkmale Statt haben; die angegebenen werden aber hinlängslich sein. In allen Fällen sollte bei fortrückendem Sieden das Feuer etwas vermindert und gegen das Ende nur sehr schwach unterhalten werden. Wer seinen Vorrath hinter einander mit dem gleichen Dele sieden kann, wird bei der zweiten Blase schon mit mehr Zuversicht handeln, da gleiches Del auch gleiche Wirkung hervorbringen muß.

»Der klare und helle Firniß, welchen ich bei den Blasen 1. 2. 3. und 5. erhielt, läßt mich ver= muthen, daß das Del durch meine Einrichtung sich im Sieden reinige. Nie hatte ich so lauteren Fir= niß, und ich vermuthe aus diesem Grunde, daß

selbst unreines Leinöl durch die Ableitungsröhre alle Unreinigkeiten ausstoße, oder auf dem Boden des inneren Deckels sißen lasse, sich durch diese Vorrichtung verbessere, und in guten Firniß umwandele. Das Abrösten und Abschaumen scheint mir für mittlern und stärkeren Firniß unnöthig, und allensfalls nur dann anwendbar, wenn das Del nicht rein wäre.'«

Uebrigens verweise ich noch zum Schluß auf die in Erlangen bei Palm und Enke erschienenen Schriften über diesen Gegenstand.

# Zweites Kapitel. Von den Accidenzarbeiten.

Die Accidenzarbeiter muffen die Fertigkeit befi-Ben, alle vorkommende, oft febr verschiedene Acci= denzarbeiten (tableaux, bilboquets, ouvrages de ville, etc.), so geschwind als möglich, regelmäßig einzurichten und geschmackvoll auszuführen. werden dazu gewöhnlich Arbeiter (Geter und Druder) gewählt, welche die meifte Erfahrung, Uebung und die besten Ginsichten und eine richtige Beur= theilungskraft besitzen, und daher nicht nöthig ba= ben, bei einer einlaufenden, oft sehr verschiedenen und sonderbaren zufälligen Arbeit (Accidenzarbeit) erst viel Zeit mit Nachdenken zu verbringen, wie dies oder jenes dabei so wol im Gat als auch beim Drucken einzurichten, daß es regelmäßig und nach dem Zwecke des Verfassers oder Bestellers der selben abgedruckt werden fann.

Ich werde hier Einiges über verschiedne Accidenzarbeiten zum Nachdenken des Anfängers, der sich in solchen Arbeiten üben will, aufführen. Ilm die verschiednen Accidenzarbeiten mit Gesschwindigkeit und Zeitersparniß verrichten zu können, muß man sich mit Gevierten von allen Stärken und Sorten, Durchschuß, Regletten, Stegen oder Formatquadraten, Zissern, übergesetzten Buchstaben (supérieures), Klammern, Linien ic. versehen haben.

Man sollte auch auf alle Schriftkegel in der Buchdruckerkunst Spatien auf die Dicken der Durchschießlinien haben. Diese Spatien, welche zu Ansetzstücken bestimmt sind, und selbst zu Durchschießlinien für die kleinern Arbeiten, wie z. B. Preis-Courants, sollten nie mit den Schriften vermischt werden; sie sollten daher ein Merkzeichen, woran man sie erskennt, haben, vielleicht eine zweite Signatur auf der Rückseite oder oben und unten eine.

Das erste, was ein Accidentsetzer zu thun hat, ist, daß er das Manuscript zu einer Accidenzarbeit geshörig betrachtet und untersucht und sich das Papier genau bestimmen läßt; so gleich muß er dann wissen, wie breit und wie lang er das Format oder die Seiten einer solchen Arbeit anlegen, und wie er überhaupt alles anordnen muß, daß die Abdrücke regelmäßig und geschmackvoll in die Augen fallen.

Er fängt an, die Ausschließungen seines Modelles zu bestimmen. Einige bestimmen dies durch
eine gewisse Anzahl von Gevierten, welche sie auf
die Columne setzen; Andere haben, was wol das
Beste ist, eine lange Verhältnißlinie (réglette de
proportions), welche (in Frankreich) in thpographische Puncte abgetheilt ist, und nur an das Ma-

nuscript angehalten zu werden braucht, um die Ausschließungen bestimmen zu können. Man bemerkt sich auf einer Columne die Zahl der Puncte der Ausschließungen, die man ihr geben will; man bezeichnet sich die Stärke der Linien, und richtet alles so ein, daß die Maaße mit den Gevierten und anz deren zugehörigen Stücken übereinstimmen.

Die eben erwähnte Verhältnißlinie ist von einer dreieckigen Gestalt und hat  $10^{1/2}$  Linien Höhe auf den drei Flächen, deren jeder Rand eine verschiedne Eintheilung der typograpischen Puncte gestattet, z. B.

- 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1c. Puncte.
- 3, 6, 9, 12, 15, 18, 1c. —
- 5, 10, 15, 20, 25, 30, 1c. —
- 7, 14, 21, 28, 35, 42, 1c. —
- 9, 18, 27, 36, 45, 54, 1c. —
- 11, 22, 33, 44, 55, 66, ic. —

Diese sechs Abtheilungen stimmen mit allen den bekannten Regeln der französischen Buchdruckereien überein.

Diese Linie ist zwei Fuß lang, und kann auch als Columnenmaaß beim Umbrechen mit Nupen gebraucht werden.

Besteht der Satz aus zwei Columnen, so fängt man an, das Maaß der vollsten Columne zu besstimmen; und um die andere gleich zu machen, bringt man den Unterschied in die Notenspalte, oder man schränkt ihn ein, wo es nur vergönnt ist.

Wenn die Arbeit den ganzen offenen Bogen einnimmt, so richtet man sich so ein, daß gerade die Mitte auf eine Linie fällt.

Um die Höhe der Columnenzeilen zu nehmen, setzt man zuvor die vollste ab, und nach dieser wers den alle die anderen gemodelt.

So viel als möglich sucht man allen Colum= nenzeilen ein gleichförmiges Ansehen zu geben.

Die Accidenzarbeiten sind gewöhnlich kleine Nebenarbeiten, als Karten, Avis, Facturen, Briefe, auch Gegenstände der Phantasie, die sehr oft ganz von dem Geschmacke des Sepers abhangen.

Es giebt zuweilen gewisse Accidenzarbeiten, die eine große Manigfaltigkeit von Mitteln in einer Druckerei nothwendig machen und äußerst schwierig in der Ausführung sind; wo der Seper genöthigt ist, sich außerordentlicher Mittel zu bedienen. Ich will z. B. nur die geographischen Karten von Jirmin Didot erwähnen, die alle mit der Presse geliefert worden sind; die von Zaas in Basel; ferner Musst-notensap, Wechsel, Staatspapiere 1c.

# Von der Parangonnage.

Unter dem Worte «Parangonnage» versteht der Franzose die Verrichtung, in einer und der selben Zeile mehrere Charactere von verschiedenen Regeln zu verbinden, indem man sie alle auf eine gemeinsschaftliche Stärke mittels Ergänzungsdicken zurücksführt. Da der größte Theil von den Accidenzarbeisten nur Verbindungen der Parangonnagen sind, so

halte ich es für angemessen, hier eine Tafel ber Parangonnagen (Vergleichungstafel) zu geben, worin man sogleich das Verhältniß aller Charactere unter einander bemerkt.

Die Namen und der Werth der Charactere sind durch die oberste Zahlenreihe ausgedrückt; der Werth steht jedes Mal vor einer Klammer; und die verschiedenen Charactere, aus welchen dieser Werth zusammengesetzt ist, sind mit einer 1 bezeicht net worden. Da aber jeder der zwei Factoren wiester einer Unterabtheilung der Parangonnage fähig ist, so sindet man diese Unterabtheilung in der zu diesen Factoren bezüglichen Zeile. Z. B.

Der Regel von 120 kann zusammengesetzt wers den aus den Regeln 96 und 24; hat man aber diese zwei Regel nicht, so sucht man, aus welchen Regeln der Regel 96 besteht, und man findet zwei Mal 48, oder 56 und 40, oder 72 und 24 1c., hernach sucht man den Bestand von 24, und man sindet 2 Mal 12, oder 18 und 6, oder 16 und 8.1c.

Tafeln der Parangonnagen.

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22  | 24 | 28   | 30         | 32                                      | 36                    | 40  | 44        | 48   | 56 | 72  | 84    | 96 | 120 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------|------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----|-----------|------|----|-----|-------|----|-----|
| -  | _  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | _   | -  | -    | -          | -                                       | -                     | 1   |           | -    | _  | -   | -     | -  |     |
|    |    |    |    |    |    |    |    |     | 1  |      |            |                                         |                       |     |           |      |    | • • |       | 11 |     |
|    |    | 1  |    |    |    |    |    |     | ;  | . 1  | <i>j</i> . | £ ,-                                    | A.                    |     | • •       |      |    |     | 1     |    | 120 |
| 1  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |      | 6.         |                                         | <b>e</b> ∫ <b>e</b> ∫ |     |           | 1    |    | 1   | (1    | !  |     |
|    |    |    |    |    |    |    |    | * 1 | 1  | r. A |            | •                                       | • •                   | 1   |           |      | i  | 1   |       | 96 |     |
| 1  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |      |            |                                         |                       |     | 7 . d d . | 2    |    | i   | ( - 1 |    |     |
|    |    |    |    |    |    |    |    |     |    | 1    | 17.        | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 1                     |     | 1.1.      | 1    | 1  |     | 84:   |    |     |
| Ċ  |    |    |    | 1  |    |    |    |     |    |      |            |                                         |                       | 1   | 50        | 1.A. | 11 |     |       |    |     |
|    | 4  |    |    |    |    |    |    |     | 1  | 1    |            | •                                       | •                     | • • | 1         | 1    |    | 72  |       |    |     |
| Ī  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |      |            | 1                                       | 19                    | 1   |           |      |    |     |       |    |     |

The state of the s

|    | 48 | 44   | 140 | 3   | 6 3 | 2   30 | 2   28 | 3   24 | 122 | 21  | 20  | 18  | 16  | 15  | 14    | 13              | 12              | 11  | 10  | 9       | 8    | 7 | 6 |
|----|----|------|-----|-----|-----|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------|-----------------|-----|-----|---------|------|---|---|
|    | 1  |      |     | 1.  |     |        |        |        |     |     | ٠.  |     |     |     |       |                 |                 |     |     | 1.      | 1    |   |   |
|    | 1. | 1    | 1:  | 1   |     |        |        | 1      |     | • • |     |     |     | • • | • •   |                 | 1               |     |     |         |      |   |   |
| 56 |    |      | 1   | 1:  |     |        |        |        |     |     | 1   | • • | 1   |     |       |                 |                 |     |     |         |      |   |   |
|    | 1  |      |     | L   |     |        |        | 1      |     |     | ^   |     |     |     |       |                 |                 |     |     |         |      |   |   |
| -  |    |      |     | 1   |     |        | - 0    |        |     |     |     |     |     |     |       |                 |                 |     |     |         |      |   |   |
|    |    | 1 .  | 1   |     | 1   | 1      |        |        |     |     |     |     |     |     |       |                 |                 |     |     | 1.      | 1    |   |   |
|    |    | 1.   |     | 1   |     |        |        |        |     |     |     |     |     |     |       |                 | 1               |     |     | İ       |      |   |   |
|    | 48 | {    | • • | 1   | 1   |        |        | 1      |     |     | • • | . : | 1   |     |       |                 |                 |     |     |         |      |   |   |
|    |    | 1 .  | • • |     | 1.  | 1      |        |        |     |     | 1   | 1   |     |     |       |                 |                 |     |     | 1       |      |   |   |
|    |    |      | • • |     |     |        | 1      | 2      |     |     |     |     |     |     |       |                 |                 |     |     |         |      |   |   |
|    |    | . 1  | 1 . | 1   |     |        | 1::    | 1      |     |     |     |     |     |     |       |                 |                 |     |     | 1       | ١, ا |   |   |
|    |    |      |     |     | 1   |        | 1      |        |     |     |     |     |     |     |       |                 | 1               |     |     | 1       | 1    |   |   |
|    |    | 41   | 1.  |     |     | 1      |        |        |     |     |     |     |     |     | 1     |                 |                 |     |     |         |      | П |   |
|    |    | ***  | 10  |     |     |        | 1      | 1.     |     |     | ٠.  |     | 1   |     |       |                 |                 |     |     |         |      | ۱ |   |
|    |    |      |     | • • |     |        |        | 1      |     |     | 1   |     |     |     | 0     |                 |                 |     |     | П       |      |   |   |
|    |    |      |     |     |     | 1      |        |        | 2   |     |     |     |     |     |       |                 |                 |     |     |         |      | 1 |   |
|    |    |      |     | 1   | 1   | 1      |        |        |     | • • |     |     | • • |     | • •   | •               | • •             | • • | • • | $\cdot$ | 1    | 1 |   |
|    |    |      | 80  | 1   |     | 1.7    | 1      |        | •   | • • |     |     |     |     |       |                 | 1               | • • | 1   | П       |      | 1 |   |
|    |    |      | 40  | 1.  |     |        | 1.     | 1      |     |     |     |     | 1   |     |       |                 | 1               |     |     |         | 1    | 1 |   |
|    |    |      | 0   |     | ٠.  |        |        |        | 1   |     |     | 1   |     |     |       | . 1             |                 |     |     |         |      |   |   |
|    |    |      |     |     |     |        |        | ٠.     |     |     | 2   |     |     | 1   |       |                 |                 |     |     |         |      | 1 |   |
|    |    |      |     |     |     | 1      |        | ٠.     |     |     | • • | • • | • • |     | ••]   |                 |                 |     | . , |         |      |   | 1 |
|    |    |      |     | ļa, |     |        | 11     | 1:     |     | • • |     |     | * * |     |       |                 |                 |     | • • |         | 1    | 1 |   |
|    |    | - 50 | 3 / | 26  | ( ) |        |        | 1      | 1   | • • |     |     | * * |     | 1     |                 | 1               |     |     |         |      | 1 |   |
|    |    |      | 4   | 36  |     |        |        |        |     | 1   |     |     |     | 1   | *     |                 |                 |     |     |         | 1    | 1 |   |
|    |    |      |     | M.  |     |        |        |        |     |     | 1   |     | 1   |     | - 1   |                 |                 |     |     |         | 1    | 1 |   |
|    |    |      |     |     | 1.1 | •,•    |        | 1.     |     |     |     | 2   |     |     |       |                 |                 | - 1 |     |         | 1    | 1 |   |
|    |    |      |     |     | 0   | ( .    | χ.,    | 1      |     |     |     | • • |     |     |       |                 |                 |     |     | .       | 1    | 1 |   |
|    |    |      | 0 5 |     |     | 1.     |        |        | 1   | 1   | ]   |     | • • | • • | • • • |                 |                 |     | 1   |         |      |   |   |
|    |    |      |     | 7   | 32  | 1.     |        | • •    |     | 1   | 1   |     |     | • • | • •   |                 | $\cdot \cdot  $ | 1   |     | Н       |      | I |   |
|    |    |      |     |     | 9.4 |        |        |        |     |     |     | 1   | - 1 | * • | 1     | • •             | 1               |     |     | П       | 1    | ı |   |
|    |    |      | ш   |     |     |        |        |        |     |     |     |     | 2   |     |       |                 |                 |     |     |         |      | 1 |   |
|    |    |      | 1   | 71  |     |        |        | 1      |     |     |     |     |     |     |       |                 |                 |     |     | П       |      |   | 1 |
|    |    |      |     |     | т.  | 100    |        |        |     |     | 1   |     |     |     |       |                 |                 |     |     |         | i    |   |   |
|    |    |      |     |     |     |        | 1      |        |     | i   |     |     |     |     |       |                 |                 |     |     | 1       |      | ı |   |
|    |    |      | - 4 | 1   |     | 30     | { - }  |        | ]   |     | 1   |     | • • | • • |       |                 |                 |     | 1   |         |      | 1 |   |
|    |    |      |     |     | 1   |        |        | • •    | • • | • • | • • | 1   | 1   |     | 1     | $\cdot \cdot ]$ | 1               |     |     |         |      |   |   |
|    |    | CIL  | 1   |     |     |        | 1      |        | • • |     |     |     | 1   | 2   | 1     |                 |                 |     |     |         |      |   |   |
|    |    |      |     | 4   | 1   |        | . 1    |        |     |     | - 1 |     |     |     |       |                 |                 |     |     |         |      | 1 |   |
|    |    |      | 11  | (1) |     |        | 00     |        |     |     |     |     |     |     | 1     |                 | - 1             |     |     |         |      | 1 | L |
|    |    | 3.0  |     | No. | 14  | 1      | 28     |        |     |     | 1   |     |     |     |       |                 |                 |     |     |         |      |   |   |
|    |    | 10   | ٠   |     |     |        | . 1    |        |     |     |     | 1 . |     | [   |       |                 |                 |     | 1   | 1       |      | 1 |   |
|    |    |      |     |     |     | - 7    |        |        |     |     |     | ,   | •   |     | ,     |                 | ,               | •   |     | •       | 4    |   |   |

|   | 24  | 22 | 31  | 50  | 18  | 16 | 15 | 14  | 13 | 12  | 11 | 10  | 9    | 8 | 7  | 6  | 5  |
|---|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|----|-----|------|---|----|----|----|
| 2 | 8 . |    |     |     |     | 1  | 1  | • • | 1  | 1   |    |     |      |   |    |    |    |
|   | ١.  | 1  | • • | 1   | 1   |    |    | 2   | 1  |     |    |     |      |   |    | 11 |    |
|   | 24  |    |     |     |     | 1  | 1  | 1   |    |     |    | 1   | 1    | • |    |    |    |
|   |     | (: |     |     |     |    |    | • • | 1  | 2   | 1  |     |      |   |    |    |    |
| • |     |    | (:  | • • | • • | 1  | 1  | • • |    |     |    |     | ì    |   | 1  | 1  |    |
|   |     | 22 | }   |     |     |    |    | 1   | 1  | 1   |    |     | 1    | l |    |    |    |
|   |     | 3  | ( . |     |     | 1  |    |     |    |     | 2  |     |      | : |    |    | 1: |
|   |     |    | 21  | 1   |     |    | 1  | 1   |    |     |    |     |      |   | 1  | 1  |    |
|   |     |    |     | (:  |     |    |    | • • | 1  | 1   | 1  | 1   | 1    | , |    | ,  |    |
|   |     |    |     |     |     |    | 1  | 1   |    |     |    | ,   |      |   |    | 1  | 1  |
| ŧ | 1   |    | 1   | 20  | }:  |    |    |     | 1  | 1   |    |     |      | 1 | 1  |    |    |
| : | ,   |    |     |     |     | 1: |    |     |    |     | 1  | 2   | 1    |   |    |    | 1  |
| • | •   | ı  |     |     | 18  |    | 1  |     |    | 1   | 1  |     |      |   |    | 1  |    |
|   |     |    |     |     |     | 1  |    |     |    |     |    | . 1 |      | 1 |    |    |    |
| i | 1 n |    |     | 1   |     | 10 | 5  |     |    | 1:: |    |     |      |   | 1  | 1  | 1  |
| 3 |     |    |     |     |     |    | ŧ  |     |    |     |    |     |      |   | 21 | 1  | 1  |
| • |     | 1  |     | ;   |     | •  | 1  | 5   |    |     |    |     |      |   | 1  | Ĺ  |    |
|   | ,   |    | . ! |     |     | ,  |    | 1   | 4  |     |    |     |      |   | 1  | 1  | 1  |
|   | •   |    |     | •   |     |    |    |     | 1  | 3   |    |     |      |   | 1  | 1  | 1  |
|   |     |    |     | •   |     |    |    |     |    | 1   | 2  |     | . 4. |   |    |    | 1  |
|   |     |    |     | 1   |     | *  |    |     |    |     | i  | 10  | 00   |   |    |    | 1  |

| 8   | - | 6 | 3 | 4 | 3    | 1 7 | 2       | 13/2 | 1   |
|-----|---|---|---|---|------|-----|---------|------|-----|
| 9 1 | 1 | 1 |   |   |      | • • | 1       | •    | 1   |
| 8   | 1 |   |   |   |      | • • | ·.<br>1 |      | 1   |
| ,   | 7 | 1 | 1 |   | 1    | • • | 1       |      | 1   |
|     | , | 6 | 1 | 1 | . 01 |     | 1       |      | 1   |
|     |   |   | 5 | 1 | 1    | 2   | 1       |      | 1   |
|     |   |   |   | 4 | l    | 1   |         | 1    | 1   |
|     |   |   |   |   | 8    |     | 1 2     | od.  | 1 2 |

# Unterricht im Setzen der Schreibschrift.

Diese Charactere bestehen aus Verbindungen voer einzelen Theilen von Buchstaben, die man mit der genauesten Aufmerksamkeit zusammensetzen muß, so daß zwei seine Striche nie zusammentressen, noch, weniger als zwei starke; so bald dieses gescheheu, so ist es ein Zeichen, daß man einen Fehler gemacht hat; die seinen Striche müssen hingegen immer auf die starken tressen, wie in dem Worte armure, welches aus folgenden Theilen besteht;

### connouse,

und nicht aus folgenden Theilen, welche offenbar falch sind,

### armure.

Die folgende Tabelle wird alle die Zusammen= setzungen zeigen.

Hoben d. Buchdrafft.

# Vorschrift im Setzen der Schreibschrift.

| Figuren. | Ibr Gebrauch. | Ibre Lusammensetzung. |
|----------|---------------|-----------------------|
|          | a, a, an, as, | ce, cu, cu, cus, cu,  |
| 6        | av, ax, ar,   | cux, cu, cuy, cuz     |
|          | ay, az, azz   | cuzz                  |
| a        | age           | a ge                  |
| a        | abatis        | abatis                |
| (        | amant         | an n an at            |
| as \     | anarchie      | ar a ar chie          |
|          | artisan       | as tis as r           |
| as       | pasteur       | p as teur             |
| ew       | savant        | s ow ant              |
| aw       | law           | law                   |
| ax       | maxime        | m ax ime              |
| ar       | ayez          | arjez                 |
| ar       | gaze          | gaze                  |

| Figurew. | Ibr Gebrauch.       | Ibre Busammensetzung |
|----------|---------------------|----------------------|
| azz      | pazza               | p azz a              |
| c        | concert             | c on c ert           |
| 0        | actif               | a o tif              |
| or       | enore               | en ore               |
| cs       | bancs               | ban cs               |
| or       | oygne               | orjane               |
| 6        | d, d, ds, ds,       | ol, ol, ob, ols,     |
| do       | dv, dw, dy<br>admis | a do nis             |
| as       | rendre              | ren dire             |
| ds       | rends               | ren ds               |
| de       | adverbe             | a dv erbe            |
| dw       | dwell               | dw ell               |
| de       | lady                | lachy                |
| e        | ecof                | e cot                |
| e        | elle                | elle.                |
| eı       | emmener             | ernmerrer            |
| es       | des restes          | des restes           |
| ev       | revue               | r ev ue              |

| Figuren.     | Ibr Gebrauch. | Ibre Zusammensetzung. |
|--------------|---------------|-----------------------|
| ex           | exercice      | ex ercice             |
| CX"          | extrait       | ex trait              |
| er           | Sidney -      | Sidn or j             |
| ez           | allez         | allez                 |
| <i>62:</i> 2 | mezzo         | m ezzo                |
| ew           | jew           | f ew                  |
| di m         | souffler      | souffler.             |
| di           | souffrir      | sou ffrir             |
| if i         | affronter     | o ffirmler            |
| 0            | g, g, g, gs,  | ch, ch, ch, ch,       |
|              | gy,           | che h                 |
| g            | gemir         | g emer                |
| g            | gloire        | g loire               |
| 1            | fragment      | fea gr nent           |
| gr           | montagne      | monta grre            |
|              | grand         | grand                 |
| gs           | rangs         | ran gs                |
| gr           | grynnase      | gr pmnase.            |
| 10           | heure         | h eure                |

| Figurew. | Ibr Gebrauck.                             | Ibre Lusammensebzung. |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------|
| hs       | Christ                                    | Chr rist              |
| i        | Hice.                                     | Hi ce                 |
| i        | let                                       | let                   |
| i        | cime<br>Linde                             | Lis rde               |
| is       | miroir<br>histoire                        | m is ro is r          |
| iv.      | ristoire                                  | r iv iere             |
| w        | fixe                                      | fixe                  |
| ex       | rez                                       | rez                   |
| f did    | am Ansang der Wörter<br>wie in sower      |                       |
| j dünn } | in der Mitte der Wörter<br>wie in bonjour |                       |
| k        | snake                                     | snake                 |
| ks ks    | rocks                                     | rocks                 |
| kr       | rocky                                     | rocks                 |
| 1        | leur.                                     | leur                  |
| 6        | lui                                       | lui                   |

| Figuron. | Ibr Gebrauck.  | Ibre Lusammensebzung. |
|----------|----------------|-----------------------|
| ls       | lesquels       | l'esque ls            |
| la       | lyre           | lapre                 |
| 1        | monde          | morrde                |
| 2        | homme          | homme                 |
| n        | mon, mille     | n ron, nrible         |
| n        | comme nous     | com n e n ous         |
| r        | done           | dorre                 |
| v        | dont           | dont                  |
| w        | femme<br>année | sonne<br>armée        |
| 25       | tems           | ten rs<br>dar rs      |
| w        | envers         | er wers               |
| ru'      | unworthy       | us aw orthry          |
| rx       | anxiete        | as ræ iélé            |
| W        | any            | arry                  |
| vz       | onze           | orrze                 |
| 0        | objet          | o bjet                |
| 0        | or, dos        | or, dos               |

| Figuren. | Ibr Gebrauck.            | Ibre Zusammensebzung |
|----------|--------------------------|----------------------|
| p        | porte                    | porte                |
| for !    | preumatique              | preumatique          |
|          | imprimerie               | im primerie          |
| ps ba    | psaume                   | fisaume              |
| pr       | pyramide                 | pryramide            |
|          | bref, vrai<br>bras, bref | bref, vrai           |
| R        | tourbe, bride            | tour be, bride       |
|          | finir                    | finis                |
| 18       | sucre                    | sucre                |
| 17       | barre                    | barre                |
| 8        | version                  | ver s ion            |
| N.       | service                  | ser vice             |
| n        | jury '                   | jus of               |
| æ        | quatorze                 | quator ze            |
| 0        | seul                     | s ent                |
| 8        | obscure, rose            | obs cure, rose       |
| fs       | rafsasie'                | ra fs asie           |
| E        | tenter                   | ten ter              |

| frgucew. | Ibr Gebrauob. | Ibre Lusammensetzung. |
|----------|---------------|-----------------------|
| +        | fait, tout    | fait, lout            |
| 6        | Etna, trois   | Etra, to rois         |
| ts       | goûts         | gou ts                |
| tw       | two, twelve   | Iw o, lw elve         |
| la       | type          | to spe                |
| tz       | quartz        | quare lz              |
| u        | rue           | re 10 e               |
| u        | poule         | po u le               |
| ı        | uns.          | i in                  |
| v        | seul          | sei i l               |
| 67       | rhume, bur    | e rhe one, be one     |
| W        | basin, lustre | bousin, his tre       |
| w        | suave, ave    | suc we, a we          |
| w        | axe, lieve    | owe, li we            |
| w        | abburge       | able ar je            |
| uz       | azier         | c uz ur               |
| v        | voiture       | v odure               |
| ·v       | ovale         | ov ale                |

•

•

| Figuren. | Ibr Gebrauch.       | Ibre Lusammensetzung. |
|----------|---------------------|-----------------------|
| w        | which               | which                 |
| $\alpha$ | Oxford              | Ox ford               |
| y        | royaume             | ro y aune             |
| 2        | systeme             | s r psteme            |
| 1        | amygdales           | ame je j dalas        |
| 8        | analytique<br>vingt | vinc pt               |
|          | fragment            | frue p nent           |
|          | signe               | su pre                |
| P        | brume.              | be none               |
|          | hrymne<br>Lyrrhus   | Le prope              |
| Jes !    | rangs               | rances                |
| ì        | analyse             | analo ps e            |
| fr       | grefise             | op spise              |
| Z        | Ozanam              | Oz anam               |

Man hat auch bei dieser Schrift Regel, die besondere Bindstriche haben, z. B.

- - um von s zu a, c, e zu gehen,
- . um von b und v zu i, o und u zu gehen,
- // um von b nach l zu gehen.

Fast alle sind aus einem Stücke, und durch Hinzufügung zu dem Spsteme sind folgende die häussigsten —

# an, gn, fin, fis, re. etc.

Wenn man aus der Anglaise sett, so ist es rathsam sie zu durchschießen, wäre es nur um einen Punkt, um die Verbindung der Zeilen zu vermeiden. Man zieht auch die Zeilen um ein Geviertes oder Halbgeviertes an jedem Ende ein, um die Reile zusammenzuhalten, welche ohne diese Vorsichtsmaßeregel dem Nandabschneiden ausgesetzt sein könnten, woraus Schaden entsteht.

Dieses Verfahren kann auch bei Werken in Antiqua mit Nupen befolgt werden; die schlanken Buchstaben werden, wenn sie sich an den Enden der Zeilen befinden, dadurch zusammengehalten, zusmal wenn die Durchschießlinien nicht vollkommen lang sind; dann ist es besser, daß die Durchschießlinie ein wenig Spielraum bei der Ausschließung habe, als sie zu drängen.

Das Sepen der runden Schrift (Ronde) ist so einfach, daß es keiner besonderen Vorschrift hier bedarf; man darf nie zwei seine Striche, einen gegen den andern, in Verbindung sepen, wie z.B.

ein  $\alpha$  und ein x, aber wohl ein  $\alpha x$ , ein i und ein s — — is, ein e und ein  $\infty$  — — e x, ein e und ein y — — e y, ein e und ein z — — e y.

Noch ist zu bemerken, daß die Buchstaben x, s, x, y, z die einzigen sind, die mit einem feinen Striche anfangen; alle die anderen fangen ohne Ausnahme stark an. Eben so gebraucht man die Buchstaben mit einem langen Schwanze nur vor b l, t, und vor anderen mit einem Grundstrich anfangenden Buchstaben, und die kurzen Schwänze nur vor a, c, d, e, g und anderen runden Buchstaben.

Dieses sind nun die Arbeiten, welche am häussigsten in einer Buchdruckerei vorkommen, so weit sie das so genannte Setzen betressen. Es giebt noch eine Menge kleiner Einzelheiten, Bedürfnisse, und Borsichtsmaßregeln, die nicht wohl beschrieben, sons dern einzig und allein durch Uebung erlernt werden können, die gleichsam nur durch Tradition fortgeserbt werden und die strengste Aufmerksamkeit, Kenntsniß und Geschicklichkeit des Arbeiters erfordern, vorzüglich bei algebraischem Satze, in den morgensländischen Sprachen, in der Musik; aber diese außersordentlichen Arbeiten werden nur geschickten Händen anvertraut.

In jeder Buchdruckerei, in welcher sich diese Sorten vorsinden, sollten die Vorschriften, auf große Tafeln gedruckt, an den Wänden herum hängen.

Doch will ich hier noch Einiges über verschies dene Gegenstände der Phantasie sagen.

Man trifft hie und da tändelnde Seper, die sich mit dergleichen Dingen beschäftigen; sie versfertigen Säulengänge, Bogengänge, Flaschen, Glässer, Prosils, Silhouetten zc. Aber alle diese Gegensstände verlangen eine und die selbe Sorgfalt und Aufmerksamkeit in der Ausführung, denn es giebt noch gewisse Regeln, die bei solchen topographischen Spielereien beobachtet werden müssen. z. B.

# Saulen - und Bogengange.

Man hat eine ungeheure Menge von Vignetten (Zierbildchen), die großes Theiles aus der Baukunst entlehnt worden find. Sie stellen Gier, Ginfegrosen, Perlen, Boluten, Auskehlungen, Frieße ic. vor. Es kommt daher darauf an, sie richtig kennen zu lernen und nach den Grundfäßen der Runft anzubringen; nicht das an den Frieß zu bringen, was an dem Pfeiler sein sollte, noch an die Basis, mas am Säulenknaufe seine Stelle haben sollte. Das die Verhältnisse der Säulenordnungen anbelangt, so folge man ben Grundsätzen Vignola's. Stieglin's Baufunft der Alten ic. Mit 11 Kupf. Leipz. 1796. 8. — Ch. Dupuis, Traité d'architecture, comprenant les cinq ordres des anciens -Avec 83 figg. Paris 1786. 3 Tom. 4 — 21. Girt's

Baukunst nach den Grundsätzen der Alten. Mit 50 erläut. Kupf. Berlin 1809. Folio. u. a. m.

# Einschnitte.

Um Einschnitte, Knoten, Verschlingungen zu machen, muß man die Vignetten wählen, welche auf ein Ganzgeviertes sind, da sie sich am leichtesten drehen und wenden lassen.

### Runden.

Um eine Ei-Runde oder eine Runde für Adreßkarten oder Etiquetten zu machen; man verfertigt
zuvor eine Form in Holz von der Größe, die man
wünscht; man beugt eine Linie oder eine Durchschießlinie, die man an der Lichtslamme erhist. Die
beiden Enden schneidet man so, daß sie vollkommen
an einander passen; wickelt ein Paar mal eine
Schnur straff herum, um die Linie sest zu halten;
hierauf löthet man die beiden Enden unterdessen
zusammen; und wenn es eine Linie ist, so feist
oder schneidet man die Fläche. In diese Eirunde
oder Runde sest man nun das Verlangte', wie gewöhnlich hinein.

# Profils und Silhouetten.

Bei dieser Art von Satzieht man die Zeilen, mehr oder weniger, nach dem gezeichneten Entwurf oder der Zeichnung ein; man setze sie in gehörigem Abstande von einander, und schließe die Zeilen in der Mitte aus; man lasse jedoch genug dünne Spatien an den beiden Enden, um hie und da einen

Fehler verbessern und die Aehnlichkeit der Person erreichen zu können.

## Boluten.

Um eine Bolute, Schnecke, zu bilden, breitet man seine Linie über einen Streifen aufgeleimtes Papier und wickelt sie über ein Geviertes, dessen Ecken man abgeschnitten hat. Das Ende hält ein Halbgeviertes von einem niederen Regel fest.

# Drittes Kapitel. Von dem Corrector.

"Der Herr der Druckeren, wenn er diesselbe mit nothwendigen Schriften, und allem, was dazu gehörig, wohl versehen, und die Correctur nicht selbsten versehen kan; Soll vor allen Dingen auf einen gelehrten und fleißigen Correctorem,—
mit aller Sorgfalt bedacht senn, und sich um selbigen bemühen."

(Confirmirte Buchdruckerordnung ad. 1. April 1606, von Churfürst Christian dem II. zu Sachsen.)

Die vorzüglichsten Buchdrucker haben sich immer angelegen senn lassen, (— möchten sie nie in ihrem Bestreben erkalten! —) Genauigkeit in ihren Arbeiten zu erstreben. Sie haben darauf ihre besondere Aufmerksamkeit gerichtet, daß nicht allein Fehler in einem Werke vermieden worden sind, woran man die Nachlässigkeit der Arbeiter gleich erkennen könnte, sondern auch alle die Fehler, welche den

Sinn ftoren; und zur Bermeidung der letteren trägt vorzüglich ein guter Corrector viel bei. Daher sollte blos der jenige Corrector sein, welcher nicht nur mit seiner Muttersprache bewandert, sondern auch mit allen den Sprachen, die in der Buchdruckerei, bei welcher er angestellt ist, vorkommen mögen, und außer dem noch mit einem gesunden, scharfen Auge begabt ift. Mit solchen Eigenschaften, zu benen fich noch die Geduld und Unverdroffenheit paaren muffen, fann ein Corrector das Ansehen einer Buchdruckerei heben; den Buchhändlern follte es daher vorzüglich anzurathen senn, blos ihre Manuscripte solchen Buchdruckereien anzuvertrauen, welche gewöhnlich fehlerfreie Arbeit liefern. ist es des Verfassers Pflicht, nachzusehen, daß sein Buch so fehlerfrei als möglich erscheine; und dies kann auf zwei Wegen erreicht werden, nämlich durch ein deutlich geschriebenes und ganz richtiges Manuscript, oder durch eigenes, sorgfältiges Revis diren. Das lettere macht aber freilich fehr oft tie große Entfernung des Verfassers vom Druckorte feines Werkes unmöglich; der Vortheil bleibt aber immer groß, wenn der Verfaffer einen guten Corrector vor sich hat, welcher die Nachlässigkeiten im Styl eher als der Verfasser selbst bemerken und so durch richtige Verbesserungen zur Vollkommenheit des Werkes beitragen wird.

Aber alle Buchdruckerherren sind vor den falsschen Correctoren zu warnen, die sich ein gelehrtes Ansehen geben. Ich kenne mehrere der gleichen, und könnte ein der Natur ähnliches Bild von ihnen

entwerfen. Ich habe es schon oft ausgesprochen und spreche es hier nochmals aus — man kann wol einen gelehrten Corrector sinden, aber bei weitem nicht so leicht einen gelernten gelehrten Corrector. Was die erste Klasse betrifft, so mag es deren Viele geben; sie sind aber wenig brauchbar und oft in ihren Anordnungen noch hinter dem Verfasser selbst; denn wahrlich die meisten Ansichten, welche die meisten Verfasser vom Setzen und Drucken haben, reizen den unwillkührlich zum Lachen, der nur einige Wochen in einer Druckerei zugebracht hat.

Ein gelernter gelehrter Corrector muß allerlei gelehrte oder wissenschaftliche Kenntnisse besitzen, besonders ein gründlicher Sprachkenner deffen sein, was er corrigiren foll; er muß ben Geger nie aus Laune oder Nachlässigkeit aufhalten und mit ber allergrößten und anhaltenosten Scharfsichtigkeit und Aufmerksamkeit zu Werke gehen. Schon Tanbel eifert in seinem oft angeführten Werke gegen die gelehrten Correctoren, die aber feine gelernten find. "Es ist eine ausgemachte Sache, fagt er, daß wenn ein Corrector in einer Buchdruckerei nicht auch ein gelernter Schriftsetzer ist, er niemals so gut und gut und so genau corrigiren kann, als ein gelernter Buchdrucker, der diese Kunst practisch versteht. Die gelernten gelehrten Buchdrucker, welche die jum Corrigiren erforderlichen wissenschaftlichen und grammatischen Kenntnisse haben, (deren sind aber auch Wenige!) und die hiezu nöthige Scharfsichtigkeit besitzen, sind alle Zeit die besten Correctoren, dies hat mich die Erfahrung immer gelehrt. Ein solcher

kann nicht nur die literarischen und grammatischen Fehler dem Setzer in der Correctur deutlicher und bestimmter anzeigen, sondern ihn auch gründlich zurechtweisen, wenn er entweder aus Unwissenheit oder aus Unachtsamkeit typothetische oder überhaupt typographische Fehler oder solche Fehler, die wider die Regeln einer richtigen und geschmackvollen Setzeunst laufen, bei welchen ein bloser gelehrter Corrector, der nicht Setzer ist, und der sich blos um das Literarische zu bekümmern pslegt, und nur die gegen das Manuscript begangenen Setzsehler anzeigt, seider! ganz gleichgültig hinweg gleitet."!— u. s. w.

"Ich rathe daher wohlmeinend allen meinen Hers ren Kunstgenossen, zumal solchen, die große Offizinen beschäftigen, und viele oder ausgebreitete Geschäfte treiben, oder viele wichtige oder kostbare Werke druscken, sich um solche Correctoren eifrig zu bewerben, die nicht allein literarische Eigenschaften besitzen, die zur Führung des so wichtigen Correctoramtes ganz unentbehrlich sind, sondern die auch dabei die practische Buchdruckerkunst ganz inne haben, und solche regelmäßig und geschmackvoll auszuüben und zu beurtheilen wissen."

Es giebt aber deren Viele, die da glauben, mit dem Besitz eines scharfen Auges und mit der Kenntniß der gebräuchlichen Correcturzeichen schon ein Corrector zu senn; es giebt deren Viele, die sich brüsten, ganz sehlerfrei zu corrigiren. Ein Corrector, der einem Buchdrucker verspricht, keinen einz zigen Fehler stehen zu lassen, ist kein Corrector;

denn sein Bersprechen zeugt schon zur Genüge von seiner Unkenntniß in diesem Fache. Wie viel hängt nicht von der Beschaffenheit des Manuscriptes ab? wie viel nicht von den Umständen, die während des Corrigirens eintreten können? Wird vom Exemplare abgesetzt, so kann man schon eher etwas Gutes versprechen; aber auch in diesem Falle sollte es ein gelernter gelehrter Corrector nicht thun.

Der Correctorstand ist aber seit vielen Jahren so geringfügig und von unverständigen Leuten so niedrig gehalten worden, daß man sich nicht mehr zu verwundern braucht, wenn man keinen guten Corrector mehr antrifft. Nicht allein die Kenntnisse, das scharfe Auge, machen einen Corrector, sondern Geduld und Unverdrossenheit in seinem Beruf und eine gewisse Vorliebe für den selben sind hierzu sehr erforderlich.

Da giebt es aber welche, die durch ein anscheis nend gefälliges Aeußere, durch ein gewisses Wichtigthun und durch eine niedrige Schmeichelei bei manchen unwissenden Buchdruckern ein so großes Ansehen zu erringen wissen, daß sie für unentbehrlich gehalten werden; sie sind zum Drakel gewor= den — nur Schade ist es, daß diese Drakelsprüche immer zweideutig abgefaßt find. Der Prinzipal einer Druckerei Tollte jedoch die Fähigkeit eines or= dentlichen Correctors erkennen und einsehen, indem er hier felbst practisch gelernt haben muß, was eben dazu gehört, ein guter Corrector zu fein; ohne das wird er nie zu einiger Rentniß in diesem, wie in keinem anderen Fache, kommen. Und wie wird er einen guten Corrector erhalten können, wenn er ihn kaum so bezahlt, wie einen gemeinen Setzer? Hat ein Corrector acht Stunden des Tages anhaltend corrisgirt, so ist er zu keiner anderen Arbeit, womit er sein Brod verdienen könne, mehr aufgelegt; seine Augen, so wie sein Geist bedürfen der Erholung.

Bei einem größeren Geschäft ift ein Vorcor. rector nothwendig. Ein solcher kann nur aus einem sehr genauen Setzer gemacht werden, der schon so genau Alles, was er nur irgend weiß und versteht, nach dem Manuscripte, meist an und für sich fehlerfrei absett. Man vertraut einem folden Vorcorrector nichts, was wesentlich über sein Wissen und Werstehen geht, damit der Hauptcorrector in der zweiten Correctur nicht noch zu viele Fehler findet. Er wird sich bald gewöhnen, eben so richtig und genau zu corrigiren, als er sett, und dann hat er für die erste Correctur genug gethan. Er muß wenigstens in der teutschen Sprache ziemlich fest fein, um bei schlechten, fehlerhaften und un= deutlichen Manuscripten genügend leisten zu können. Ein solcher Vorcorrector, der die hinlänglichen Seperkenntnisse besitt, ift neben einem Hauptcorrector, der diese Kenntnisse nicht hat, unumgänglich nothwendig.

So bald ein Manuscript der Buchdruckerei überliefert worden ist, sollte es dem Hauptcorrector in
die Hände gegeben werden, damit er solches ansehe; sindet er es schlecht, so sollte es dem Verfasser wieder zurück gegeben werden, um es wieder durchzulesen oder es abschreiben zu lassen. Ist jedoch die Fehlerhaftigkeit des Manuscriptes so beschaffen, daß sie der Corrector während des Durchlesens berichtizgen kann, so ist es des letteren Pflicht, solches zu thun, ehe es dem Setzer übergeben wird. Blos durch ein solches Verfahren kann die Arbeit des Setzers beschleunigt werden.

Ferner sollte in jeder Druckerei ein richtiges System der Orthographie angenommen sein; die Regeln und alle die verschiedenen Bemerkungen sollten auf Tafeln in der Druckerei und in dem Lessesimmer aufgehangen werden. Blos bei solchen Manuscripten, wo der Verfasser die Orthographie vorgeschrieben und richtig befolgt hat, wäre eine Ausnahme zu machen.

Der Correctur- so wie der Revisionsbogen müssen stets rein, auf gutem Papier, und nicht auf Ausschußbogen abgezogen, und dann glatt gepreßt werden; ein Umstand, welcher heut zu Tage noch in wenig Oruckereien beachtet wird.

Es bleibt mir nun noch übrig, von der Art und Weise zu reden, wie der Corrector dem Seper die Fehler, welche dieser beim Sape, wider die Vorschrift oder überhaupt wider die Sprachkunst und den richtigen Sinn des Manuscriptes gemacht hat, genau, regelmäßig und ordentlich im Correcturbogen anzeigen und was er sonst noch dabei beobachten und untersuchen muß. Zu dieser Absicht will ich diesem Werk eine Vorstellung einer Correctur beifügen, wonach sich nicht allein ein neu angehender Corrector oder seder andere hierin noch unerfahrne Schriftsteller leicht zurecht weisen und unterrichten kann. Jedoch muß er sich noch so gende Erinnerungen, welche ihm sagen, was er außer dem voch vor und bei dem Sorrigiren eines Bogens beobachten muß, wenn er für einen guten Sorrector gelten will, genau merken, und ins Gesdächtniß einprägen. Da diese Erinnerungen schon von meinem Borgänger, dem Buchdrucker Täubel in Wien, in seinem Wörterbuche der Buchdruckerskunst zc. so klar und faßlich niedergesetzt worden sind, so seh es mir erlaubt, mich hier nochmals seiner Worte zu bedienen, da es mir unmöglich ist, mich noch deutlicher auszudrücken.

"Erstlich ist zu merken, daß der Corrector dem Schriftseßer die Fehler in der Correctur alle Zeit rechter Hand an den Rand, gerade an derselben Zeile, in welcher sie vorkommen, anzeige, und zwar einen nach dem andern, oder einen hinter dem andern, in gerader Linie, und vor einem jeden Fehler, den er anzeigt, auch den dazu gehörigen Corrigirstrich mache, wie auf der — angehängten Vorstellung einer Correctur zu sehen ist. —

"Bei jedem Fehler, den der Corrector im Probeabdrucke in einer Zeile findet, muß er durch den selben einen geraden Strich machen; diesen heißt man den Corrigirstrich, und dann diesen Corrigirssschich am Rande der Zeile wiederholen, und gleich dicht neben demselben den verbesserten Buchstaben oder das verbesserte Wort hinschreiben, und so einen nach dem andern, in gerader Linie, nach

der Reihe anzeigen, es seien drei, vier, auch meh= rere Fehler in einer Zeile.

"In der Correcturvorstellung ist zwar anschaus lich gemacht, wie der Corrector dem Geger die Fehler anzeigen soll; allein es können doch Fälle vorkommen, wo der Setzer so sonderbar und ver= wickelt gefehlt hat, daß der Corrector ihm dies und das blos mit einem allgemein gebräuchlichen Corris girzeichen nicht deutlich genug anzuzeigen im Stande ift. In folden Fällen muß der Corrector den Setzer durch ein noch hinzu geschriebenes NB. oder eine erklärende kurze Unmerkung aufmerksamer machen, oder muß es ihm am Rand oder unten unter die Columne schreiben, mas er ihm zu fagen oder zu erinnern hat. Wichtige oder große Irrthü= mer, oder nöthige weitläufige Erinnerungen hierus ber, wozu er am Rande ber Correctur feinen Plat hat, muß er dem Seger auf ein besonderes Blatt schreiben und der Correctur beilegen, mit der Ueberschrift - Erinnerung für den Seter! - Dies ses ist alles nicht nöthig, wenn eine Buchdruckerei ihren eigenen Corrector hat, der, wenn er auch nicht felbst barin wohnt, doch bes Tages über ein Lesezimmer neben dem Seperzimmer hat, damit ihm der Geter bei schwierigen Stellen um Rath fragen fann und er felbst feine Bemerkungen über die Correctur fagen fann. Sat er fein Lesezimmer in der Druckerei selbst, ift aber dem ungeachtet fest angestellter Corrector, so list es seine Pflicht we= nigstens zwei Mal des Tages in der Druckerei zu erscheinen.

"Wenn der Corrector den Correcturbogen zum-Corrigiren vornimmt, so muß er dabei vor allen Dingen nachsehen, —

"ob die Seitenzahlen in dem selben Bogen alle richtig find. Zu diesem Behufe muß er in die Pri= mentafel sehen, welche die erste Seitenzahl jedes ersten Bogens in jedem Alphabete dieses oder jenes Formates anzeigt, (welche Primentafeln im zweiten Buche vorkommen, Kap. 6 S. 393 flgg.) die ihn zu= recht weiset, wenn der Seper etwa in Ansehung der Seitenzahlen gefehlt hat. (Erhält der Correc= tor gleich nach dem Abdrucke ber Bogen einen Aushängebogen, so hat er keine Primentafel nöthig, indem er den setzten mit dem vorhergehenden ver= gleichen kann. Uebrigens könnte ja der Fehler auch darin liegen, daß die Bogenzahl unter der Columne falsch wäre! Da von jedem Bogen zwei Correc= turen der Regel nach gemacht werden sollen, so foll der Corrector alle Mal die erste bei sich behal= ten, damit er nachsehen kann, wenn der folgende Bogen kommt, wie und wo sich ber vorhergehende Bogen geendigt hat. Daher muß der Geger, wenn er dem Corrector die zweite Correctur des Bogens zuschickt, ihm die erste wieder mit schicken.

"Der Corrector muß, ehe er den Bogen zu corrigiren anfängt, nachsehen, ob alle Seiten auf dem Bogen in dem Format an ihrer rechten Stelle stehen, oder, wie die Buchdrucker sagen, ob der Seher keine Columnen verschossen hat.

"Db die Custoden (wenn welche da sind) auf dem Bogen alle richtig aufeinander fortweisen, muß der Corrector auch beim Corrigiren mit untersuchen.

"Db die Norm unten an der letzten Zeile der Prime richtig ist, oder ob sie etwa gar fehlt.

"Wenn er die zweite Correctur von einem Bogen bekommt, so muß er zuerst sie mit dem ersten Correcturbogen vergleichen und nachsehen, ob der Seper alle Fehler, die er in der ersten Correctur anzeigte, auch richtig verbessert hat. Hat er aus Wersehen einige gar nicht oder nicht richtig verbesfert (oder wol gar versteckt), so muß er es ihm in der zweiten Correctur nochmals richtig anzeigen (und ist der Setzer im Corrigiren zu nachlässig ge= wesen, so daß viele schon angezeigte Fehler in der zweiten Correctur noch unverhessert dastehen, so muß er noch eine Revision begehren, und ber Seper wird wegen der größeren Mühe eher aufmerksam werden). Hierauf liest er dann den zwei= ten Correcturbogen nochmals von Wort zu Wort langsam durch, und zeigt die Fehler an, die er noch findet, oder die er in der ersten Correctur an: zuzeigen versehen hat."

Folgende siebenzehn Sätze hat sich der Corrector wohl einzuprägen, und er muß sich immer gleischer Zeichen für den oder jenen Fehler bedienen.

1. Wenn der Setzer ein Wort in irgend einer Zeile ausgelassen hat, so macht der Corrector an dem Orte, wo dasselbe fehlt, ein Zeichen, setzt es an den Rand der Seite, und schreibt das ausgeslassene Wort dazu hin.

- 2. Fehlt in einem Wort ein Buchstabe, so wird ein Corrigirstrich an die Stelle des fehlenden Buchstabens gesetzt und am Rande das Zeichen wiesderholt und der fehlende Buchstabe dazu geschrieben.
- 3 Ist ein Buchstabe oder ein ganzes Wort überflüssig, so streicht man ihn oder es aus, und merkt dieses am Rande durch Zeichen | L (d. h. deleatur) an.
- 4. Soll eine Zeile nahe an den Rand oder den übrigen Zeilen gleichstehend gerückt werden, welche der Setzer aus Versehen eingezogen hat, so merkt man es mit folgendem Zeichen an -1.
- 5. Hat der Corrector etwa ein Wort oder eine Zeile aus Versehen weggestrichen, das doch stehen bleiben soll, so setzt er einige Punkte unter das Wort, macht am Rande den Corrigirstrich und daneben einen Querstrich, unter welchem er die Puncte wiederholt.
- 6. Sind zwei Wörter zu nahe an einander gesfet, so wird dieser Fehler durch ein zu dieser Abssicht gewöhnliches Zeichen | am Rande angemerkt.
- 7. Muß eine Zeile etwas weiter eingezogen werden, so wird es mit folgendem Zeichen angemerkt [.
- 8. Steht ein Wort oder mehrere in einer Zeile krumm, so macht man am Rande zwei parallel laufende Striche.
- 9. Hat der Setzer einen Buchstaben aus einer anderen größern oder kleineren Schrift in irgend einem Worte gesetzt, der nicht in dieselbe Schrift

1

gehört, so zeigt man denselben kleinern oder grösperen Buchstaben am Rande an, und macht unter demselben ein Strichelchen. (Jedoch gilt dies von unserer teutschen Schrift; bei lateinischer Schrift würde dieses ein Zeichen sein, daß ein so untersstrichener Buchstabe oder ein solches Wort in Eurst gesetzt werden musse).

- 10. Steht ein Buchstabe aber verkehrt, so zeigt man dies mit einem lateinischen Bau, √ (d. h. vertatur) an.
- 11. Sind in einem Worte die Silben desselben von einander gesetzt oder getrennt, so zeigt man deren Zusammenziehung also an | .
- 12. Wenn Wörter in einer Zeile nicht in geshöriger Ordnung auf einander folgen, oder vom Seper verwechselt worden, so wird dieses ihm durch richtige Bezisserung der selben Wörter angezeigt.
- 13. Ist ein Spatium oder ein Halbgevier= tes 1c. in die Höhe gestiegen, und druckt sich mit ab, so zeigt man es durch ein Doppelkreuz an.
- 14. Das falsche Wort wird ausgestrichen, und am Rande das richtige bemerkt.
- 16. Hat der Setzer eine ganze Zeile ausgeslassen, so wird dort, wo es geschehen ist, ein Zeichen gemacht, und dieses am Rande angezeigt, und das sehlende dazu geschrieben. Beträgt das Ausgelassene

aber so viel, daß es der Corrector nicht alles mit an den Rand schreiben kann, so muß er das, was sehlt, unter die Columne schreiben, und ein Zeichen dazu sezen. Hat der Sezer gar zu viel ausgelassen, so schreibt der Corrector an den Rand— Siehe MS. pag. Dadurch wird der Sezer angewiesen, das Fehlende beim Corrigiren aus dem Manuscripte selbst nachzusehen und gehöriges Ortes einzuschalten.

Die Vorstellung der Correctur sehe man Anslage F.).

## Viertes Rapitel. Von dem Factor.

Ein jeder Buchdruckerherr murbe ein Geschäft bei vier oder fünf Pressen ohne die Hulfe eines Factors vollkommen zu leiten im Stande fein, wurde er nicht zu häufig in seinen Verrichtungen unterbrochen, und könnte er sich immer in der Druckerei aufhalten; das Druckergeschäft erfordert aber eine Person von großer, so wol theoretischer als auch practischer, Erfahrung, die immer gegenwärtig fein muß. Bon dem Factor oder Auffeher erhalt der Arbeiter seine Vorschriften, und ihm muß er mit Achtung begegnen und gehorfam fein, wie dem Herrn der Druckerei. Um als nüglicher Gehülfe in den Directorialarbeiten fortkommen zu können, wird so Manches erfordert - Genauigkeit im Buch= halten, wie in allen anderen Sachen, schones Schrei= ben und Rechnen, gesunder Verstand, ernstes Rach= denken, gerader, starker und würdiger Character, find alle unumgänglich nothwendig. Hiezu kommen

noch als Haupterfordernisse — theoretische und prac= tische Kenntnisse aller Theile der Gesammtbuchdrucke= rei. Einem tüchtigen Factor kommt wol jedes Wissen in seinem Fache zu Statten. Allein wenn ihm auch Manches erlassen werden kann und muß, so möchte ich ihm doch neben Richtig - und Schön= schreiben und Rechnen, das Zeichnen nicht erlassen, ohne welches er sich selbst und anderen Handwerkern seine Gedanken gar nicht beutlich machen kann, will er Arbeiten bestellen, und ohne welches er das auf feinen Reisen gesehene Neue nicht auf seinen vater= ländischen Boden verpflanzen kann. Er muß auch ein guter Corrector sein, und überhaupt alle die verschiedenen Verrichtungen in einer Druckerei selbst practisch betrieben haben, um eine genaue Rechen= schaft von der Arbeit der unter seiner Aufsicht ste= henden Leute ablegen, sondern ihnen selbst Vor= schriften und Handgriffe angeben zu können, wie etwaige vorkommende Schwierigkeiten auf die leich= teste Weise zu beseitigen oder zu verrichten sind. Er wird die Arbeit des Sepers während der Ausführung der selben beurtheisen und die Ausführung selbst vorhersehen können. Er wird die Urfachen eines unvollkommenen Abdruckes gleich entdecken, und zu deren Abhelfung das Nothwendige anordnen. In dem ersteren Falle wird er die Wahl der Schrift, die Regelmäßigkeit des Durchschießens oder Ein= setzens der Spatien, und die mehr oder weniger genaue Anwendung der für diese Art Arbeit beson= deren Regeln beurtheilen und würdigen; was die Mängel im Abdrucke betrifft, so wird er untersu=

chen, ob die Schuld an dem Mechanismus der Presse, am Einheben, am Papierfeuchten oder an einer ganz anderen Urfache liegt, wenn sie nicht der Nachlässigkeit und Ungeschicktheit des Arbeiters zu= zuschreiben sind. Er muß den Buchdruckerherrn bei dem Bezahlen der Arbeiter unterstützen und über diese oder jene von dem Arbeiter gewünschte Bergütung mit dem selben Rücksprache nehmen. ihm auch aufgetragen, Rechnungen über Einnahmen und Ausgaben, genaue Aufsicht über das Schrift-Papier - und Büchermagazin zu führen, so muß er auch hier, wie in allen Stücken, ordentlich, treu und redlich zu Werke gehen, damit durch Ver= nachlässigung fein Schade veranlaßt werden kann. Betreibt er sein Geschäft mit Liebe und betrachtet den Vortheil des Herrn als seinen eigenen, so hat er weit mehr zu thun, als was die Gesetze oder der mit ihm etwa eingegangene Contract vorschrei= ben. Allerdings kann man es nicht von ihm ver= langen, daß er der Erste und Lette in der Druckerei fein soll; man kann aber von ihm erwarten, daß er zuweilen an unbestimmten Tagen etwas früher als gewöhnlich erscheint, um nachzusehen, wie, wäh=rend seiner Abwesenheit, diese oder jene Arbeit ver= richtet wird, ob hie und da sein Rath nöthig ist, ob die Arbeiter, die in gewissem Gelde arbeiten, auch ihre Pflichten erfüllen, u. dgl. m. Dies ist eine Bedingung, welche nicht in jedem Contracte dem Factor vorgeschrieben wird, die aber der Prin= zipal bei einem Jeden, welchem das Geschäft am Berzen liegt, schon voraussetzen kann und muß,

und wird das Geschäft von Seiten des Factors so betrachtet und betrieben, so wird er auch immer eine gerechte Anerkennung von Seiten des Prinzi= pales zu erwarten haben.

Die Berwaltung der Factorats in einer Buchbruckerei, zumal wo ein starkes Personal arbeitet,
ist von großer Bedeutung; und die Ausmerksamkeit
des Factors auf die angegebenen Puncte muß unerläßlich sein; von irgend Einem muß es das Geschäft
sein, und wem kann es so schicklich zukommen, als
dem, der im Range dem Herrn am nächsten ist,
der sein Fach versteht, und dessen Pflicht es sein
wird, die in der Offizin besindlichen Arbeiter an
des Herrn Statt zu dirigiren und dabei über die
regelmäßige, ordentliche und fleißige Ausführung
der Arbeiten Sorge zu tragen?

Er sollte regelmäßig durch das Setzerzimmer gehen und die Arbeiten, Regale und Werkzeuge besiehen, ob alles in Ordnung fortgesett wird, damit keine Zwiebelsische entstehen zc. Kurz, der Factor soll sich eifrigst bestreben, daß so wol ihm selbst, als auch dem Eigenthümer der Oruckerei Ehre und Nusten aus seinen Verrichtungen erwächst.

Der Factor sollte immer wissen, wie weit ein Werk im Satz und im Drucke vorgerückt ist; zu dieser Ansicht empfehle ich folgende Methode. Man versehe sich zuerst mit einem Buche, welches man das 'Correcturen-Register' nennen kann; ein jedes Werk bekommt ein oder zwei Seiten; auf jeder Seite wird der Titel des Werkes geschrieben. 3. B.

Handbuch der Buchdruckerkunst.

Correcturen an Herrn N. N.

| ے                         | gefest<br>– 48.<br>hatten<br>– 130.                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen.              | Manuscript abgesest<br>Zuni 28. p. 1 — 48.<br>Manuscript erhalten<br>Zuli 3. p. 49 — 130. |
| Aushänge=<br>Bog. 8.Berf. | Zuni 24.                                                                                  |
|                           | Suni 19.                                                                                  |
| Zurück:<br>gefchickt.     | Zuni 18.                                                                                  |
| Revision                  | Suni 16.                                                                                  |
| Zurück, geschickt.        | Suni 14.<br>— 17.                                                                         |
| Correctur                 | Zuni 12.<br>— 15.<br>n. f. w.                                                             |
| Siguat.                   | #<br>#<br>#<br>#                                                                          |

Was dem Schiffer das Lockbuch (Schiffstagebuch) ift, wird dem Buchdrucker dieses Buch sein. Mit deffen Bulfe kann der Factor dem Prinzipale jeden Augen= blick, ohne Zeit zu verlieren, von jedem Werke Rechen= schaft geben. Oft wird fich aus diesem Buche zeigen, daß der Verschub dem Verfasser oder dem Corrector und nicht dem Factor oder dem Setzer zugeschrieben werden muß; denn die Herren Verfasser wollen felten eingestehen, daß sie die Correcturen aufhalten oder zu wenig Manuscript liefern; wenn sie eine Correctur eine Woche lang behalten, so werden sie jeden Tag noch eine neue erwarten; dann schicken sie wieder Manuscript für ein Paar Bogen nebst drei oder vier lange aufgehaltenen Correcturen; beklagen sich auch wol beim Buchhändler, daß der Buchdrucker so lange zaudere, um ein Paar Bogen abzusethen, wenn er in ein Paar Tagen feine Cor= rectur erhalten hat, denn daran denken fie nicht, ob auch Schrift immer vorräthig sein wird, um so viele Bogen hinter einander abzusetzen, und daß das Corrigiren Zeit erfordert und der Geger oft warten muß, bis der Drucker einen Bogen ausge= druckt hat, um dann seinen Rasten wieder anfüllen zu können. Dieses Buch wird aber immer eine ge= nügende Antwort ertheilen; die meisten Buchhandler haben zwar theoretische Kenntnisse vom Buchtrucker= geschäft; aber oft hält es doch schwer, ihnen zu beweisen, daß der Buchdrucker nicht an dem Aufschube Schuld ift; fann aber der felbe das Datum aufzei= gen, wenn die Correctur abgeschickt, wieder zurück geschickt und die Form eingehoben worden ift, so muffen sich alle Zweifel beben; denn 'vor solcher Rustung beuget billig ein Jeder das Haupt.'

Aber auch noch andere Bortheile zeigen fich, die für den Factor daraus entwachsen. — Er fann immer beim Bertheilen des Manuscripts unter die bestimmten Seper, welche in einem Werke fort fegen follen, so viel als möglich darauf sehen, daß einer nicht zu viel Blätter nimmt, als ein anderer, da es sonst zu lange dauern würde, ehe der erste oder die ihm der Reihe nach folgenden Geger einander ansetten oder mit ihren gesetten Studen jum Umbrechen und Justiren kommen; daß ferner die Bogen so bald als möglich zur Correctur abgezogen werden und früher zum Abdrucken der Auflage in die Presse kommen können. Wie viel einem Buchhändler an der möglichst baldigen Been= digung des Druckes seiner Verlagsbücher gelegen fein muß, damit er aus dem dabei aufgewendeten Rapital auch bald wieder Nugen ziehen kann, liegt flar am Tage.

Auf eine solche Weise können immer Seper und Drucker regelmäßig beschäftigt werden; und hat der Factor noch obendrein tüchtige Leute als Arbei= ter, so kann er die Geschäfte seines Herrn mit der größten Geschwindigkeit und Pünctlichkeit voll= bringen.

Es ist ferner des Factors Pflicht, die Correcturen für die Presse zu revidiren. Hierbei muß er nicht nur Sorge tragen, daß alle in der Correcturangezeigten Verbesserungen gemacht werden, sons dern auch noch jede Columne an allen Seiten bes

5.000

trachten, da es häusig der Fall ist, daß die Buchsstaden am Ende oder Anfang der Zeilen, die Seistenzahlen, Eustoden ic. sich verschieben, oder gar heraus fallen, wenn die Form in die Höhe gehoben wird. Da eine jede Presse in einer Druckerei mit einer gewissen Rummer versehen sein soll, so wäre auch zu wünschen, daß auf die Prime des Bogens die Rummer der Presse, welche den Bogen druckt, geschrieben werde. Einige schreiben auf die Druckerzrevisson den Namen des Druckers und die Auslage, was den selben Zweck hat.

Trop seiner strengsten Aufmerksamkeit auf die angegebenen Verrichtungen würde es dem Factor doch sehr schwer fallen, Ordnung und Pünctlichkeit in einer Druckerei zu erhalten, wenn nicht gewisse Gesetze eingeführt worden wären, deren Befolgung für den Gehülfen und Herrn eine der größten Pflich= ten sein muß, mögen sie nun allgemein verstanden oder besonders angegeben sein. Es würde aber hier unnütz sein, sie anzuführen, nicht allein wegen der etwanigen Mangelhaftigkeit der selben oder der allzu großen Strenge, sondern auch weil es jedem Prin= zipale frei steht, diese oder jene Gesetze in seiner Druckerei einzuführen; und in diesem Puncte find die Meinungen verschieden. Nur will ich schließlich nicht dazu rathen, gehässige Strafen wegen der Uebertretung eines Gesetzes aufzuerlegen. der Herr einen Theil von dem suaviter in modo, und dem fortiter in re, so wird er 'Herr' sein, und seine für seine Offizin nothwendigen Gesetze

. .

werden befolgt werden; nur vergesse er ja nicht, daß freche Willkür und Partheisucht ihm nie die Achtung und Liebe seiner Arbeiter erwerben wird, ohne welche selten lange eine Druckerei mit Ehre und Nupen bestehen kann — die Erfahrung bestätigt dies.

Aber nicht allein die Gesetze, mögen sie nun schriftlich in der Buchdruckerei sich vorfinden, oder stillschweigend als allgemein gültig angenommen worden sein, tragen jur Ordnung und Pünctlichkeit in diesem Geschäfte bei, sondern eine besondere Führung hierin ist nothwendig, welche, wenn sie auch in jeder Buchdruckerei verschieden sein mag, doch so beschaffen sein muß, daß jede vorkömmliche Arbeit mit der größten Leichtigkeit überblickt und geleitet werden kann. Ich meine die Buchführung des Kactors, so wie des Prinzipals. Ohne die vie-Ien Methoden ju ermähnen, die in unferen Druckereien angenommen und zum Theil sehr muhsam und verwickelt sind, beschränke ich mich hier blos auf eine kurze Angabe, wie bei Einrichtung einer neuen Druckerei die erforderlichen Bücher am bequemsten geordnet und rubricirt werden fonnen. Es versteht sich aber, daß bei kleinen Druckereien diese Methode noch vereinfacht werden kann, wenn der Druckherr selbst die Arbeit des Factors übernimmt; diesen Fall ausgenommen, glaube ich, daß diese Methode nicht einfacher und zweckmäßiger betrieben werden kann.

No. 1. **通as Memorial**. (Folio)

| Das Memorial ist das erste Buch, worin alle vorkommende Gegenstände, sie mögen nun gekauft oder verkauft oder bestellt worden sein, ohne eine richtige Aufeinanderfolge beim Eintragen zu beobachten, aufgezeichnet werden. Dieses Buch ist in den Händen des Prinzipales, und der zum Druck bestimmte Gegenstand wird dem Factor übergeben, so bald derselbe mit der richtigen Arbeitsnummer versehen ist. Der Factor trägt nun diesen mit der Nummer und der Rummer des Papiers und Auflage bezeichneten Gegenstand in sein eigenes Buch, wund der Rummer des Papiers und Auflage bezeichneten Gegenstand in sein eigenes Buch, | Dat. Fol.<br>des<br>H. B. B |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| m Sirbei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.85°C                      |
| das erste<br>oder bestim<br>n, aufgeze<br>nd bestim<br>isnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No. der<br>Arbeit           |
| Buch, 1 ellt wor eldt est 1 ichnet 1 ichnet 1 mte Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| vorin a<br>ben sei<br>verden.<br>genstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| ille vork<br>n, ohn<br>Dieses<br>d wird t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| ommeni<br>e eine<br>Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| ctor ub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| enstäi<br>e Au<br>den K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| nde,<br>feina<br>dande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pap.                        |
| fie mög<br>nderfolg<br>nderfolg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | p. r                        |
| den nu<br>ge bei<br>Pring<br>dersel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                           |

a superh

Nº. 5. Gin Rechnungskormular filr Die Letzer und Brucker. (Quer : Quarto)

Rechnung an die N. N. Wuchdruckerey, von dem Brücker

| Arbeit | Benennung der gefertigten<br>Gegenstände. | Auflage Sign. pr. 3. pr. E. | Sign. | pr. 3. | pr. E. Zeifen | # | fr |
|--------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------|---------------|---|----|
|        |                                           |                             |       |        |               |   |    |

Der Setzer sowol als der Drucker überreicht seine Rechnung zu den bestimmten Zeiten dem Factor zur Revision. Man muß daber darauf bedacht sein, daß Alle ihre Rechnungen sauber und genau eingeben. (NB. Wegen der Rummern 2. 3. 4. siehe Ansage G. H. I.)

No. 6. Arbeitsbuch ver Druckerei. (Folio)

In Condition angenommen den Seiger N. N.

Caken

| der Sede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sahr                         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Nachder<br>erden sie<br>erden sie<br>greßme<br>Tag de<br>Tag de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mon.                         | ~             |
| m die dem iter lister f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tag                          | Drud          |
| Rechnungs<br>Prinzipal<br>dat in der<br>ur Guthal<br>ritts eines<br>on aufhört                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jahr Mon. Tag No. ber Arbeit | Drucker N. N. |
| Rachdem die Rechnungen (nach No. 5.) abgegeben und vom Factor revidirt worden sind, so werden sie dem Prinzipale zur Genehmigung und Eintragung in dieses Buch übergeben. Zeder Arbeiter hat in dem selben seinen eigenen Conto obgleich bei den Oruckern nur der Preßmeister für Guthaben erkannt und Zahlungen besastet wird. Eben so wird auch der Tag des Antritts eines Mitgliedes, so wie seines Abganges, desgleichen sein Attestat, wenn die Condition aushört, zu Ende des Conto's bemerkt. |                              |               |
| 5.) abge<br>migung<br>nen eige<br>und Zah<br>, so wie<br>es Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ant.                         |               |
| geben u<br>und Ei<br>nen So<br>lungen<br>seines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Auft. Sign.                  |               |
| nd von<br>ntragui<br>nto ob<br>besastei<br>Nbgang<br>rft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | pr. 3.                       |               |
| Factor ig in digleich be wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pr.Col.<br>Zeisen            |               |
| revidirt<br>eses Bu<br>i den I<br>Eben s<br>seichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 100           |
| worden f<br>d überge<br>druckern<br>so wird<br>sein Atte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                            | Spaper        |
| nur<br>aud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | -             |

No. 7. Bas Mauptbuch. (Folio)

Saben

Bott

| i |  |
|---|--|
|   |  |

Aus dem Memoriale trägt der Prinzipal alle einzele Gegenstände nach Rubriken ein.

gestrichen.

Will man eine Schrift durch den Defect ergänzen, so muß man im Defectregale nachfeben, was sich ungefähr von selviger Schrift darin findet.

# Garmond Fraktur Lit. A mit 1 Signatur.

| Defecte, die nicht eigentlich zur Schrift gehören, so wie die jenigen Zeichen und Charac-<br>moscho man gospindert im Kässen siegen hat, bekommen ein eigenes Blatt im Defectbuche | hören, so wie die jenigen Zeichen und Charac-<br>t, bekommen ein eigenes Blatt im Defectbuche<br>t- Tegel Garmond-Kegel zc. Dahin gehören | ron so mie | ift gehö    | (a)   | afrei | eigentsich            | Defecte, die nicht eigentsich zur Schl<br>welche man gesondert in Kasten lieg | Defecte, die<br>tere, welche man |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    | 8/1                                                                                                                                       | •          | •           | •     | â .   | Romma                 | ယ္                                                                            | င္ပ္                             |
| u. vyı. m.                                                                                                                                                                         | **                                                                                                                                        | ರ          | •           |       |       | Rleine                | <b>-</b>                                                                      | <b>.</b>                         |
| * **                                                                                                                                                                               | 14                                                                                                                                        | 0          | •           | •     | •     | Berfal                | 430                                                                           | ţ                                |
| in die Druckerei                                                                                                                                                                   | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                    | Ħ          | •           | •     | •     | Rleine                | 400                                                                           | en.                              |
| ben 5. April 1826                                                                                                                                                                  | 1/2                                                                                                                                       | 8          | •           | •     | •     | Rleine                | 37                                                                            | 22                               |
| 11 10 min                                                                                                                                                                          | 1/2                                                                                                                                       | Œ          | •           | •     | •     | Berfal                | 70                                                                            | 13                               |
| Cio Schrift form                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           | 0          | •           | •     | •     | Rleine                | 305                                                                           | 1.                               |
| Bemerkungen.                                                                                                                                                                       | Kästen.                                                                                                                                   | Figuren.   | n bes       | Rafte | rega  | Defectregales liegen. | der<br>Kästen.                                                                | Numm.                            |
|                                                                                                                                                                                    | 1101136                                                                                                                                   |            | Buchstaben, | Buch  |       | Ungabe ber            | Numm.                                                                         | 5                                |

### Fünftes Rapitel.

### Von den Geschäften in der Niederlage.

Die Geschäftsführung für die Niederlage einer Buchdruckerei ist einer der wichtigsten Theile, so daß ich diesen Gegenstand nicht vergessen darf, ohne mich eines großen Fehlers schuldig machen zu wollen. Die schlechte Verwaltung dieses Geschäftes schadet nicht allein dem Eredite des Prinzipales, sondern gehet so gar die Arbeiter, die der Druckherr angestellt hat, ernstlich an; deßhalb ist es höchst nothewendig, daß man einem Manne dieses Geschäft anvertrauet, der es ersernt hat und auf dessen Ehrslichkeit, Rüchternheit und Rechtschaffenheit man sich verlassen kann.

Warum aber hat man so wenig Aufmersamkeit diesem Theile des Geschäftes zugewendet, und ich kann fragen, warum ist nirgends von den Arbeiten in der so genannten Bücherstube Erwähnung gescheshen, so daß man glauben sollte, diese Arbeiten

bätten früher nicht eristirt, und weshalb wir jest noch die Freiheit haben, so wol gelernte Buchdrucker als jeden Ungesernten barin anzusernen, wie es uns beliebt, und bis jest noch wol die Idee unter unfern Nichtbuchdruckern oder Halbbuchdruckern, die nur höchstens das Handwerk, nicht aber die Runst be= greifen, herrscht, daß diese Arbeiten nur einer niedrigeren Classe von Menschen, als Sausknechten, Markthelfern, Mägden, Lehrlingen ic., zufommen, wogegen sich Mancher von unseren Gesellen zu vor= nehm dunkt! Und doch giebt es in der Niederlage und Bücherstube wieder nur einzele fehr simple Handwerke, g. B. das Aufhängen und Abnehmen, das Zusammenschlagen; nicht so recht das Completiren, weil dazu schon reellere Genäuigkeit erfordert Alle diese Berrichtungen fann ein Jeder, wenn auch mit mehr oder weniger gutem Erfolg, erlernen. Der rechte Berstand im Ordnen der Buchdruckerniederlagen, und überhaupt bei allen einzelen, dazu gehörigen vielseitigen Berrichtungen, das Ganze dieses Geschäfts und die Folge des Gin= zelen des felben immer vor Augen zu haben, erfor= dert einen ebent so tüchtigen Mann, als man sich diesen in der Stelle eines Drucker- oder Geger-Factors denken mag. Und wo fände man bei so vielen Segern und besonders Druckern jene genü= gende Fertigkeit im Rechnen und Schreiben, Die dem rechten Niederlagen - Factor gar nicht zu erlasfen ift, da von ihm mehrere Buchhaltungen über Papier, Auflagen, und über dieses Geschäft selbst, ausgehen muffen.

Früher kam die Niederlage nebst der Bücher= stube niemals als ein besonderes Hauptgeschäft bei der Buchdruckerei in Erwähnung, und wurde nur als Rebengeschäft betrachtet, das so gut die Gesel= len als die Burschen verrichteten; und das kam wol hauptsächlich daher — Im Anfange waren nämlich die Buchdruckereien fehr klein, und jeder Gesell oder Gehülfe mußte vielleicht die Arbeiten in der Bücherstube felbst verrichten, mas ihnen in Ansehung ihres Verdienstes damals auch nichts aus= machte. Außer dem halfen bei den simplen Arbei= ten — (und helfen dabei leider! — hier und da noch heutiges Tages) Frau, Mägde, Kinder und Lehrlinge, und besonders Lettere in den Feierstun= ben, damit sie auf eine leichte Art Beschäftigung hatten und nicht zu Bubenstreichen Zeit gewannen, und auch weil diese Arbeiten von jeher zu den wochentlichen so genanten Burschendiensten gerechnet wurden. Die bedeutenderen Arbeiten, Die zugleich nicht so zahlreich sind, als die untergeordneten, übernahm dann der Buchdruckerherr felbst oder mit Buziehung eines im Einzelen tauglichen Gehülfen.

Ein tüchtig und gehörig gelernter Niederlagen-Factor ist nur mit der Arbeit von 6 bis 8 Pressen vollständig zu beschäftigen, und eben so gut zu bez zahlen, als ein in Qualität und Quantität ganz tüchtiger Setzer. Besser aber noch in einer Druckes rei von 12 bis 16 Pressen, wo er sich für gerinz geren Lohn dann in den simplen Arbeiten helsen lassen kann, und er für seine Aufsicht und Verantz wortung der Fehler den ganzen Lohn zieht. Da

nun aber überhaupt nicht viele Druckereien unserem Baterlande existiren, die für 6 bis 8 Pressen immer voll auf Arbeit haben, geschweige denn Druckereien, wo noch mehrere Pressen im Gange find, noch seltener find, und da ferner ein recht tüchtiger Bücherstubenarbeiter, der gu= gleich den Factor für diese Arbeiten macht, fich wenigstens eben so schwer findet, als ein rechter Seper- oder Drucker-Factor, - so hilft man fich in Betreff der Bücherstubenarbeiten, in kleinen Buchdruckereien, wie man kann, und oft auf eine sehr ungenügende Weise; in größeren aber dadurch, daß man dem Factor der Buchdruckerei seinen Plat in der Bücherstube anweißt, so daß dieser ber Director seiner Untergebenen dabei wird; und nur in gang großen Buchdruckereien pflegt man einen eigenen Bücherstuben - Factor zu finden.

Doch es ist Zeit die verschiedenen Arbeiten des Niederlagen- und Bücherstuben-Factors kennen zu lernen, und zu dem Ende will ich annehmen, daß die Niederlage ganz leer ist und das Geschäft erst anfängt. Zuerst muß man ein Buch haben, welches man "das Niederlage-Buch nennt. Wenn der Fuhrmann oder Markthelfer Papier anfährt, so muß der Factor den Uebergabeschein verlangen, und dem Markthelfer einen Ort anweisen, wo er das Papier hinzustellen hat, und bevor er ihn fortschieft, nachsehen, ob das Papier der Angabe nach richtig, wohl beschaffen, das heißt trocken, abgeliessert worden ist. Hierauf trägt er es ins Niederzlage-Buch ein, wie folgt.

## Bas Riederlagebuch.

|                                                        | Handbuch der Bucht                                     | Buchbruck              | druckerkunst.                      | No. (gebruckt)? Eremp. |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Datum.                                                 | Quantum des empfan- 3.d. abgel. genen Papiers. Exempl. | 3.d. abgel.<br>Erempl. | Abgeliefert an                     | Für                    |
| 1826.<br>Nov. 3.<br>Dec. 8.<br>24.<br>1827.<br>San. 7. | 20 Rf. von Hrn. N. N. 40 ditto.                        |                        | N. N.<br>N. N. Buchbinder<br>N. N. | Herrn N. N. ditto.     |

siesert worden sind. Mit großer Bequemlichkeit kann daher der Factor alle seine berschiesedenen Artikel, die ihm anvertraut sind, übersehen. Bezug auf den Empfang des Papieres oder die Ablieferung der Eremplare vermieden, da man gleich wissen kann, wie viel Papier eingekommen ist, und an wen die Eremplare abge-Bei diesem Plane werden alle Streitigkeiten mit dem Buchhandler oder Schriftsteller in

Nachdem er nun den Empfang des Papieres eingetragen hat, so schreibt er auf die oberste Pappe, die dem Papiere zur Decke dient, den Titel des Werkes, wozu es gehört, mit Kreide oder Köthel, oder schreibt ihn auch auf einen Zettel, welchen er in jeden Ballen steckt.

Das zum Drucken bestimmte Papier sollte nicht geleimt senn; es ist weißer, sanfter; es seuchtet sich gleichmäßiger; es läßt sich schneller und besser verbrauchen; es glättet sich besser; — kurz, in jeder Hinsicht ist es zum Drucken vortheilhafter, als gesleimtes Papier.

Die gebräuchlichsten Druckpapiere in Frankreich heißen le Carré, le Grand-Raisin, und le Jesus; für Circulaire und Accidenzarbeiten gebraucht man die Papiere la Coquille, l'Écu, la Couronne etc.

Da ein schönes Papier sehr viel zu einem schönen Drucke beiträgt, so kann man bei der Auswahl nicht vorsichtig genug sein. Es muß von
einer reinen, wohl zermalmten, und im Bogen
gleichmäßig ausgebreiteten Masse (Zeug, pâte,)
sein, ohne Flecken, ohne Schatten, ohne Knoten,
ohne Falten oder Kunzeln, ohne brüchige und rostige Stellen, ohne Sand und Staub, ohne Risse,
und ohne Wasser- oder Leimslecken 1c.

Das aus der Fabrik kommende Papier ist in Rieß eingeschlagen, welches 500 Bogen oder 20 Buch, wovon jedes zu 25 Bogen, enthält. Das feine Papier wird zuweilen nach 50 Heften, jedes zu 10 Bogen, gezählt. Das holländische Rieß Schreib= papier hat nur 480 Bogen, und das Buch hat 24 und das Heft 12 Bogen.

Der Ballen Papier enthält bei uns 10 Rieß oder 200 Buch. Bei jedem Ballen findet sich immer ein Abgang vor, das find die jenigen Bogen, die zerriffen oder beschmutt find, und daher nicht zu ordentlichen Abdrücken gebraucht werden können. Solchesbeschmutte Bogen findet man nicht allein oben und unten an den Papierpacketen, son= bern auch öfters in der Mitte der felben, und find öfters schon in der Papiermühle zerriffen und verdorben worden. Gewöhnlich rechnet man auf einen Ballen Druckpapier bis zwei Buch Abgang. Solche Ausschußbogen muffen wieder auf irgend eine nüt= liche Weise in der Offizin verwendet werden; die besten können zu manchem Correctur - oder Probe= abdruck, Revidirbogen dienen, die schlechteren nimmt man zur Emballage, als Makulatur.

In England enthält ein Rieß Papier bei einem Papierhändler gekauft 516 Bogen, gleichviel ob Druck- oder Schreibpapier; der Papiermüller macht das Rieß zu 480 Bogen, der Händler fügt aber noch 36 Bogen für den Ausschuß hinzu. Ein solches vollständiges Rieß hat nur  $21^{1/2}$  quires oder Buch, jedes zu 24 Bogen. Ein bundle Papier enthält 2 Rieß oder 43 quires (Buch).

Die Kenntniß der Papiere ist sehr schwer zu erlangen; es erfordert viel Studium und eine lange Erfahrung, um auf den ersten Blick das Format erkennen zu können. Durch das Gefühl erkennt man das Gewicht des Rießes; durch Reiben oder

durch Lecken mit der Junge die Beschaffenheit und den Grad des Leimes; durch den Geruch die Fabriskationsart; an der Weiße, ob sie natürlich ist, oder ob das Papier gebleicht worden ist; am Zeuge die Qualität des selben; an den Streisen und an den Formdrahtstreisen, so wie an der ganzen Fabrikation, in welchem Lande und in welcher Fabrik es versertigt worden; ob es französisches, niederlänzdisches, englisches, schweizerisches zo. ist. Diese Einzelheiten könnten sehr unbedeutend scheinen; und doch ist es nothwendig, daß sich der jenige, welcher Prachtausgaben liesern will, mit ihnen bekannt machen muß.

Um das Papier heiß zu pressen, ist ein großer Apparat nothwendig, welcher mit nicht unbedeuten= den Unkosten verbunden ist. Vorzüglich hat man auf Pressen mit hoher Pressung zu sehen; ferner gehören dazu Glanzpappen, worin die Bogen wechfelweise einzeln gelegt werden; ein Dfen, um die eisernen Platten zu erhiten, wovon eine zwischen je zwanzig oder dreißig Bogen gelegt wird, bis die Presse voll ist, und das Ganze wird durch einen Bebel und eine Winde, oder durch eine hydraulische Presse niedergedrückt. Das Papier erhält dadurch ein glattes, glänzendes Ansehen, welches jedoch dem Drucke so wol als dem Papiere selbst keinen Bor= theil gewähren soll. Durch die Hitze der Platten verliert nämlich das Papier seine weiße gebleichte Farbe, und wird braun oder gelb; und ift die Buchdruckerfarbe nicht von der besten Qualität oder nicht gehörig trocken, so läuft sie oder verbreitet

sich über die ganze Papierfläche. Sehr häusig ist es der Fall, wenn das Del oder der Firniß nicht wohl zubereitet worden ist, daß sich ein dunkelbrau= ner öliger Rand rings um die Buchstaben zeigt.

Es ist allgemein gebräuchlich, von jedem Werke eine so genannte gerade Zahl zu drucken, entweder 250 oder 500, 750, 1000 ic. Das Papier wird für das Feuchten in Zeichen gelegt; nämlich für 250 Bogen ein Zeichen (10 Buch, oder 10 Buch 10 Bosgen Schreibpapier); für 500 Bogen zwei Zeichen, für 750 Bogen drei Zeichen ic. Druckt man das Werk in halben Bogen, so daß es brochirt ausgezgeben werden soll, so bedarf man natürlich blos der Hälfte Papier.

Das Aufhängen der gedruckten Bogen ift eine Arbeit des Druckers oder des Bücherstubenarbeiters. Ist das bestimmte Papier gedruckt, so wird es auf einem Boden auf lange holzerne Stangen, ober auch auf Schnuren von Roßhaar oder auf Leinen jum Trodinen aufgehängt. Sat das Trodinen Zeit oder hat man nicht Raum genug zum Aufhangen, fo fann man 6, 7, 8 Bogen über einan= derhängen; foll alles aber bald troden werden, so muß man weniger über einander oder wol gar nur doppelt oder einzeln die Bogen aufhängen, je nachdem die Umstände das baldige oder spätere Trockenmachen erfordern und die Jahreszeit oder Witterung beschaffen ift. Man legt die Bogen auf das Rreuz so auf, daß folde, wenn sie auf der Stange oder Leine hangen, an der einen Seite etwas auf der nächsten Lage ruben, und unten

weiter herunter hängen, als auf der anderen, damit man sie beim Abnehmen leicht fassen kann. Uebrigens ist noch Vorsicht zu empfehlen, daß die Bogen immer nach ihren Signaturen hinter einander, und nicht wie Kraut und Küben unter einander, hängen; daß kein Bogen zerrissen, verwischt oder verschmiert wird; daß die Leinen oder Stangen, worauf man die Bogen hängt, nicht staubig oder schmuzig sind, und daß ein angemessener Luftzug den Boden durchstreicht.

Das Abnehmen der getrockneten gedruckten Bosgen muß in gehöriger Ordnung geschehen. Man muß dabei darauf sehen, daß die abgenommenen Bogen nach dem Abnehmen nicht verwirrt durch einander kommen. Den Staub, der vielleicht auf den obersten Bogen liegen mag, kann man zuvor mit einem Handbesen abschweben.

Diese Bogen bringt man nun in die Niederlage, stößt sie gleich auf, und stellt sie in Reihenfolge an einen reinen sichern Ort.

Will man eine Lage machen, so stellt man die verschiedenen Papierhausen mit ihren auf einander folgenden Signaturen nach der Reihe auf eine lange Bank oder langen schmalen Tisch, nämlich den Bozgen A, B, E, D, E, F. 1c. Selten besteht eine Lage d. h. eine unbestimmte Anzahl gedruckter Bogen eines Buches, welche ordentlich nach dem Alphabete oder nach einer ordentlich bezisserten Ordnung, als 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1c. in einander gelegt werden, mehr als aus 6 Bogen, gemeiniglich nur aus 5, je nachs dem das Buch, in Ansehung seiner Bogenzahl, schicks

lich einzutheilen ift. Am besten richtet man sich ein, wenn die Lagenbank aus mehreren Banken besteht, fo daß man fie in ein Biereck zusammensegen kann; der Arbeiter tritt dann ins Biereck hinein und ge= winnt so an Zeit, statt daß er, wenn er von dem untersten Ende zum oberen wieder gehen mußte, Zeit versieren murde. Go wird ein Bogen nach dem anderen, wie ihre Signaturen laufen, aufgehoben. Wenn man die zu einer Lage gehörigen Bo= gen in einander gelegt hat, so ftößt man sie auf einem in der Nähe stehenden Tische oder auf einer Bank auf, daß sie alle in eine gerade oder gleiche Lage über einander kommen, und legt auf einen anderen schicklichen Plat immer seine gleichen Lagen eine über die andere, jedoch so, daß eine heraus und die andere hineingerückt zu liegen kommt, das mit man hernach, wenn die Lagen alle aufgehoben find, und so über einander liegen, fie leicht einzeln wieder ergreifen, und in Folio falzen kann. Aus mehreren zu einem gedruckten, ungebundenen Buche gehörigen Lagen macht man dann ganze Exemplare desselben. Diese Arbeit heißt Completiren, vollstän= dig machen; wobei man alle Lagen des ganzen Bu= ches, nach ihrer alphabetischen oder bezifferten Gig= natur, auf die Lagenbank setzt und eben so eine Lage nach der anderen wieder in gehöriger alpha= betischer Ordnung ergreift, bis man von jeder zu dem Buche gehörigen Lage eine nach der anderen gelegt hat; dann heißen alle Lagen, die zu dem felben Buche gehören, ein vollständiges oder completes Gremplar.

Das Collationiren muß mit großer Aufmerkfamkeit geschehen; der Arbeiter kann hierin nicht zu aufmerksam sein; er muß sehen, ob jede Lage richtig ist. Es trifft sich häusig, daß in einer Lage zwei Bogen von einer und derselben Signatur liez gen, daß Bogen sehlen, beschmußt und zerrissen, oder falsch eingelegt sind; alle diese Fehler muß der Arbeiter beim Collationiren verbessern, sonst giebt es nichts als desecte Eremplare.

Das Falzen der Lagen will ebenfalls gehörig betrieben sein, weil durch Machlässigkeit hierbei leicht viele Bogen verdorben werden können. bie Lagen ungleich gefalzt, so legt fich ber Staub, wenn fie lange fteben muffen, auf die fenigen Bo= gen, die weiter beraus ragen, als die übrigen. Solche Schandslecke find vorzüglich bei alten roben ungebundenen Büchern, die lange in der Rieder= lage gelegen haben; der ganze Rand sieht gelblich und schmutig aus, und schneidet der Buchbinder zu viel Rand ab, so verdirbt er das ganze Aus= sehen des Buchs. Jedoch liegt dies nicht immer am Falzen; die Lagen können ganz richtig gefalzt worden sein, und doch zeigen sich diese Fehler. Häufig liegt es an Papieren, dessen Bogen nicht alle genau von einer Größe find.

Nachdem ein Theil oder auch alle Lagen gefalzt worden sind, so zählt man sie in bestimmten Quan= titäten ab, je nachdem sie dick sind. Sind die La= gen sehr stark, so nimmt man 5; sind sie schwach, so zählt man 10, 15, 20, oder 25, ja zuweisen 50; und so fährt man fort, die bestimmte Zahl abzu=

zählen, bis man fertig ist. Hierauf legt man sie platt auf den Tisch und schlägt mit der flachen Hand einige Mal an die gefalzte oder Rückenseite, damit sie dicht zusammen zu liegen kommen; dann stößt man sie etwas auf, und legt sie in die Schraubenpresse, oder an einen passenden Ort auf ein Bret oder eine Pappe, so daß die erste Lage den Rüsken nach Aussen zu kehrt, die zweite Lage nach Innen, und so wechselt man ab. Eben so muß man sie auch in die Presse seizen, die sie ganz voll ist; worauf man dann einige Bogen Makulatur und ein gleiches Bret legt; sede Reihe muß in einer richtigen Parallele stehen, daß alle Theile beim Zuschrauben einen gleichen Oruck erleiden.

Wenn die Presse voll gesetzt ist, so nimmt der Arbeiter einen kleinen Hebel und schraubt sie so weit hinab, als möglich; dann ergreift er den gröskeren Hebebaum, von 5 bis 6 Fuß Länge, und mit der Hüsse Einiger schraubt er das Papier so dicht zusammen, als ihre Kräfte es nur zulassen wollen; nach etsichen Stunden wird, da diese Lagen sich etwas gepreßt haben, nachgefüllt, und die Presse in Zeit von 16 bis 24 Stunden mehrmal nachgezogen.

Wird eine hydraulische Presse angewandt, wie es fast allgemein in England der Fall ist, wo man sich der Bramah'schen bedienet, so fällt natürlich das Schrauben weg und die Arbeiter haben blos zu pumpen. Der Druck bei solchen Pressen letzterer Art ist so groß, daß drei oder vier Mal des Tages frisch eingelegt werden kann. Aus der Presse her=

ausgenommen, werden sie dann in Pappe geschnürt, vben Lage und deren Zahl bemerkt.

Bei jeder Auflage von 1000 Exemplaren muß ein so genannter Zuschuß mit abgedruckt werden, däs mit, weil oft Bogen von der Auflage verunglücken, zerrissen oder beschmußt, oder durch mancherlei ans dere Zufälle verdorben werden, man auß den Zusschußbogen die Exemplare gehörig ergänzen kann.

Die Bogen, welche dann, nachdem alle Eremplare completirt sind, noch übrig bleiben und noch gut sind, legt man nach der alphabetischen Reihe zusammen, und macht aus den selben ein Paket, welches dann mit den Eremplaren abgeliefert wird.

Bei starkem Drucke pslegt es zu geschehen, daß fette Schriften oder Zeilen sich auf die Glanzpappen abziehen, und wollte man mit diesen schmuzigen Pappen andere Sachen pressen, so würden sie vers dorben werden. Man nimmt deshalb, um diese Glanzpappen zu reinigen, auf ein wollenes Stück Zeug ein wenig Terpentinspiritus und wischt die Glanzpappe slüchtig ab; sie werden sogleich rein werden, und wenn sie gut geleimt sind, wird es ihnen durchaus keinen Schaden thun. Je älter die Glanzpappen sind und je mehr sie benutzt werden, desto schöner und glatter werden sie. Die besten sind ganz dunn und gleich Horn durchsichtig.

to ran the

Dem Buchdrucker muß es von großer Wichtig= feit fein, Mittel zu kennen, durch deren Sulfe er in den Stand gesetzt wird, mit so wenig Zeitauf: wand und so wenig menschlicher Anstrengung als möglich das Papier so zusammen zu pressen, und gut in Ballen zu verpacken, daß viel davon in einen kleinen Raum gebracht werden kann. Man hat sich bis jest zur Zusammendrückung des Pa= piers und der Ballen der so genannten Schrauben= presse bedient, welche aber so viele Menschenhande in Anspruch nimmt, daß eine Kenntniß und Anwendung anderer Mittel ernstlich zu wünschen sind, um die Arbeit zu fordern und zu erleichtern. Mit Gegenwärtigem suche ich die Buchdruckerherrn auf diesen so wichtigen Gegenstand aufmerksam zu ma= chen, und so weit es meine geringen Rrafte ver= statten, alle die Vortheile heraus zu heben, welche durch andere mechanische Werkzeuge sich erreichen laffen.

Bei dem so sehr ausgebreiteten Nutzen der Schraube in der Mechanik, indem sie vermöge ihrer großen Wirkungen besser zum Zusammendrücken von Körpern gebraucht werden kann, ließ sich mit Recht erwarten, daß die Anwendung der selben eine so sange Zeit auch in den Papiermühlen und den Buchdruckereien Statt sinden würde. Schon ihrer Einfachheit und großen Wirksamkeit wegen, indem sie als aus dem Hebel und der schiefen Ebene zussammengesetzt anzusehen ist, war dies zu erwarten.

Für Papierfabriken sind die Schrauben aus Eisen die aller gewöhnlichsten; jedoch hat man auch

---

gußeiserne seit furzem, der größeren Wohlfeilheit wegen, eingeführt. Unfere Schrauben - oder Pact= pressen der Buchdrucker find von Holz, dem schätz barften Materiale nach Gifen zu den Schrauben. Unter den verschiedenen Holzarten find für diesen Zweck jene die besten, die bei einer mäßigen Barte fehr gah find. Die festesten Indischen Hölzer, wie Ebenholz, Quajak u. bgl. find fo fprode, daß Gange aus den selben bald wegbrechen würden; und keiner wird wol auf den Gedanken kommen, fich folcher Hölzer zu bedienen, und mare es auch blos für eine leichte Handpresse. Man bedient sich vorzugs= weise des Weißbuchenholzes. Der Spindel- und Kornelfirschbaum haben zwar ebenfalls ein febr zä= hes und hartes Holz, sind aber selten von der nö: thigen Dicke zu haben, und daher nicht für starke Pacfpressen anwendbar. Die Schraubenmutter aus Holz muß alle Zeit quer durch die Fasern geben, nie aber so, daß das Schraubensoch mit den lette= ren parallel mare, weil dann diese unfehlbar ganglich weggeriffen würden. Das Birnbaumholz ift zu troden, und fann so gar nur bei dunneren Schrauben angewendet werden, wenn es etwas angefeuch= tet wird, weil sonst die Gange ausbröckeln. den hölzernen Packpressen wird man immer finden, daß sie durch die Elasticität des eingepreßten Papieres von selbst wieder etwas zurückgehen, und daß öfters nach einigen Stunden wieder von Neuem angezogen werden muß, um den erforderlichen Preß= grad zu erreichen.

Die Schraubenpresse ist zu bekannt, als daß sie hier einer Beschreibung bedürfe. Eine verbesserte Packpresse ist die, wo noch zur Seite eine Winde angebracht ist, die mittels Hebel umgedreht wird. Die einfache Packpresse ist die selbe, aber ohne Winde, so daß die Hebel oder Arme in die am Umfange der Schraube besindlichen Stöcke oder in eine Art Getriebe hineingesteckt werden, um die Schraube mit der daran befestigten metallenen Platte oder dem starken glatten Brete herab zu drehen.

Go oft man nothig hat, den eingelegten Rorper stark zusammen gedrückt fest zu halten, so wird man immer bemerken, wie vorher erwähnt worden ift, daß die Schraube etwas nachgiebt. Um dies zu verhindern, hat man, wie bei anderen Maschi= nen, g. B. der Schraubenwinde, auch bier eine Auf der Oberfläche des Vorkehrung getroffen. oberen beweglichen Prefbretes ift ein Ausheberad oder Anspannrad befestigt, mit einem Gespirr oder Spirrkegel. Um den Ruckgang ber Schraube gu verhindern, ruht das Gespirr auf einer Stange, welche sich auf einem Mittelpunkte bewegt; das an= dere Ende wird aber mittels eines Schnäppers oder Bebels gurudgehalten. Um die Preffe gleichfam aufzuschließen, ober zu entledigen, drängt man den Schnäpper zurud; diefer befreiet die Stange und fo auch das Gespirr aus ben Zähnen des Aushebe= rades, und die Schraube läuft zurück. Eine nähere Beschreibung nebst Abbildung dieser sinnreichen Borrichtung findet man in "dem practischen Mechanister und Manufacturisten, oder gemeinnütziger Ersläuterung der mechanischen Künste und Handwerke in England, von John Nicholson, Esq. aus dem Englischen, mit vielen Abbildungen, gr. II. Weismar, im Verlage des Landes-Industrie-Comtoirs." Lieferung 2. unter der Hauptrubrik — "Pressen." Daselbst sindet man auch unter Nro. 3 die nützliche Packpresse von John Peek.

Vor allen anderen Maschinen verdienet aber keine eine größere Aufmerksamkeit in dieser Binsicht, als die einfache hydraulische Presse. Wirkung dieser Maschine beruht auf dem bekann= ten hydrostatischen Grundsate, daß sich der Druck, den irgend ein einziges Waffertheilchen durch eine angebrachte Rraft erhält, in einem verschlossenen Raume über jede vom Baffer berührte Fläche, über alle Stellen deffelben in gleicher Stärke fortpflangt; daß z. B. Waffer, das mit einer Rraft von 1 Th, durch ein Röhrchen zu 1 Quadratlinie weit, gegen eine Fläche von 1 Quadratfuß gepreßt würde, an diese Fläche einen Druck von 144.144 oder 20,736 % ausübt. Die bekannteste ift die Bramah'sche, welcher jedoch der Mechaniker Murray eine noch grö-Bere Vollkommenheit zu geben suchte. Von der ersten giebt Micholson a. a. D. eine vollständige Beschreibung, und wegen der anderen vergleiche noch v. Langsdorf's Ausführl. System der Ma= schinenkunde ic. Bd. I. Abtheil. 2. (Beidelberg und Lpzg. 1826. 4°.) §. 358. \*\* \*\*\*

Bon den beiden ersten Grundsägen in der Sydrostatik, daß flussige Körper auf gleiche Weise nach allen Richtungen, und daß fie im Berhältniffe ihrer lothrechten Soben drücken, hängt die Eigenheit ab, welche unter dem Namen des hydrostatischen Paradorons bekannt und folgende ist — "Jede noch fo kleine Menge von Wasser, oder einer anderen Fluffigkeit, kann mit jeder anderen noch fo großen Menge, oder jedem anderen noch so großen Ges wicht, ins Gleichgewicht gebracht werden, ober die eine oder das andere erhalten "; ein Umstand, der auf eine nütliche Weise bei der Erbauung von mehreren Maschinen angewandt worden. Und bier= aus werden die Vortheile flar, die eine Bramah'sche hydraulische Presse vor allen anderen Schraubengewährt. Die Erfahrung lehrt nämlich, pressen oder es ist die unterscheidende Eigenschaft flussiger Körper, daß die Oberfläche einer gleichförmig schwe= ren, in einem Gefäß, oder in einem Systeme von zusammenhängenden Gefäßen befindlichen Flüffigkeit, magerecht ift. Daher pflanzt sich der Druck nicht allein in allen Richtungen fort, sondern er wirkt auch normal auf jeden Theil der Oberfläche des Gefäßes, worin sich die Flussigkeit befindet.

Es würde vielleicht nicht undienlich sein, eine nähere Beschreibung der hydraulischen Presse diesem Werk einzuverleiben, um desto deutlicher alle Vorzüge dieser Maschine einzusehen; jedoch sehe ich mich genöthigt, des gesteckten Zieles wegen, nochemals auf die angeführten Werke zu verweisen.

Hobbh d. Buchdrafst.

Auch der künftige zweite Band von Gregory's Darstellung der mechanischen Wissenschaften, übersfept von Dr. J. F. W. Dietlein wird sich noch weiter mit diesem Gegenstande beschäftigen; und ich begnüge mich blos, hier Andeutungen und Winke zu künftiger Betrachtung gegeben zu haben, und wünsche, daß diese Beschreibung von meinen Lesern nicht unbeachtet gelassen werde.

# Sechstes Kapitel. Anhang 1.

## Ueber Stereotypenbruck.

Das Wesen des Stereotypendruckes besteht in der Anwendung sester Platten, statt der sonst geswöhnlichen, aus beweglichen Lettern zusammengessetzen Formen. Der Wunsch, gewisse Werke, deren Absat sicher genug ist, wiederholt abzudrucken, ohne erst jedes Mal den Satz erneuern zu müssen, war die Veranlassung zur Ersindung des selben. Verschiedene Verleger überzeugten sich jedoch, daß sie bei stehendem Satze mit beweglichen Lettern weit mehr Vortheil hatten. Die Versertigung von Stereotypenplatten hat hauptsächlich den Vortheil, ein Werk entsernteres Ortes, wo zwar Papier aber nicht die Schrift vorräthig, schnell zum Oruck zu fördern. Man täusche sich aber nur nicht mit der Idee von großen Vortheilen, bis man die selben

berechnet hat; auch ist noch ganz besonders zu berücksichtigen, ob der selbe zum Druck auf gewöhnlichen Pressen, wo nöthigenfalls, wenn die Platte
ungleich sein sollte, was sehr oft vorkommt, ein
Deckel unterlegt werden kann, oder für Schnell=
pressen, welche die größte Gleichheit der Schrift=
höhe erfordern, bestimmt und anwendbar sei.

Frankreich ift das Land, welches den Stereo= typendruck am meisten gepflegt hat. Dort find drei verschiedene Methoden dieser Kunft, jede auf fünf= zehn Jahre, patentirt worden, nämlich die des F. J. Hoffmann zu Schlettstadt im Elsaß (16. Febr. 1792), die des Ludwig Stephan Herhan in Paris (23. Decemb. 1797), und des Firmin Didot (26. Decemb. 1797). Bergl. Description des Brevets, dont la durée est expirée, 4. Paris, Vol. II. 1818. Vol. IV. 1820. Vol. VI. 1824. Wiener Po= lytechn. Jahrb. Bd. IV. 1823. S. 544 — 569. Bd. VI. 1824. S. 513 — 518. — Enthülltes Geheimniß der englischen Stereotypen-Verfertigung, wichtig für die Schriftgießer und Buchdrucker, die sich auf diese Art die Stereotypenplatten felbst gießen können. 8. Mit vielen Holzschnitten. Leipzig. 1822.

Die Hoffmannischen Logotypen bestanden aus mehreren Buchstaben, welche zusammen einen Theis eines Wortes oder auch ein ganzes Wort bilden. Die Lettern werden in eine kupferne, gehörig vorsgerichtete Form einzelegt und mittels einer Schraube in der passenden Lage erhalten; dann vereiniget man die Enden der selben durch Eingießen von Wetall, und erhält so ein einziges, aus den erwähn=

ten Lettern und einem angegossenen Würfel bestes hendes Stück.

Die beiden neueren Verfahren, welche vor dem Hoffmannischen den Vortheil einer leichteren Aussführbarkeit besitzen, haben das erstere entbehrlich gemacht.

Das von Herhan befolgte Verfahren begreift drei Operationen, nämlich —

- 1. Die Bildung von beweglichen Lettern, welche an Form und Größe den gewöhnlichen Tyspen gleichen, sich von den selben aber dadurch unsterscheiden, daß sie den Eindruck der Buchstaben vertieft, und zwar rechts enthalten.
- 2. Die Vereinigung dieser beweglichen Letz tern, welche der Erfinder bewegliche Matrizen nennt, zu ganzen Columnen.
- 3. Das Abgießen oder Abdrucken dieser verei= nigten Matrizen in das Metall, woraus die Druck= formen verfertigt werden sollen.

Späterhin fand der Erfinder es vortheilhafter, die beweglichen Matrizen in Kupfer einzuschlagen, statt sie zu gießen. Auf diese und einige andere Verbesserungen seiner Methode erhielt er am 17. Novemb. 1798 ein Zusapcertificat.

Bei Didot's Methode fängt man damit an, Lettern ganz von der gewöhnlichen Gestalt, aber aus einer härteren Mischung, als das Schriftgießer= zeug, nämlich aus einer Legirung von 7 Pfund Blei, 2 Pf. Spießglanz, 1 Pf. Composition aus %10 Zinn und 1/10 Kupfer, zu gießen. Diese wers den dann Zeile für Zeile neben einander gesetzt, so lange bis eine Columne fertig ist, die endlich in einen Nahmen gebracht und durch Schrauben in dem selben fest gehalten wird.

Man verfertiget sich einen Rahmen von jenen Dimensionen, welche die ju ftereotypirende Columne besitt; dieser Rahmen, ber von Gifen, Messing ober Rupfer ift, und einen eisernen Boden hat, wird mit einer Platte von reinem weichem Blei angefüllt, und in diese drucket man die gesetzten Columnen dadurch ab, daß man sie darauf legt und das Gange der Wirkung einer ftarken Schrauben= presse unterziehet. Der auf diese Art bereitete ver: tiefte Abdruck des Sates kann als Matrize jum Abklatschen der Stereotypentafeln dienen, die natürlich aus einem Metall verfertigt werden muffen, welches bedeutend leichtflüssiger ift, als das Blei. Didot bediente fich hiezu der bekannten Darcet'schen Legirung von 8 Theilen Wismuth, 5 Theilen Blei, und 3 Theilen Binn.

### Ueber Inpolithographie.

Die Eppolithographie ist zwar keine neue Ersfindung, aber doch vielleicht in England zum ersten Mal im Großen in Anwendung gebracht. Die auf gewöhnliche Weise gesetzte Form wird mit chemischer Farbe auf einem pergamentartigen Papier abges

zogen, dieser Abdruck auf einen lithographischen Stein gelegt, und mittels Durchziehen in der Presse wird die Schrift auf den Stein übergetragen. Der Stein wird geäßt und auf bekannte Weise abgedruckt. Der geträumte Vortheil bei dieser Methode sollte sein, daß bei musikalischen und architectonischen Werken gleich die Noten oder Zeichnungen zwischen den Text angebracht und zugleich mit abgedruckt werden könnten. Ein bedeutendes musikalisches Journal, das Pantheon, wobei man dieses Versaheren anwendete, konnte nie damit vorwärts kommen.

# Anhang II.

Von der Preisbestimmung für Setzer und Drucker.

Im Anfange der Buchdruckerkunst gab es keisne besondere Berechnungen für die Arbeiter, sons dern man bezahlte Tag- oder Wochenweise, da man der Meinung war, hierüber keine kesten Preise kestssehen zu können, und es für Arbeitek und Herren bequemer und gewisser biekt, auf diese Art zu verskahren. Man gab den Leuten Kost, Wohnung, Licht und Holz, kurz alles was zu den gewöhnlichen Lebensbedürfnissen nothwendig war und setzte gewisse Arbeitsstunden, wie gewisse Stunden zum Essen, Schlasen zu. kest. Mit dieser Handwerksmethode hielt man sich von der Ersindung der Buchdruckerskunst zwei Sahrhunderte und noch länger hin; doch in den Fortschritten der Kunst erkannte man endslich, das sich auch hier ein besserer Weg auffinden

ließ. Der Gehülfe war ja dem Tagelöhner gleich, an seine Stunden gebunden, mußte mit Logis und Rost vorlieb nehmen, wie es der Herr ihm dar= reichte, und wollte er es nicht, fo mußte fein Geld= beutel es erfahren, wenn er es sich anders verschaf= fen und herr feiner Zeit, wie feines Wirkens wer= ben wollte. Dies gab zu manchem Zwiste Beran= laffung, wie es auch nicht anders fein konnte; denn der Träge wurde mit dem Fleißigen, der Geschicktemit dem Stumper hinsichtlich der Bezahlung in eine Rategorie gestellt, und der Günstling des Herren oder des Factors genoß Vortheile, die dem oft beffe= ren Arbeiter abgeben mußten. Man sah nun ein, daß dieses Berfahren ju nichts Gutem führen konnte, und erwägte wohl, daß die Talente geschätt werden müßten; daß man auf solche Art nie einen gewissen Preis dem Buchhändler bestimmen könne, sondern daß dieses mehr Willfür der Herren sei; und es fam fo weit, daß man Bittschriften an die Regie= rungen einreichte, um für diese und jene Arbeiten feste Preise zu bestimmen. Das geschah; allein diese, oft das Geschäft der Buchdruckerei nur ober= flächlich kennend, bestimmten in den Tag hinein, was ihnen gut dunkte, und setten, da Preise der Lebensmittel, der Papiere, der Schriften ic. an den meisten Orten verschieden waren, bestimmte Preise aller Arbeit für jeden Kreis der Länder fest. Aber auch in diesen verschiedenen Kreisen konnte man die gewöhnliche Arbeit in den fleinen Städten wohlfeiler liefern, als in den großen. Daraus entstanden wieder neue Beschwerden, und der oft weniger

missende Buchbrucker hatte mehr Vortheil von seiner Arbeit, wie der geschickte. Go bildeten sich Winkels buchdruckereien in den kleinen Städten immer mehr und mehr. Den Buchdruckern in größeren Städten wurden so bedeutende Arbeiten entzogen!; sie theil= ten es den Regierungen mit, welche, keine Lust fühlend, eine beffere Reform zu treffen, ohne Gnade und Barmherzigkeit die Abschaffung aller Winkeldruckereien bestimmten. — Go waren die alten Berhältnisse. — Man munschte die Buchdruckerkunft auf einer höheren Stufe zu sehen; man wollte auf den Vortheil des Einzelen, wie des Gangen, bedacht sein, und vergaß dabei, daß dieses der falsche Weg war, ben man mählte. Die Besitzer der Drudereien mußten nun entweder zu einem anderen Erwerbszweig ihre Zuflucht nehmen, oder fie mußten wieder Arbeiter in den Buchdruckereien größerer Städte werden. Hierdurch vermehrten fich die Ar= beiter, und die Herren fanden darin noch Gelegen= heit, die Preise oder vielmehr den Wochenlohn noch niedriger zu setzen, da es sich manche Arbeiter ge= fallen ließen, weil sie doch leben wollten. - Bier könnte man nun zwar sagen, daß diese Abschaffung der Winkeldruckereien auf den Lohn der Arbeiter keinen Ginfluß gehabt hätte, da die Arbeit, die sonst an fleinen Orten gedruckt worden waren, jest in den größeren hätte verfertigt werden muffen. Allein, man bedenke auch, wie weit die Druckorte oft vom Orte des Bestellers entfernt waren und diese sich besser standen, wenn sie amtliche Bekanntmachungen und Privatanzeigen und dgl. schön abschreiben lie=

Ben; kurz man suchte so viel als möglich zu vermei= den, daß manche Sachen, die sonst noch wol ge= druckt worden wären, jest wegen der großen Ent= fernung der Druckorte, so wie der vielen Schwierigkeiten, unterbleiben mußten; und fo ift es klar, daß die Arbeiten sich verringern; die Arbeiter aber mehr werden mußten. Die Taxordnung war ein Ruin für die Buchdruckereien Teutschlands. Rein Wetteifer konnte unter den Künstlern entstehen; denn der, welcher schlecht druckte, bekam ja so viel, als der, welcher die Arbeit gut lieferte, und außer dem war die Tare so beschaffen, daß die Buchdru= derherrn fich außer Stand gefett faben, etwas Gutes zu vollbringen. Go hat uns die Vorzeit Bücher geliefert, die nur zu laut zeugen, wie wenig unter ber Macht ber Willfür die Kunfte gebeihen können. Dieß murde aber das damals lebende Pub= likum schon gewahr, und man sandte wiederum Bittschriften an die Regierungen ein, mit dem Er= suchen, daß den Buchdruckern vorgeschrieben werden möchte, bessere Lettern und Papier ic. zu nehmen. Die Regierungen, der vielen Rlagen mude, bestimm= ten denn auch sogleich, was gewünscht und verlangt wurde, sie befahlen nämlich, daß die Buchdruder dem allgemeinen Wunsch entsprechen sollten. Dabei murde aber nicht bedacht, mas dazu gehöre, um dieses auszuführen. Es währte jedoch eine Beit lang, bis endlich die Buchdrucker einfahen, daß es nun gewißlich an der Zeit sei, auch ein Wort zu reden, und legten fich die Frage vor -"ob es denn einer Regierung zukomme, ihnen Ta=

ren vorzuschreiben und über Sachen Preise festzusetzen, die zu verschieden und zu ausgedehnt seien,
als daß die Regierungen im Stande wären, sie
richtig zu beurtheilen? "— Nein! war die Antwort,
und nach langen Versuchen brachten sie es dahin,
daß es ihnen frei stehen sollte, nach der Güte ihrer
Arbeit zu verlangen, was recht und billig sei. \*)

So hob sich denn die Buchdruckerkunst wieder allmälig empor; aber das Leben und Treiben, der Eifer und Kunstsleiß, welcher jest unter den jungen Leuten in so manchen Druckereien herrscht, war nicht zu sinden. Es war von Seiten der Prinzipäle eine beständige Klage, daß die Leute so wenig Arbeit lieferten, und die Gehülfen beschwerten sich hingegen wieder über den geringen Lohn, der ihnen wurde, indem sie meinten, für dieses Geld leisteten sie genug. Auch brauchten sie bei dem Steigen der Arbeiten nicht zu befürchten, brodsos zu wers den, und kündigten lieber ihre Condition auf, um

Dan lese hierüber die Anmerkung von Geßner's Buchdruckerkunst Thl. II. nach, was dieser auf Paul Vater's Frage «ob es den Buchdruckern erlaubt sei, selbst einen Preis ihrer Arbeiten zu machen?» — antewortet. (Paulus Pater schrieb im Jahre 1710 eine Dissertatio de Germaniae Miraculo optimo, maximo, worin er einige die Buchdruckerkunst betreffende wichtige Fragen ausgestellt und beantwortet hat). Ich rathe Jedem, Geßener's Anmerkungen zu Paul Pater's Fragen und Anteworten zu lesen; sie zeichnen sich durch einen gesunden Wiß, gesunde Vernunft, und praktische Kenntniß in seinem Fache aus.

eine andere zu suchen, wenn der Herr nicht mit ihnen zufrieden sein wollte. So war immer ein ewiger Hader. Die Druckereien waren voll von Arbeitern; und doch wurde mit achtzehn Personen nicht so viel verrichtet, als jest zwölf thun, wo eine vernünftige Berechnungsweise eingeführt ist.

Die Gehülfen murben des ewigen haderns mude, wie die Prinzipale; Erstere saben ein, wie wenig wirkliche Freude fie am Geschäfte haben konnten; sie erkannten das Unangenehme eines so gebundenen Wefens, wie die Folgen, die daraus entstehen konnten, und fanden es für billig, daß Jeder die Früchte feines Fleißes und seiner Geschicklichkeit ärndten und der Faule und Unwissende nicht dem Besseren gleich gestellt werden solle. Durchgreifen wollte man durch den alten Schlendrian, denn das Recht dazu lag in der Natur der Sache. Vorrechte wurden den Buchdruckern auf alle mögliche Art zugestanden, und doch immer sollten sie in so großer Abhängigs keit von dem Prinzipale leben; das reimte sich nicht mit dem gereizten Ehrgefühle zusammen; sie sehns ten fich nach mehr Freiheit, nach mehr Unabhängig. keit und nach besserer Bezahlung ihrer Arbeiten. Auf dem bestehenden Wege war alles dies nicht zu erreichen; und endlich fing man an, gewisse Preise für ihre Arbeiten einzuführen. — Gar bald verbreis teten sich die Vortheile von Ort zu Ort, die für Herrn so wol als Arbeiter auch daraus entsprangen; aber doch hielt - leider! die alte Methode noch in manchen Druckereien ihr Haupt aufwärts, und ift bis heute noch nicht gang niedergedrückt; ja

43

man findet sogar die bedeutendsten Druckereien, wo das gewisse Geld fortbesteht.

Es ift ausgemacht und jedem Sachverständigen bekannt, daß es Arbeiten in Druckereien giebt, die mit so vielen Schwierigkeiten verknüpft find, daß fich durchaus keine bestimmten Preise dafür fest: feten laffen; aber auf alle Arbeiten, die in einer Buchdruckerei vorfallen konnen, follte das nicht Bejug haben. Wir leben — Gott fei Dank! — in einer Zeit, wo gewiß jeder Vernünftige einsehen wird, daß jenes unmöglich der rechte Weg fein kann, um Talente zu wecken, zu unterstützen und überhaupt den Fleiß zu fördern. Wir erfinden Maschinen und ersparen dadurch Menschenhande, und find doch so ungerecht, sie auf eine andre Art wieder zu vernachlässigen; denn die Erfahrung lehrt, daß in einer Druckerei, mo gewisses Geld gegeben wird, um ein Biertheil weniger Arbeit geliefert wird. Freilich werden Manche, die dies lesen, staunen und sagen — "mag dies auch mahr fein, so muffen wir aber zugleich bedenken, daß durch das gewisse Geld die Leute in den Stand geset find, ihre Arbeiten accurater zu machen." - Doch das, wie fast Alles im Leben, beruht auf Ansichten. Jener Dei= nung bin ich nun nicht; denn der fleißige, brave, gewissenhafte Seter wird beim Berechnen bie selbe Genauigkeit beobachten, als im gemiffen Gelbe, wo ihm nur Anerkennung und Würdigung für das, was er thut, werden kann; wo aber dieses noch von Seiten das Prinzipales fehlt, da wird freilich fein Gifer befordert, feine Liebe für die gute Sache, bie Runft, belohnt und gestärkt. Der faule und unachtsame Arbeiter hingegen wird bei der einen, wie bei einer anderen, Methode nicht anders ver= fahren und beim Berechnen oft noch auf den befferen Weg, den des Fleißes und der Pünktlichkeit, jurudgeführt werden, indem der Schade nicht den Prinzipal, sondern ihn einzig und allein trifft. Doch ich lasse dies; Jeder muß ja seine eigene Haut zu Markte tragen; aber ich wundere mich, daß man den tiefen Schlaf nicht bemerkt, worin noch fo Man= che liegen; ich kann es nicht begreifen, daß wir bei bem raftlofen Streben nach Bollkommenheit in uns ferer Kunft, woran einige Wackere ihre Freude und ihre Belohnung finden, noch das fortsetzen, mas schon vor Jahrhunderten, als so nachtheilig erkannt wurde, und deffen Wahrheit sich immer mehr und mehr bestätigt. — Nun zum Vorigen zurud. —

Erwähnt habe ich, daß gewisse Preise für die Arbeiten festgesett wurden; allein auch dies geschah größtes Theiles nach Gutdünken. Man setzte einen Bogen ab und bestimmte dann nach der Zeit, was man zu haben wünschte, und die vielen ähnlichen Arbeiten, die vorkommen, machten hierin schon eine ziemlich richtige Beurtheilung möglich. Für den Setzer konnte sie jedoch nicht ganz genau sein, und ein Theil litt immer Schaden. Diese alte Fahrstraße wird immer noch in den meisten teutsschen Druckereien befahren, und mancher Streit entsteht dabei. Die Engländer und Franzosen haben hierin vernünftiger gehandelt und gehen bei ihrer

Berechnungsart weit sicherer, und Prinzipal nebst Arbeitern stehen sich im Ganzen doch besser.

Zuerst wollen wir sehen, wie der Franzose bei seinem Berechnen zu Werke gehet.

Der Satz wird nach den Tausenden von Buchstaben, die der Bogen enthält, bezahlt; jedoch verändert sich der Preis nach Verhältniß der Schrift.

Das Tausend berechnet man nach der Anzahl der n des Regels, welche die Ausschließung enthält, die dann mit der Anzahl der Zeilen der Columne, und dieses letzte Produkt mit der Anzahl der Columnen eines Bogens multiplicirt wird.

Der Buchstabe n ift die richtige Mittelbezeich= nung der Stärke aller Gorten in einem Schrift. kasten. Bei der gewöhnlichen Fläche der Buchstaben in einem Schriftkasten sollten diese Sorten gerade die Stärke eines Halbgevierten haben; bei einer fleineren Fläche, z. B. bei der französischen Dichter= schrift, le poétique genannt, find sie ein wenig schwächer; und bei einer groben, stärkeren, Fläche find sie stärker. Einige mißtrauische Setzer bilden sich ein, daß die Buchdruckerherrn nicht behutsam und gart genug, sondern wissentlich die n-Stärke in ihren Schriften eingeführt hatten. Dhne Zweifel berude sichtigten sie die grobe Schrift nicht, in welcher, wie ich oben bemerkt habe, die Sorten nothwendiger Weise stärker find; hätten sie baran gedacht, fo würden fie nie den Verdacht gehegt haben, daß ein Buchdruckerherr, alle Gesetze der Ehre, Billigkeit und Menschlichkeit mit Füßen tretend, ein fo ftraf= bares Manöver sich erlauben könnte. Ohne diese Berschiedenheit der Flächen, hätte man auch, statt der n, das Halbgevierte für den Berechnungsbuchs staben nehmen können; aber die Gewohnheit, einen Buchstaben zu nehmen, dessen relative Stärke die der übrigen anderen bezeichnet, beweiset schon das Gegentheil, wie eng das Interesse der Herren mit dem der Arbeiter verbunden ist.

Wenn ferner das lette n in eine Zeile nicht eingebracht werden kann, so zählt an dessen Stelle jeder andere, schwächere Buchstab, selbst der Apozstroph; geht aber dieser lettere nicht hinein, so zählt man ihn nicht.

Wenn der Sat durchschossen ist, so zählt man ein n für die Zeile mehr für das Durchschießen.

Wenn die Anzahl der n um 500 das erste Taus fend übersteigt, so zählt man sie für ein zweites Taus send; was aber unter dieser Zahl ist, zählt man nicht.

Jeden Satz, welcher kein Tausend giebt, z. B. Kanten, Avis und überhaupt Accidenzsachen, rechnet man dennoch als ein Tausend an.

Beisviel.

| verpet.                                                  |         |                |
|----------------------------------------------------------|---------|----------------|
| Die Ausschließung eines Wortes<br>Für den Durchschuß     | enthält | 48 n           |
| du den Duruhuhuh                                         | • • . • | $\frac{1}{49}$ |
| Multiplizirt mit der Zeilenzahl                          | • • •   | 35             |
|                                                          |         | 245<br>47      |
| Multiplizire dieses Product mit der Anzahl der 36 Seiten | 1       | 715            |
| mit der Anzahi der 36 Seiten                             | 40      | 36             |
|                                                          | 51      | 290<br>45      |
|                                                          | 61,     | 740            |

Mithin wird der Bogen 62,000 Buchft. enthalten.

Sat man einige Columnen mehr oder weniger, als der Bogen, so bestimmt man den Preis verhältenismäßig, z. B.

Wenn 16 Columnen kosten 4 fl. - fr.

| 10 | 8 | W  | *  | 2 | >> | -  | >> |
|----|---|----|----|---|----|----|----|
|    | 4 | >> | >> | 1 | >> | -  | >> |
|    | 2 | >> | »  |   | >> | 30 | >> |
|    | 1 | >> | >> |   | >> | 15 | >> |

Diese Berechnungsmethode ist für jeden Satz anwendbar, der nur aus einer Anzahl Zeisen besteht, die keine ganze Columne geben. —

In Frankreich behält der Formatbildner bei der Vertheilung des Manuscriptes für sich, die Nosten, Titel, Accoladen, Tabellen und andere schwiesrige Sachen, zu deren Verfertigung er mehrerer Schriftkästen bedarf, und welche er besonders besrechnet. Er setzt auch die Vorreden, die ihm als Text (Materie) bezahlt werden, sollten sie auch aus einer gröberen Schrift gesetzt sein und weniger Zeislen auf die Columne enthalten. In keinem Falle darf er mehr oder weniger Zeilen auf die Columne bringen, als der Stückseher in der Materie gerechenet hat; jedoch das Sperren und das Durchschießen fällt ihm zu; eben so auch die Vacats, die im

Laufe des Werkes vorkommen. Bei Foliosormat zählt er blos die Columnen, die er ausgeschossen hat, doch kommen ihm die Ausgangscolumnen zu Gute. In Quart zählen 3 Columnen in einer Form wie 4; in Octav 3 Columnen wie 4; 7 und 6 wie 8; in Duodez 5 Columnen wie 6; 11, 10 und 9 wie 12; in Octodez 8 und 7 wie 9; 17, 16 und 15 wie 18; in Sechszehner und Zweiunddreißiger gilt das doppelte von Octav; so wie in Vierundzwanziger das doppelte von Duodez. In allen diezsen Formaten gelten die Ausgangscolumnen (les pages courtes) als volle.

Die Titel zählen wie voller Sat.

Eine Parangonnage oder eine griechische Zeile zahlen doppelt.

Die Noten (Anmerkungen) werden nach dem Tausend, der Schrift gemäß, bezahlt. Man zählt alle die Zeilen eines Bogens; zieht die Zahl der Columnen und der Textzeilen davon ab, und rech= net das Mehr dafür an. Die Quadratzeile zwischen dem Text und den Noten gehört zur Materie.

Auch der Inhalt und das Register werden, wie jede andere Materie, nach dem Tausend berechnet, je nachdem die Schrift und die Ausschließung der selben ist. —

Jeder wird einsehen, wie vernünftig diese Berechnungsart ist. Daß bei mathematischem oder anderem schwierigen Satz eine verhältnismäßige Zulage vom Herrn geschehen muß, versteht sich wol von selbst; denn diese ganze Berechnungsart nach n kann sich durchaus nur auf fortlaufenden Satz aus einer Materie beziehen; so bald der Satz abweicht und mit anderen Schwierigkeiten verbunden ist, muß eine Vergütung geschehen, worüber man denn auch mit billigen Männern bald ins Reine kömmt. Daß auch die Preise in Städten, wo Lebensbedürfznisse wohlseiler sind, geringer sein, und in Städten steigen müssen, wo man theurer lebt, leuchtet ebenzfalls ein.

Mit großer Freude bemerke ich, daß die Berechnung nach n auch schon in manchen Druckereien Teutschlands Eingang gefunden hat; doch weicht fie nach den verschiedenen Verhältnissen oft wesentlich im Einzelen ab. Go wird in manchen Offizinen z. B. für den Durchschuß nichts bezahlt, worauf doch bei jeder Arbeit Rudficht genommen werden follte; und Cicero-Sat, der wenigstens Garmond-Sat in ber Bezahlung gleich fein follte, ift niedriger, und ich kann nicht begreifen, wie im Anfange bei bem Bestimmen der Preise die Gehülfen dies zugeben konnten, wenn man bedentt, daß der Griff in die= fen Schriften gleich ift, so gar Garmond sich noch beffer faffen läßt, daß man in Cicero viel mehr ausschließen muß, ehe man 1000 n gesetzt hat, wie in Garmond, daß man weniger n auf die Columne bringt, weniger Schrift im Raften laffen fann, ohne alle andere Rachtheile für den Geger, die baraus entstehen, zu erwähnen. Doch es ist ein Mal so, und wer will es ändern? — Auch in der Bezahlung des Formatbildners herrscht hie und ba

eine große Ungleichheit, worauf ich mich hier nicht weiter einlassen will, indem ich das Zutrauen zu den meisten Prinzipälen habe, die eine Berechnungsart nach n und das so genannte Metteur-en-pages-Wesen einführen, daß sie auch hierin eine richtige Norm sinden werden.

Die Engländer berechnen nach m und sețen eine Columne compres ab, und danach wird der Preis gemacht, mögen sie nun den Satz so weit durchschießen als vorgeschrieben ist. Der Durchschuß gilt als voller Regel. Z. B. wäre der Satz aus Petit und mit Halbpetit durchschossen, und die Co-lumne 30 Zeisen lang, so würde der Setzer 45 Zeiselen auf jede Columne bezahlt bekommen.

### Beispiel.

Die Columne sei 23 m's und 1 n breit und 47 m lang.

multiplicirt mit 2
gibt 47 n's breit

mustipsicirt mit 47 m's lang.

188

giebt 2209 Buchstaben für eine Columne; multiplicirt mit 16 Seiten in einem Bogen.

13254

2209

35,344 Buchstaben in einem Bogen, welche als 35 Tausend bezahlt werden.

Auch diese Methode ist in England großen Versänderungen, wie bei uns, ausgesetzt, Trotz den allsgemeinen Versammlungen, welche wegen dieses Gesgenstandes zu verschiedenen Zeiten in Stationer's Hall (Nov. 1785, Mai 1793, Dec. 1795, Nov. Dec. 1800, Febr. 1805, April 16, 1810, Jan. 16, 1816, März 11, 1816 1c.) gehalten worden sind. Wen die Sache interessirt, verweise ich auf Jansfard's oft erwähntes Buch S. 778 — 800.

Die Druckerpreise haben keine so große Veränderungen erlitten, wie die Preise der Setzer. Man zahlt nach den Tausenden der Bogen. Die Accidenzsachen werden entweder in gewissem Gelde gemacht; oder es sindet dafür auch ein gewisser Preis
für 100 Statt, und was unter 100 Bogen ist,
wird auch als 100 bezahlt. Beim zweiten Hundert
fällt der Preis.

Wo Stanhope- oder andere verbesserte Pressen im Gange sind, findet bei enger oder kleiner Schrift keine Vergütung Statt, welche jedoch bei einer hölz zernen Presse nicht fehlen darf, indem der Drucker viel mehr Aufenthalt hat und sich stärker anstrenz gen muß.

Der Preis richtet sich nach der Größe des Papiers. Einige Prinzipäle bezahlen so gar nach Zoll; im Ganzen sieht man es, Gott Lob! — aber doch ein, daß guter Druck auch in Teutschland geliefert werden kann, — und mehrere Werke zeugen das von, — wozu eine gute Bezahlung gewißlich viel

beiträgt; ein Beweis mehr, daß es nicht des Herrn Nachtheil ist, wenn die Arbeiter eine verhältniß= mäßig gute Belohnung für ihre Bemühungen befommen. Gebt nur unfern Arbeitern gute Instrumente, b. h. gute Pressen, Farbe, Papier und Schrift, und fie werden gewiß eine Arbeit liefern, die fich mit jeder ausländischen messen kann. Hier muß es aber nicht heißen — wie der Lohn, so die Arbeit, - sondern - wie die Arbeit, so der Lohn. Wird der Buchdruckerherr vom Buchhändler schlecht bezahlt, so greift Ersterer zu Mitteln, wodurch er doch wenigstens einen geringen Gewinn berausziehen fann; und diese Mittel find gewöhn= lich schlechte Schrift, schlechte Farbe, schlechtes Pa= pier und dazu dem Setzer und Drucker eine solche Bezahlung, daß fie nur gewöhnlich an das Biele, nicht aber an das Gute denken können. Und stimmt das wol zusammen mit dem jetigen Streben nach Vollkommenheit? Man will etwas Vorzügliches, und hie und da etwas Gutes nebst etwas Bielem, geliefert haben, und doch will man dem Arbeiter das entziehen, wodurch er seinen Eifer belohnt fieht! -

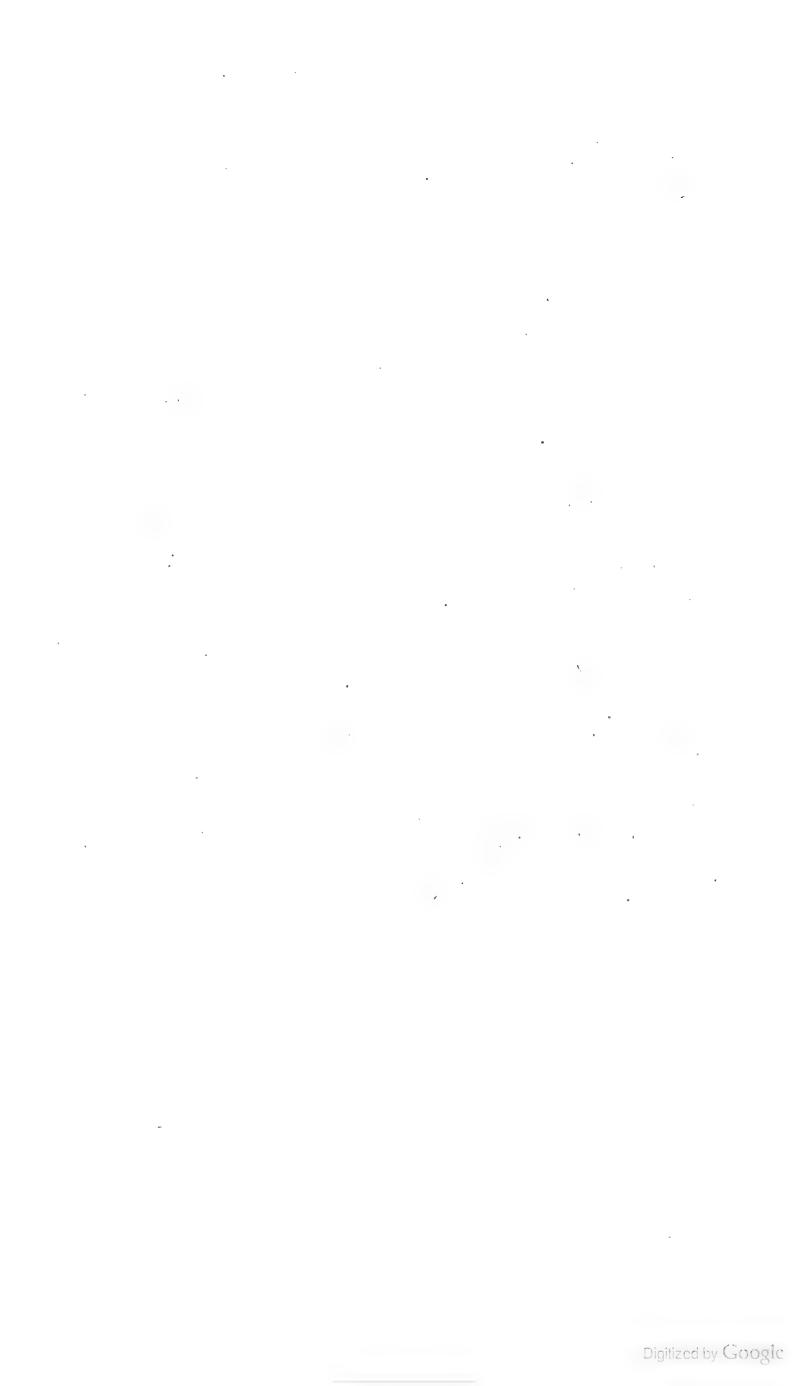

# Anhang III.

## Typographisches Wörterbuch.

Dieses Berzeichniß von typographischen Kunstwörstern in teutscher, französischer, engländischer und italiänischer Sprache, wird so wol Sepern als Oruckern gute Dienste leisten, die das Ausland bereisen wollen, um sich in ihrer Kunst zu üben, oder ihre typographischen Kenntnisse zu erweitern; aber auch den jenigen wird es willkommen sein, welche typographische Bücher in fremden Sprachen zu lesen Willens sind.



### Teutsch.

21

Abbinden,
Abbrechen, die Ballen,
Abbürsten, ausbürsten,
Abdruck, Abzug, der,
Abdrucken,
Abgang, der,
Abhandlung, die,
Abkleben,
Abklatschen,
Abklopfen,
Abkürzung, die,
Abkürzung, die,
Ablegespahn, der,

Ablösen, Abnehmen, die gedruck= ten Bogen, Abpuțen, die Ballen, Absaß, der, Abschäumen, Abschlagen, die Ballen, Abschlagen, das Format, Abschlagen, eine Presse, Avlaneiden, Abschneidlinie, die, Abschnittlinie, Abschnitt, der, Abschweben, abspühlen, Absehen, Abtheilen, Autheilung, die, Abtreten, Abziehbogen, der, beim Widerdruck, Abziehburste, die, Apziehen, Abzug, der,

4

## Französisch.

délier, détacher, démonter les balles, brosser, l'impression, tirer, imprimer, le papier de rebut, la dissertation, traité, relever, tirer, empreindre, clarifier, l'abréviation, distribuer, l'ais à distribuer la lettre, dégager, assembler les feuilles,

ratisser les balles,
alinéa,
dégraisser,
démonter les balles,
dégager les garnitures,
démonter,
couper,
la marque à couper,
la section,
laver,

laver,
composer,
diviser,
la division,
corroyer,
le papier de décharge,

la brosse, tirer, l'impression,

### Engländisch.

#### Italiänisch.

to untie, to loosen,
to knock off the balls,
to brush off,
impression,
to print, to work off,
waste-paper,
treatise,
to take off,
to impress, to beat off,
to cleanse,
abbreviation,
to distribute,
distributing rule,

to unlock, to take down the sheets,

to rub, to scrape,
paragraph,
to purify,
to knock off the balls,
to unlock,
to break down,
to cut off,
cutting line,
section, paragraph,
to wash,
to compose,
to divide,
division,
to tread on the skin,
tympan-sheet,

letter-brush, to pull off, impression, disciogliere.
sconficcare, scalpire.
spazzolare, nettare.
impronta.
imprimere, tirare.
scarto.
trattato.
levare.

staccare.
schiumare.
abbreviazione.
distribuire.

scomporre una forma. levare.

nettare.
paragrafo.
dischiumare.
sconficcare.
scomporre una forma.
scomporre.
tagliare, segare.
taglio.

sezione, paragrafo.
lavare, sciacquare.
comporre una pagina.
dispartire.
partimento.
staccare calpestando.
bozza.

spazzola, tirare. le bozze.

Accidenzarbeit, die,

Accidenzdrucker, der, decidenzsetzer, der, decidenzsetzer, der, Able, die, Alaun, der, Alphabet, das, Anbinden, anschießen, Anfangsbuchstaben, die, Anfeuchten, das, Anführen; Anführen; Anführen; Anführensteichen, das, Anführungszeichen, das,

Angeln, die, (der Spindel)
Angriff, der, (am Deckel)
Anhalten,
Ankleistern,
Anlaufen,
Anlegespäne, die,
Anlegestege, die,

Anmerkung, die, Anmerkung, beilförmig unter dem Texte oder unter einer Note fort: laufende, oder Zusaß, Annageln, Anredetag, der, Anschlagzettel, der, Anschlagzettel, der, Anschlagzettel, der, Anschlagzettel, die, Anstopfen, die Ballen, Antriqua-Schrift, die, Antreiben, Antritt, der,

## Französisch.

le casuel, les bilbo
quets etc.
les employés en Conscience,
la pointe,
l'alun,
l'alphabeth,
lier,
ajouter à etc.,
les lettres initiales,
tremper, mouiller,
la trempe,
initier,
l'adjoint de maître,
les guillemets,

les pitons à pattes,

l'anse, toucher fermement, coller à, roussir, les biseaux, les bois de marge,

la note, glosse, addition en hache, ou hachée, (Brun p. 62)

clouer,
le jour d'allocution,
ajouter à etc.,
l'affiche,
l'alonge,
emplir les balles,
le charactère romain,
chasser,
l'escabeau,
l'apostrophe,

#### Italianisch.

perquisites,

casuale, accidenti.

bodkin,
alum,
alphabet,
to tie up,
to print to,
initial letters,
to wet,
wetting,
to instruct,
teacher,
sign of quotation, inverted commas,
hinges,

lesina.
allume.
alfabeto.
legare, attaccare.
unire — colle stampa.
lettera iniziale.
bagnare.
bagno.
instruire.
maestro.
virgolette.

thumb - piece,
to beat close,
to paste on,
to rut,
scale - boards,
head - side and footsticks,
note,

l'uncino.

il manico.
fermare.
incollare, impastare.
mandar male.
scheggia.
cavalletto.

annotazione, nota.

to nail at, on, to, day of address, to print to, bill posted up, fly-leaf, to stuff, to fill, Roman, to drive on, foot-step, apostrophe,

inchiodare. giorno d'aringa. unire — colle stampa. affisso.

riempiere. testo d' Aldo. spignere. pedana. apostrofo.

Aufbinden, auflösen, Aufbinden, zusammens binden, Aufdingen,

Aufhängeboden, der,

Aufhängen, ausbreiten, Aufheben, Auflage, die, Auflegen, einen Bogen, Aufnageln, Aufnehmen, die Bogen, Aufräumen, Aufschlagen, die Ballen, Aufschlagen, eine Presse, Aufschließen, Aufsetzen, Aufstoßen, Auftragen, Auftragen, das, Ausbinden, Ausbringen , (im Sate) Ausdrucken,

Ausgabe, die, Ausgang, der, Ausgedruckte Form, die, Aushängebogen, der, Ausheben,

Aushebespan, der, Aushelsen, Auslassen, Auslassung, die, (Leiche) Auslausen lassen, (im Sate) Auslegen, Auslesen, die Zwiebel-Kische,

### Frangosisch.

délier,

obliger, engager,

l'étendage, le séchoir,

étendre, ramasser, l'édition, l'impression, faire imprimer, clouer sur etc., assembler, ranger, monter les balles, monter une presse, desserrer, dresser, dresser les poignées, toucher, la touche, lier la page, chasser, perdre, imprimer, empreindre; achever d'impr., l'édition, la terminaison, la forme imprimée, la montre, relever, décharger (de la presse), la réglette, assister, sauter, l'omission, le bourdon, chasser, perdre,

placer à etc. trier les pâtés,

to untie, to tie up,

to bind to a master,

hanging-room, dryingplace, to hang up, to take up, edition, to reprint, to nail up, to take up, to put in ordre, to knock up, to put up, to unlock, to set up, to knock up, to beat, to roll, beating, rolling, to tie up, to drive out, to keep out, to finish the printing,

edition, the exit, the forme worked off, proof-sheet, to lift out,

setting rule, to assist, to help out, to omit, the out, to keep out,

to lift up, to pick up the pies, eleggere.

#### Italiänisch.

sciogliere, slegare. legare insieme.

ricevere un garzone in un corpo d'artefici.

appiccare, tendere. alzare, levare. edizione. far stampare. inchiodare. assemblare. porre in ordine. disporre. collocare. disserrare. mettere. percuotere. dar l'inchiostro. colorazione. legare insieme. spacciar. cessar di tirare.

edizione. esito. forma finita. foglio di mostra. ievare.

stecca. ajutare. omettere. omissione. perdere.

esporre.

#### Ceutsch.

Ausrassen, Ausrassen, Ausrechnen, auszählen, Ausschießbret, das, Ausschießen, ausschieben,

Ausschießen, anders, Ausschließen, Ausschließen, das, Ausschließungen, die, Ausschneiden, das Rähms chen, Aussetzen, einen Bogen,

Ausstreichen, die Farbe,

Auszeichnen, die Prime im Ms.,

Auszeichnung, die, im Ms.,

#### B

Balken, der,
Ballen anfeuchten,
Ballen, die, (zum Druschen)
Ballen, der, Papier,
Ballen, der, Pack,
Ballenhaare, die,
Ballenhölzer, die,
Ballenknechte, die,
Ballenleder, die,
Ballen machen,

Ballenmachen, das, Ballenmeister, der,

## Französisch.

nettoyer,
enlever,
compter (le Ms.),
l'ais à desserrer,
imposer, mettre en pages,
réimposer,
justifier,
la justification,
les espaces, cadrats,
tailler, découper la
frisquette,
achever une feuille,

broyer l'encre,

marquer le premier folio (de la feuille à continuer), le rattrapage, (c'est-àdire le nom suivant inscrit du compositeur),

le sommier, mouiller, tremper, les balles,

la balle de papier, le ballot, le crin, les bois des balles, les chevilles, les cuirs, monter les balles,

le montage, le compagnon toucheur, faiseur de balles,

to clean,
to raff out,
to calculate,
imposing-board,
to impose,

to impose anew, to justify, justifying, justifiers, to cut out the frisket,

to finish the composing,
to work the ink on
the table, to rub out,
to mark out the prima,

marking out,

cross-piece, to wet the balls, balls,

bale of paper,
bale, bundle,
ball-hair,
ball-stocks,
racks,
ball-leathers, pelts,
to knock up, to make
skin-balls,
making of balls,
press-man,

#### Italianisch.

nettare. torre. computare. tavola. impostare.

reimpostare.
giustificare.
giustificazione.
spazio, quadrato.
scollare, scolpire.

cessar di comporre.

appianare.

segnare.

contrassegno.

bagnare.
palla da stampa,

dieci risme di carta.
balla.
pelo.
stocci di palle.
cavalletto.
cuojo, pelle.
disporre.

fattura di palle. torcoliere.

#### Tentsch.

Ballenmesser, das,

Ballennägel, die, Ballen pupen, Ballen reiben, Baumöl, das, Bengel, der, Bengelkopf, der,

Bengelscheide, die,

Berechnen, Beschweren, das Papier, Blasebalg, der, Blase, die, (zum Sieden)

Blatt, das, Bogen, ein, Papier, Bogen, halber, Bogen, Viertels-, Bogen, Drittels-, Bret, Schienenbret, das, Bret, das Waschbret,

Brücke, die, Buchbinderbericht, der,

Buchbinder, der, Buch, das, Buch, das, Papier, Buchdrucker, der, Buchdruckerei, die, Buchdruckerherr, der, Buchdruckerkunst, die,

Buchdruckerstock, der, Stock,

Büchercensur, die, Buchhandel, der

## Französisch.

le couteau (à lame ronde),
les clous des balles,
ratisser,
distribuer,
l'huile d'olive,
le barreau,
la tête du barreau,

la manivelle,

calculer, compter, charger, le soufflet, le vase, la marmite (de fer ou de cuivre), la feuille, une feuille de papier, demi-feuille, le quart de la feuille, le tiers de la feuille, la table, l'ais,

la tablette, l'avis au relieur,

le relieur,
le livre,
la main,
l'imprimeur,
l'imprimerie,
le maître imprimeur,
la typographie,

la vignette, le fleuron,

la censure, le commerce de livres,

ball-knife,

ball-nails,
to scrape the balls,
to rub the balls,
olive-oil,
bar,
head or small part of
the bar,
wooden handle of the
bar,
to calculate,
to load,
pair of bellows,
an iron pot,

leaf, a sheet of paper, a half sheet, a quarter of a sheet, a thirdth of a sheet, plank, paper - board, wettingboard, till, shelves, notice for the bookbinder, book - binder, book, quire, printer, printing - office, master printer, art of printing, typography, printer's flower, tailpiece,

censure, book-selling,

#### Italianisch.

coltello da raschiare.

chiodo.
nettare, raschiare.
macinare.
olio d' oliva.
randello.
testa.

maniglia.

calcolare, contare.
render pesante.
soffietto.
vaso di rame, di ferro.

foglio, pagina.
foglio di carta.
mezzo foglio.
un quarto di foglio.
un terzo di foglio.
tavola.
tavola da lavare.

ponte.
avviso al legatore di
libri.
legatore di libri.
libro.
quaderno di fogli.
stampatore di libri.
stamperia di libri.
padrone di stamperia.
tipografia, l'arte della
stampa.
fregio intagliato in legno o metallo da ornare i libri.
censura.
negozio di libri.

Buchhändler, der, Buchhandlung, die, Buchse, die, Buchstaben, die,

Buchstaben, die, fallen ab, (an der Seite ei= ner Columne) Buchstaben, die hohen,

Buchstab, ein musirter, verzierter, Buchstaben, die, in fals scher legen, (beim Ablegen), Buchstaben, überhänsgende, Buchstab, verwechselter, Bundstege, die,

Bunter Druck,

Bürfte, die,

(3

Censur, die, Gitationszeichen, bas,

Collationiren, Columne, die, Columne, die gerade, Columne, die ungerade,

Columnenmaaß, das,

Columnenschnur, die, Columnentitel, der,

### Französisch.

le libraire,
la librairie,
la boîte,
les lettres, les caractères,
les lettres se couchent,

les lettrines, les supérieurs, ou les renvois de notes, une lettre grise,

faire des coquilles,

la coquille,
les fonds, les bois de
fonds,
impression en plusieurs
couleurs,
la brosse,

la censure, les guillemets,

collationner,
la page,
la page paire,
la page belle, impaire,
la mesure d'une réglette, dite de longueur,
la ficelle,
la ligne de tête, le titre courant,

book-seller, book-seller's shop, cup, hose, letters, characters,

the letters are broken,

superiors,

an ornamented letter,

to distribute the letters into wrong boxes,

kerned letters,

a wrong letter, gutter-, side-sticks,

coloured impression,

brush,

censure,
sign of quotation, the
inverted commas,
to collate,
page,
even page,
odd page,

scale, rule,

page - cord, running title,

Hobbh d. Buchdrafft.

## Italiänisch.

librajo.
bottega del librajo.
scatola.
lettere, carattere.

letterino, lettera supe-

lettera ornata.

distribuir disordinato.

lettera falsa. cavalletto di lega. stampa a piu colori.

setola, spazzola.

censura. virgolette.

collazionare. colonna; colonnino. colonna retta, pari. colonna impari.

misura, scala.

cordella, corda. titolo corrente.

44

#### Teutseb.

Columnenträger, der, Columnenweise, Complet, Completiren, Condition, die, Condition, treten in,

Corrector, der, Correctur, die, Correcturbogen, der, Correcturzange, die, Correcturzeichen, das,

Corrigiren, Cursiv-Schrift, die, Custos, der,

#### 3

Decke, die, Krone, Deckel, der, Deckel ausbessern, Deckelbänder, die, Deckelstuhl, der, Deckel überziehen, Dedication, die, Dedicationsepiskel, die, Defect (mangelhaft), Defect, der, Defectbogen, die,

Defectkasten, ter,

Defectregal, tas,

Defectzettel, der,

Divisorium, das,

## Französisch.

le porte-page,
par colonnes,
complet,
completer,
la condition,
entrer en service,

le Correcteur,
l'épreuve,
la pincette,
la marque des correcteurs, ou de la correction,
corriger,
l'italique,
le réclame,

le chapeau,
le grand tympan,
faire une braie,
les couplets,
le chevalet,
coller le tympan,
la dédicace,
l'épître dédicatoire,
défectueux, imparfait,
l'imperfection,
les défets, les imperfections,
l'armoire des défets,

le tréteau des défets,

la police des défets,

la division, le mordant,

bearer,
in columns,
complete,
to complete,
condition,
to enter into one's service,
Reader, Corrector,
proof-sheet,
pincers,
marks of corrections,

to correct,
italic,
direction, directionword,

cap,
outer tympan,
to repair,
joints,
gallows,
to cover the tympans,
dedication,
dedicatory letter,
imperfect,
imperfect sheets,

the case of imperfections.
the frame for the cases
of imperfections,
bill of the imperfect
fount,
division,
divisorium, visorium,

#### Italianisch.

portatore.
a colonne.
completo.
compiere.
condizione.
mettersi al servigio.

correttore.

correttura, bozza.

tanaglietta.
signi di correzione,
chiámate.

correggere. carattere corsivo. chiáma, custode.

capitello.
timpanello.
rappezzare.
cerniéra.
forca.
coprire.
dedicazione.
dedicatòria (lettera).
difettivo, difettòso.
difetto, imperfezione.
foglio imperfetto.

cassa di difetti. scancia di difetti.

polizza di difetti.

divisione. divisore.

44\*

#### Teutseh.

Doppelsat, der, Druck, der, Abzug, Drucken, Druck, einen, abziehen, Drucker, der, Druckerfarbe, die, Drus ckerschwärze, Druckerpresse, die,

Druckerzimmer, das, Druckfehler, die, Druckpapier, das,

Duodez, bas,

Dupliren, Durchschießlinien, die,

Durchschießen,
Durchschießen, das,
Durchschlagen (vom Papier),
Durchschuß, der,
Durchschen,

(3

Ecken, die, des Karrens,
Einbringen,
Einfassen,
Einfassung, die,
Einheben,

Ginkeilen,

Einlaufen lassen (im Sate), Einlaufen (des Pap.), Einlegedeckel, der,

## Französisch.

le doublon,
l'épreuve,
imprimer,
faire les épreuves,
l'imprimeur,
l'encre noir,

la presse d'imprimerie,

la salle des presses, l'errata, le papier destiné à l'impression, l'in-douze,

doubler, friser,
les interlignes, les
blancs,
interligner,
l'espacement,
fouler,

les réglets, faire la révision de etc.

les angles,

gagner,
entourer,
l'entourage,
mettre en train, imposer la forme,
arrêter, assujettir avec
des coins,
gagner, aller serré, aller au regagnage,
s'étrécir, se retirer,
le petit tympan,

double, proof, to print, to pull off a proof, printer, press-man, ink,

letter-press, printingpress, press-room, errata, printing-paper,

duodecimo, a half sheet of twelves, mackle, space-rules, leads,

to lead, leading, to blot,

leads, space-lines, to look over, to read over,

#### corner,

to get in, to keep in, to border, to frame, bordering, framing, to put a forme into the press, to drive in,

to get in, to keep in,

to shrink, inner tympan,

#### Italiänisch.

duplicatura.
bozze.
stampare, imprimere.
tirare.
stampatore, torcoliere.
inchiostro da stampa.

torchio di stampa.

luogo di stampa. fallo, errore di stampa. fioretto, carta di stampa.

libro in duodecimo.

dopplare. frammesso.

frammettere.
spazieggiare.
sugare, non reggere
all' inchiostro.
spazio.
perlustrare, rivedere.

canto, angolo.

far entrare.
guarnire.
guernimento.
imporre.

arrestar una forma.

ristrignere.

ristrignersi, scorciarsi. timpanello interno.

#### Tentsch.

Einlegen,
Einleitung, die,
Einrücken, einziehen,
Einschlagen, die Ballen,
Einschlagen, einpacken,
einwickeln,
Einschmieren, die Ballen,
Einschmieren, die Ballen,
Einschmeiden (ins Pap.),
Einstechbogen, der,
Einstechen, in die Puncsturspizen,
Einziehen,
Esel, der,
Eremplar, das,

F

Fach, das,
Factor, der,
Falze, die,
Falzen,
Falzen, das,
Farbe, die,
Farbe auftragen,

Farbeblase, die, Farbe einrühren,

Farbeisen, das,
Farbe nehmen,
Farbe sieden, Firnis.
sieden,
Farbestein, Farbekasten,
der,
Farbe umrühren,
Fehldruck, der,

Fehler, der,

### Französisch.

mettre, placer, 'lintroduction, enfoncer, renfoncer, envelopper les balles, envelopper,

huiler, lubrifier, inciser, la feuille d'imposition, piquer, percer,

enfoncer, l'âne, l'exemplaire,

le cassetin,
le Prote,
le pli,
plier,
le pliage,
l'encre,
encrer; toucher la
forme,
le matras à vernis,
meler le vernis avec
le noir,

le grattoir, ôter, cuire le vernis,

l'encrier,

broyer l'encre, la feuille mal venue, mal imprimée, la faute,

to put in, introduction, to indent, to inclose, to inwrap, to wrap in,

to grease, to bite, tympan-sheet, to prick,

to indent, horse, copy,

box,
Overseer,
fold,
to fold up,
folding,
ink,
to distribute the ink,

boiling-pot,
to mingle, to mix the
varnish with lampblack,
slice,
to take on,
to boil varnish,

ink-block,

to stir, foul impression,

fault, defect,

#### Italianisch.

alloggiare.
introduzione.
inserire, far entrare.
invogliare.
invogliare.

introdurre il grasso. incidere. foglio d' imposizione. piantare.

inserire.
cavalletto.
l'originale, il manoscritto; exemplare,
copia.

cassettino.
Fattore, agente.
piega d' un foglio.
piegare.
piegatura.
inchiostro da stampa.
inchiostrare.

vaso di rame, di ferro rimescolare, temperare.

rastiatojo. prendere i colori. far bollire.

tavolozza.

rimestare. bozza difettuosa.

fallo, errore.

Feierabend, der,
Feile, die,
Feuchtbret, das,
Feuchten,
Figuren, die,
Filz, der,
Finalstock, der,
Firniß, starker, dichter,
Fläche, die Spiße des
Buchstabens,
Fliegenköpfe, die, oder
umgekehrten Buchstaben, berichtigen,
Foliant, der,
Folio, ein Buch in Folio,
Format, das,

Formatbildner, der, Formatbildnerei, die, Formatbildung, die, Form, die, auflösen, Form, die, einheben,

Form, die, einkeilen, Form, die, klopfen, Form, über die, das Format legen (schlasgen), Form, die, schließen, Form, die, waschen, Formenschneider, der,

Fragzeichen, das,

Frakturbuchstaben, die, Frakturschrift, Die, Frosch, der, Pfanne, die,

## Frangösisch.

le temps de relâche,
la lime,
l'ais à tremper,
tremper (le papier),
les chiffres,
le blanchet,
le cup-de-lampe,
le vernis,
le vernis épais,
l'oeil,

débloquer (les sortes manquantes),

le livre in-folio, un in-folio, la forme, le format,

le metteur en pages,
l'imposition, la mise
en pages,
délier les pages,
mettre la forme en
train,
arrêter la forme,
taquer la forme,
garnier la forme,

serrer la forme,
laver la forme,
le faiseur de moules,
de formes,
le point d'interrogation,
la ronde, l'écriture romaine, en gros lettres,
la crapaudine (de la
presse),

evening-time,
file,
paper-board,
to wet,
figures,
blanket,
head-, or tail-piece,
varnish,
thick varnish,
face,

to rectify the turned letters,

folio,
a book in folio,
forme,
size (of a book),

clicker, (?) imposing,

to untie,
to put the forme into
the press,
to quoin the forme,
to plain down,
to dress the chases,

to lock up, to wash, form-cutter,

sign of interrogation,

Gothic letters, German text, pan,

#### Italiänisch.

cessazion dal lavoro.
lima.
tavolo da bagnare.
bagnare.
figura.
feltro.
vasi, fiori.
vernice,
vernice densa.
occhio, faccia.

correggere i lettere rivolti,

libro in foglio.
in foglio.
forma.
sesto, formato d'un
libro.
formator.
arte di formare.

sciogliere, slegare. imporre.

arrestare. battere. guarnire.

serrare. lavare. intagliatore.

punto interrogativo.

testo d'Aldo, carattere gotico, grosso. padella.

## Französisch.

Fundament, das, Fundament, das, abs wischen, Fuß, der, unteres Ende der Columne, Fußgestell, das, an der Presse, Futter, das, des Funs damentes, Fütterung, die, Unterleder, das,

le marbre, nettoyer le marbre,

le bas de page,

le pied,

le lit,

la doublure (des balles)

Galgen, der, Gansefüße, die, Ganses augen, Gasse, die, Geschmier, das, Gude= lei, die, Geselbe, der, Gestelle, das hintere, an der Presse, Gewinde, das, Gießzettel, der,

le chevalet du tympan, les guillemets,

le rang, le barbouillage,

le compagnon, le train de derrière (d'une presse), les couplets, la police des caractères,

la manivelle, la corde du rouleau, le font, la fusion,

Griff, der, Gurt, der, an der Walze, Gup, der,

Haare, die, zu den Bal= Haare zausen, Haarstrich, der, Haken, die, Hammer, der, Bandgriff, der, Haufen, der,

le crin,

tirer, carder le crin, le délié, les pitons, le marteau, la manivelle, la pile,

press - stone, to wipe the stone,

foot,

feet,

bed, bedding,

lining,

### Ntalianisch.

fondamento, tavola. nettare la tavola.

piede.

picdestallo, base.

fodera.

doppio.

gallows, inverted commas,

row, choaking, mackling,

companion, fellow, hind posts and rails,

joints,
a bill, a fount of letter,
rounze,
girth,
fount,

cavalletto. virgolette.

strada. scarabocchio.

compagno. cavalletto di dietro.

cerniera. polizza di fonderia.

manico. cintolo, cintura. fusione.

hair, (wool)

to touse, to drag, hair-stroke, hooks, hammer, mallet, rounze, heap,

setole (di cavallo).

svellere i capegli. tiro capillare. uncino, graffio. martello. manico. bica, barca.

Hauptgestell, das, Hauptitel, der, Hauptzeile, die, Berausheben, mit der Ahle, Hochzeit, die, Höhe, die, der Schriften, Holzschnitt, der,

~

Hurkind, das, (f. Hands

Inhalt, der, Interpunction, die, Iustiren, Instirung, die,

buch S. 312.

P.

Rapitälchen, die, Kapitalsteg, der, Kapitel, das, Karren, der, Karrenkasten, der,

Kartenpapier, bas,

Rasten, der, Schriftka: sten, Reil, der, Reilen, verkeilen, Reilrahmen, der,

Reilsteg, ] der, Schräg=
steg,
Kienruß, der,
Klammern, die,

### Französisch.

le corps de la presse, le grand-titre, le mot essentiel, piquer (la lettre),

le doublon, la hauteur, la gravure en bois, l'estampe, bâtard (?)

la table des matières, la ponctuation, justifier, ajuster, la justification,

les petits capitales,
le bois plat,
le chapitre,
le coffre, le berceau,
le train, châssis du
coffre,
le papier de trace, carton,
la câsse,

le coin, arrêter avec des coins, le châssis à coins,

le biseau,

le noir de fumée, les crochets, accola des, la parenthèse,

body, principal, capital title, head-line, to pick out,

double, height, wood-cut,

bastard (?)

contents, punctuation, justify, justification,

small capitals, head-stick, chapter, carriage, coffin,

paste-board,

case,

quoin, to drive in the quoins, (a chase for broadsides, Hans. p. 485.) inclined quoin,

lamp - black, braces, crotchets,

Hoben. d. Buchdrafft.

#### Italiänisch.

corpo.
titolo corrente.
linea principale.
levare, piccare fuori.

duplicatura.
altura, altezza.
intaglio in legno, stampa di legno.
bastardo (?).

il contento.
punteggiamento.
giustificare.
giustificazione.

lettere minúscole.
cavalletto capitale.
capitolo.
carretta.
cassa di carretta, forziere.
carta.

cassa, cassetta.

conio, zeppa· inzeppare. telajo di zeppe.

zeppa obbliqua.

nero di fummo. paréntesi.

45

#### Ceutsch.

Klammern, eiserne, Kleister, der,

Rleistern,
Rleistertiegel, der,
Klopfen, die Form,
Rlopfholz, das,
Rolon, das,
Romma, das,
Rostgeld, das,
Aranz, der,
Arenz, das,(Kreuzhaspel)

Kreuzstege, die,

Krone, die, Decke, Kupfer, das, Kupfertafel, die, Kurbel, die, Kurbelbänder, die,

3

Lage, die, Lagen machen,

Lagenbank, die,

Lang-Duodez, Laufbret, das, Läufer, der, Reiber, Laufjunge, der, Lauge, die, Laugentopf, der, Leder, das, Lehrgeld, das, Lehrjunge, der,

## Frangösisch.

les crampons,
la colle de farine, d'amidon,
coller,
la jatte,
taquer,
le taquoir,
le deux-points,
la virgule,
la pension,
la couronne (de paille),
la croisée,

le croix,
les tetières, les bois
de tête,
le chapeau,
le cuivre,
la planche,
la manivelle,
les couplets de la manivelle,

le cahier, assembler,

la table (montée en fer à cheval),
l'in-douze long,
le berceau,
le broyon,
le galopin,
la lessive,
le pot à la lessive,
le cuir, la peau,
le salaire, honoraire,
l'apprenti,

cramp · irons, paste,

to paste,
paste-pot,
to plain down,
planer,
colon,
comma,
board-wages,
straw-wreath,
pile,

cross, crosses,

cap,
copper,
copper-plate,
spit,
leather-girths,

gathering, to gather, to lay down a gathering, gathering - board,

a sheet of long twelves, plank, brayer, devil, errand - boy, ley, ley-jar, leather, honorary, apprentice,

#### Italiänisch.

rampone. pasta.

impastare. padella di pasta. batter la forma. batitoja. due punti. virgola. pensione, dozzina. cerchio di paglia. paletta da stendere i fogli stampati all' uscire di sotto al torcroce. cavalletto a guisa di , croce. capitello. rame. intaglio in rame. manovella. cinta.

quaderno, quinterno. formare, fare.

scanno.

duodecimo lungo.
panca,
macinello.
veltro.
lisciva.
ranniére.
cuojo, pelle, corame.
salario.
garzone (che impara
un mestiere).

45 \*

#### Ceutsch.

Lehrzeit, die,

Leiche, die, Leine, die, Leinöl; das, Leiste, die, Ligaturen, die,

Linie, die, zwischen Kaspiteln und Kolonnen, Loch, das, im Mittelsstege, Löffel, der, Schaumslöffel, Lohn, der, Löschpapier, das,

Lossprechen,

Lossprechung, die, Lücke, weiße, zu großer Raum zwischen den Wörtern.

#### M

Makulatur, die,

Makulaturbogen, die, Manuscript, das, Marginalien, die, Mater, die, Mutter, Median-Folio,

Median - Octav,

Medianpapier, das,

Meisel, der,

### Französisch.

l'apprentissage,

le bourdon, la corde, l'huile de lin, le cup-de-lampe, les ligatures,

la ligne, le filet,

le trou, la rigole,

l'écumoire,

les gages, le papier gris, brouillard, décharger qn. d' etc.,

la décharge, le colombier,

la maculature,

les braies, le manuscrit, la copie, les notes marginales, l'écrou, folio, in-folio moyen,

moyen octave, octavo,

le grand papier, pap.
gr. raisin,
le burin,

apprenticeship,

out,
line, (pole),
linseed - oil,
ledge, border, fillet,
ligatures, double letters,
line,
line, rule,

hole,

skimmer,

wages, blotting paper,

to quit, discharge,

discharge, white,

### Italianisch.

tempo che il fattorino
dee stare col maestro.
omissione.
cordella.
olio di lino.
lista, gallone.
legatura.

linea. linea.

buco.

schiumaruola.

salario, paga. fioretto, carta sugante.

lasciar libero un fattorino. assoluzione. bianca (carta).

maculature, waste-paper,
waste-sheet,
manuscript, copy,
side-notes,
nut,
demy-folio,
demy-octavo,
medium-paper,

chisel,

cartacce.

fogli di cartacce.
manoscritto.
marginale.
matrice; madrevite.
foglio di forma mezzana.
ottavo di forma mezzana.
carta di forma mezzana.
scarpello.

Mittelpapier , das,

Mittelsteg, der, Mittelstück, das, Mönch, der, Mönchsbogen, der,

Mönchsschlag, der,

N

Machdruck, der,

Nachdrucken,
Nachdrucker, der,
Norm, die,
Normzeile, die,
Note, die, Anmerkung,
Notenbuchstab, der, Vers
weisungsbuchstab,
Nußöl, das,

D

Oberbalken, der,

Octav, das, Del, das, Del abkreischen, Driginalschrift, die,

P

Pack, der, Ballen, Paginirung, die, Papier, das, Papier feuchten, Pappe, die, Paragraph, der,

### Französisch.

le papier de la moyenne sorte,
la barre,
la pièce du mi,
le feinte, le bouquet,
la feuille venue par
bouquets,
la feinte, coup qui
produit une feinte,

la contrefaction, contrefaçon, réimpression,
contrefaire,
le contrefacteur,
la signature de titre,
la ligne de pied,
la note,
la lettrine, la lettrine
supérieure,
l'huile de noix,

le sommier d'en haut (grand),
l'in-octavo,
l'huile,
dégraisser l'huile,
l'autographie,

le ballot,
la pagination,
le papier,
tremper le papier,
le carton, la carte,
le paragraphe,

mean paper,

long cross, middle, monk, friar, monk-sheet,

pulling of monks,

counter feit, reprinting,

to counterfeit, reprint, counterfeiter, signature, direction-line, note, superior letters, references, nut-oil,

head,

octavo,
oil,
to cleanse,
autography,

bale,
paging,
paper,
to wet paper,
paste-board,
paragraph,

## Italiänisch.

carta di forma mezzana,

mezzo cavalletto.
il mezzo.
monaco.
un cieco foglio.

tiro di monaci.

ristampa, contraffatura de' libri.

contraffare, ristampare. contraffacitore. norma. linea di norma. nota. lettere superiori.

olio di noce.

architrave.

libro in ottavo. olio. dischiumare. originale.

collo.
cartolazione.
carta.
bagnare.
cartone.
paragrafo.

Parenthese, die,
Patent, ein,
Pergament, das,
Pergamenthaut, die, des
Deckels,
Pfännchen, das, (im
Tiegel)
Pflock, Bolzen, der, (im
Scharniere)
Presmeister, der,
Presmand, die,
Primeblatt, das,
Primeblatt, das,

Probebogen, der dritte und lette, Punct, der, Puncturen, die, Puncturscher, die, Puncturscheere, die, Puncturschraube, die, Puncturspitze, die, Punctursange, die, Puten, die,

#### D

Quadraten, die, Quadrätchen, die, auf 1 Geviertes, Quadrätchen, die, auf ein Halbgeviertes, Quart, Querbalken, der, Querbuodez, das,

Querformat, das, Querftrich, der,

## Französisch.

la parenthèse,
un placard,
le parchemin,
la braie du grand tympan,
la grenouille, crapaudine,
les clavettes,

la presse,
le pressier,
la jumelle,
le premier folio,
la feuille première,
la table des premiers
folios,
la tierce,

le point,
les pointures,
le trous d. p.,
les ciseaux d. p.,
la vis d. p.,
la pointe du tympan,
la pincette,
les pâtés,

les cadrats, les cadratins,

les demi-cadratins,

l'in-quarto, la traverse, l'in-douze oblong,

le format oblong, la ligne transversale,

parenthesis, placard, broad-sides, parchment, skin,

pan,

pin,

press,
press-man,
cheek,
prima,
prima-sheet,
table of primas,

revise, second revise,

full stop, period, points, point holes, point plate, point screw, point screw, point, spur, pincers, picks,

quadrats, m - quadrats,

n - quadrats,

quarto,
winter,
a sheet of twelves, the
broad-way,
broad-side,
cross-line,

### Ptaliänisch.

parentesi. placardo. pergamena. pelle di pergamena.

padelletta, padellina.

cavicchietto, caviglietta.
torchio.
tiratore, torcolière.
le cosce del torchio.
primo (foglio).
prima.
tavola delle primi.

bozza, bozze.

punto.
punture.
buco delle punture.
cesoje.
vite.
punta.
tanaglietta.
macchia.

quadrate. quadratino.

semi-quadratino.

quarto. trave traversa. duodecimo traverso.

sesto traverso. linea traversale.

Querstrichlein, das, Ab-

# R

Rähmchen, das, Rahmen, der, Rahmen, der kleine, (oh= ne Mittelsteg)

Rahmen, mit Schrauben,

Rahmeisen, das, Rand, der, Rechnungsauszug, der, Regal, das, (beim Register, das, Druck) (eines Register, das, Buches) Register machen, Reibstein, der, Revidirbogen, der, Revidiren, Revision, die,

Mieß, das, Papier, Nöschenzeile, die, Nöthel, der, Nother Druck, Rubrik, die, Nuß, der,

### Französisch.

le titre; le tiret; trait d'union,

la frisquette,
le châssis,
le petit châssis, la ramette, ou châssis sans
barre,
le châssis à vis,

la règle de fer, la marge, le borderau, le tréteau, le registre,

l'index, la table,

faire le registre,
le marbre; la molette,
la tierce,
réviser, revoir,
la révision, la dernière
épreuve,
la rame,
la cordelière,
la craie rouge,
impression en rouge,
la rubrique,
le noir de fumée,

#### 6

Sattel, der, Galgen, Satz, erster, der Presse, Satz, zweiter, le chevalet du tympan, premier coup de la presse, second coup,

1,000

Italianisch.

hyphen; division,

divisione.

frisket, chase, small chase, cornicetta. telajo, cornice, cornicetta.

screw-chase, cast-iron
job-chase (?)
chase-bar,
margin,
bill,
stand, frame,
register.

telajo a vite.

stand, frame, so register, re

frachetta.
margine.
estratto di conto.
scancia.
registro.

index, register,

indice, tavola d'un li bro. far registro. moletta. revisione. rividére. revisione.

to make register, ink-block, stage, revise, to revise, revision,

risma di carta.
rosetta.
sinopia.
stampa vermiglia.
rubrica.
nero di fummo.

ream,
flower - line,
red - chalk - pencil,
printing red,
rubric,
lamp - black,

gallows,
the first pull,
the second pull,

sella, forca. tiro primo.

tiro secondo.

#### Teutseh.

### Französisch.

Sauerkraut, das, \*)
Schabeisen, das, Farbzeisen,
Scharnier, das,
Schaumlöffel, der,
Scheere, die,
Scheide, die, am Bengel,
Schienen, die,
Schienen, die, auf dem
Laufbrete,
Schienenklammern,
Schieff, das,
Schleifstein, der,

Schließen, eine Form, Schließnagel, der, Schließstein, der, Schloß, das, Schmiken, beim Druck, Schmiken, beim Druck, Schneiden, Schneiden, Schnitt, der, (der Schrift) Schnittlinie, die,

Schöndruck, der,

Schrägsteg, der, Schlußsteg,
Schraube, die,
Schrauben, zuschrauben,

Schraubengänge, die,

Schraubenrahmen, der,

le grattoir,

les couplets, l'écumoire, les ciseaux, la manivelle, les berceaux, les bandes,

les crampons, la galée, le pierre à aiguiser,

serrer,
le cognoir,
le marbre,
la clef de la vis,
maculer,
le faux-titre,
couper, tailler,
la gravure,
la marque à couper,
(un moins)
la prime,

le biseau,

la vis, fermer à vis,

les filets de la vis,

le châssis à vis,

<sup>\*)</sup> Wenn ein Arbeiter zu Ende der Woche mehr Arbeit in seiner wöchentlichen Rechnung aufset, als er verrichtet hat, so wird dieses zu Biel «Sauerkraut», engl. 'horse', das zu Wenig «Süßkraut» genannt.

horse \*), slice,

joints,
skimmer,
shears,
rounze,
ribs,
ribs of the carriage,

iron cramps, galley, grinding stone,

to lock up,
bar,
imposing stone,
iron frame, hose,
to mackle,
bastard-title,
to bite,
cut,

cutting line, first forme,

inclined quoin,

screw, to lock up,

worm of a screw,

screw-chase (?),

#### Italiänisch.

rastiatojo.

cerniera.
schiumaruola.
forbici, cesóje.
fódera, fódero.
piano del torchio.
cerchione.

rampone.
galea, vantaggio.
pietra da raffilare i ferri; cote.
serrare.
mazza del torchio.
pietra d' impostare.
borchia.
tignere.
straccia titolo.
tagliare.
taglio.

segno da intaglio.
la prima facciata d'un
foglio stampato.
cavalletto obbliquo.

vite.
attaccar con, delle viti,
fermare a vite.
pani, spire o anelli
del mastio d'una vite.
telajo a vite.

Schraubenzieher, der, Schreibschrift, die,

Schrift, die, Schrift, mit grober,

Schrift, mit kleiner,

Schriftsach, das, Schriftgießer, der,

Schriftgießerei, die, Schriftkasten, der, Schriftkegel, der, Schriftmetall, das,

Schriftmutter, die, Schriftprobe, die,

Schriftschneider, der,

Schriftschneiderei, die, Schriftseite, die,

Schriftsetzer, der, Schriftsteller, der, Schriftstempel, der, Schriftstück, Stück, das, Schriftzeichen, das,

Schriftzettel, der,

Schwamm, der,
Schwarz und roth druschen,
Sechszehnerformat, das,
Seite, die,
Seitenwände,
Seitenzahl, die,

## Französisch.

le tourne-vis, les caractères calligraphiques, ou d'écriture, l'écriture, en gros caractère,

en petit caractère,

le cassetin, le fondeur de lettres,

la fondereie de l.,
la casse,
le corps de lettre,
le métal à fondre des
caractères,
la matrice,
l'échantillon, l'épreuve
de caractères,
le graveur de caractères,
la gravure de caract.,
la page,

le compositeur, l'auteur, le poinçon, le paquet, la caractère,

la police pour une fonte de caractères, l'éponge, imprimer en rouge et noir, l'in-seize, la page, les jumelles, le folio,

turnscrew, script, script type,

types, characters,
with letters of a large
size,
with letters of a small
size,
box,
letter-founder,

letter-foundery, letter-case, body of the letters, type-metal,

matrice, matrix,
specimen of printing
types,
form-cutter,

form - cutting, page,

compositor,
writer, author,
punch,
packet,
character; mark in
writing,
bill of a fount,

sponge, to print black with red,

sixteens, page, cheeks, folio,

### Italiänisch.

chiave di morsa. tipo scritto, caratteri scritti.

caratteri. con lettera majuscula.

con lettera minuscola.

cassettino.
fonditore di caratteri
 di stampa.
fonderia di caratteri.
cassetta de' caratteri.
pila.
metallo de fondere i
 caratteri.
tipo.
mostro de' caratteri.

intagliatore.

intagliatura.
colonna, facciata, pagina.
compositore.
autore, scrittore.
punzone.
pezzo.
carattere; paragrafo.

polizza.

spugna.
stampare nero con
rosso.
decimo sesto.
pagina.
le cosce del torchio.
foglio.

and the h

#### Teutsch.

Semifolon, das, Sezbret, das, Sezen, Sezen, das, Sezer, der, Sezerfehler, der,

Sekerzimmer, das,
Seklinie, die,
Seklinie, das,
Sekschiff, das,
Sekschiff, das,
Sekschiff, der,
Sieden, den Firnik,
Signatur, die, am Boz
gen,
Signatur, die, an den
Buchst.,
Spalte, die,
Spaltenbuchstab, der,

Spaltenlinie, Spalten oder studweis setzen, Span, der, Spatel, der, Spatien, die, Spieß, der, Spindel, die, Spindel, die, das Walz= eisen, Spipe, die, Stahl, der, Stege, die, Stege, dunne, lange, (Linie) Stempel, der, Stempelschneider, der, Sternchen, das, Stoß, der, Papier, Streich - , Strich - , oder Farbeisen,

## Französisch.

le point-virgule,
le composoir,
composer,
la composition,
le compositeur,
la faute de composition,

la salle de composition, la réglette, le biseau, la galée, le marbre, cuire le vernis, la signature,

le cran,

la colonne, la lettrine,

la colombelle, travailler en paquet,

la réglette,
la spatule,
les espaces,
la cheville,
la vis de la presse,
l'arbre, la broche du
rouleau,
le cul de lampe,
l'acier,
les garnitures,
les réglettes de bois,

le poinçon, le graveur, l'étoile, l'astérisque, la porse, le broyoir,

#### Engländisch.

semi - colon,
compositor's board,
to compose,
composing,
compositor,
errors of the compositor,
composing - room,
setting rule,
galley, pan,
marble,
to boil,
signature,

kern,

column,
superior letter or figure,
white-line,
to compose in companionship,
reglet, scale-board,
spatula, spattle,
spaces,
pick,
spindle,
shank of the spindle,

head - piece, tail-piece, steel, furniture, reglets,

punch , stamp - cutter , asterisk , pile , slice ,

#### Italianisch.

punto e virgolo.
vantaggio.
comporre.
composizione.
compositore.
errore di stampa.

luogo de' compositore. bietta, zeppa. vantaggio. marmo. lessare. segnatura.

segnatura, taglio.

colonna. lettera superiore.

linea bianca.
comporre a colonne.

scheggia, scaglia. spatola. spazio. asta. fuso. fusajo.

punta.
acciajo.
guarnitura.
scaglia.

punzone.
intagliatore.
asterisco, stelletta.
stipa.
rastiatojo.

#### Tentsch.

Strohkranz, der, Stücklinien, die, Stücksetzer, der,

Stütbalken, der, Stütze, die, Stütze, die, am Lauf: brete, Summarien, die,

#### T

Tabelle, die, Tagewerk, das, Tenakel, das, Tenakel, ans, stecken,

Text, der,
Theilungszeichen, das,
(Divis)
Tiegel, der,
Tiegelhaken, der,
Titel, der,
Titelbuchstaben, die,

Titelvignette, die,

Träger, der, am Rähm:
den,
Treibholz, das,
Trinkgeld, das,
Tritt, der, Antritt,
Tupfbällchen, Bäuschchen,
das,

#### u

Uebersaufen, von den Buchst., Ueberrechnen,

## Französisch.

le bouquet de paille, les réglets, le paquetier,

la lambourde, l'appui, le support,

les sommaires,

la table,
la journée,
le visorium,
attacher (la copie) sur
le visorium,
le texte,
la division,

la platine,
le crochet,
le titre,
les lettres capitales, à
titre,
la vignette du frontispice,
le support,

le décognoir, la douceur, la marchette, le tampon de laine, le bouchon,

sortir, passer, calculer, supputer,

#### Engländisch.

#### Italiänisch.

strawwreath,
(brass) rules,
compositor of the companionship,
braces,
stay,
stay of the carriage,
summaries,

sostegno.
pedale, forca.

table, day-work, day's task, visorium, retinaculum, to put on the visorium,

tavola.
giornata.
guida.
attaccare.

text; double pica, division,

testo. divisione.

platen, plattin, hook, title. two-line-letter,

padella.
uncinello.
titolo.
lettere capitali.

vignette in the title,

fregi del frontispizio.

bearer,

portatore.

shooting - stick, gratification, foot - step, bearer, chiodaja.
mancia, buona mano.
traccia, pedana.
puntello.

to run over, to calculate,

traboccare.

#### Teutsch.

Neberschlagen, das Fors mat, Neberschreiben, Ueberschrift, die,

Ueberschuß, der, Ueberstich, der, Ueberziehen, den Deckel, Umbinden, Umbrechen,

Umbrechen, das,

Umschlagen, das,

Umstülpen, Unkosten, die, Unterbalken, der,

Unterlage, die,

Unterlegen, Unterschneiden,

 ${\mathfrak V}$ 

Vacat, das, Verbinden, Verkeilen, Verkürzung, die, Verlegen,

Verleger, der, Versalien, die, Verschieben,

#### Französisch.

renverser,

étiqueter,
l'inscription, l'épigraphe, le titre, la rubrique,
le surplus,
le reste, le residu,
coller, couvrir,
lier,
remanier les pages,

le remaniement (d'une page), remanier le papier, le remaniement du papier, renverser, les dépenses, le sommier d'en bas (petit), le porte page; les hausses; les cales,

rehausser, écréner,

le feuillet blanc, transposer les feuilles, arrêter avec des coins, l'abréviation, faire imprimer à ses frais, le libraire, éditeur, les grands capitales, déplacer, déranger,

#### Engländisch.

to turn up,

to inscribe, title, inscription,

surplus, over-plus, residue, rest, to cover, to tie, to impose,

imposing,

to turn up, turning up,

to double down, expences, winter,

bearer,

to underlay, to undercut,

white,
to transpose,
to drive up the quoins,
abbreviation,
to publish,

publisher, capitals, to impose in a wrong way,

#### Italianisch.

guarnire.

inscrivere. inscrizione.

il soprappiù.
residuo.
coprire, guarnire.
legare.
rimaneggiare le lettere
già ordinate in pagine per la stampa.
rimaneggiamento.

invertere. inversione.

ripiegare. spese. architrave.

striscia di carta o simile per guarnire un luogo. sottoporre. sottosegare.

vacuetto.
trapporre.
inzeppare.
abreviazione.
fare stampar a sue
spese un libro.
librajo.
lettere capitali.
disordinare.

#### Teutsch.

Verwunderungs - (Aus: ruf -) Zeichen, Vierzigerformat, das, Vokale, die, Vorrede, die, Vorrede, der, Speck,

#### W

Wasteln, Walze, die, Wände, die, der Presse, Waschbret, das, Waschen, das, Waschfaß, das, Waschstein, der, Werk, das, Widerdruck, der,

Minkelhaken, der, Wolle, die,

3

Zange, die,
Zanfen, der,
Zausen,
Zeichen, das, (Pap.)
Zeile, die,
Zeilen, die, enger maschen,
Zeilenlänge, die,
Zerschneiden,
Zeug, der,

Ziehbalken, der, Ziehen, Zieraten, die, Zierbuchstab, der,

## Französisch.

le point d'exclamation,

l'in-quarante, les voyelles, la préface, l'avantage,

chanceler,
le rouleau,
les jumelles,
l'ais,
laver,
le lavage,
le lavoir,
l'oeuvre,
la retiration,

le composteur, la laine,

la pincette,
le pivot,
tirer, carder,
la marque, corne,
la ligne,
serrer les lignes,

la justification,
découper,
le métal à fondre des
caractères,
le sommier d'en haut,
tirer,
les ornements,
la lettre à crochets,

#### Engländisch.

sign of admiration,

a sheet of forties, vowels, preface, vantage,

to shake,
roller, cylinder,
cheeks,
washing-board,
to wash,
washing,
washing-tub,
work,
reiteration,
composing stick,

pincers,
pivot,
to touse, to drag,
token,
line.
to drive, in,

justification, to cut up, type-metal,

wool,

head, to pull, ornaments, ornamented letter,

#### Italiänisch.

punto ammirativo.

quarantesimo. vocale. prefazione. avvantaggio.

crollare.
rullo.
le cosce del torchio.
tavola per lavare.
lavare.
lavatura.

vaso, tino per lavare.
opera.
stampa della seconda
faccia d'un foglio.

compositojo. lana.

tenaglia.
stelo, perno.
svellere.
segno.
linea.
strignere.

justificazione. tagliare in pezzi. massa, materia.

trave. tirare. ornamenti, fregi. lettera elegante.

#### Teutsch.

Ziffern, die,
Zinnober, der,
Zoll, der,
Zubereiter, der, Preß:
meister,
Zueignungsschrift, die,
Zug, erster, zweiter,
Züge, die vollen, dicken,
oder breiten, oder Festerstriche,
Zunge, die, am Schiffe,
Zunge, die, am Schiffe,
Zunglein, das, die Puncstur-Spiße,
Zurichten, die Ballen,
Zurichten, vom Drucker,

Zurichtspan, ver, Zusagetag, der, Anrede= tag, Zusammendrucken,

Jusammenklammern meh:
rerer Artikel,
Zuschrift, die,
Zuschuß, der,
Zwanzigerformat, das,
Zwergbalken, der,
Zwiebelsische, die,
Zwölferformat, das,

# Frangosisch.

les chiffres, le cinabre, vermillon, le pouce, le pressier,

la dédicace, premier, second coup, les pleins,

la coulisse de galée, la languette, pointe,

monter les balles, poser, faire le registre, marger, le biseau, le jour d'allocution,

lume, accoler plus. articles,

la dédicace, la passe, le chaperon, l'in-vingt, le sommier d'en grand, le pâté, l'in-douze,

#### Englandisch.

figures, cinnabar, inch, press-man,

dedication, first, second pull, full, fat strokes,

the head of the galley, point,

to make bales,
to make ready the
forme,
reglet,
day of address,

to print together,

to inclose,

dedication,
waste,
a sheet of twenties,
head,
pies,
a sheet of twelves,

#### Dtalianisch.

figura di numero. cinabro. dito. apparecchiatore.

lettera dedicatoria. tiro primo, secondo. tiro grasso.

lingua, linguetta.

apparecchiare. far registro.

scaglia, bietta. promessa.

stampare in un volume.

concatenare.

dedicazione,
giunta.
ventesimo.
architrave, spranga.
pesciarello.
duodecimo.

# Register.

Ablegen, 282 Avlegespahn, 284 Abnehmen, der getrock-neten Bogen, 736 Abnugen, einer Schrifts 10rte, 77 Abreiben, der Farben, mit Firnif, 484 figg. Abrunden der Schriften, Abweichung der gegens wärtigen engländischen Schriften von den al= teren, 45 Accente, 74 Accidenzarbeiten, 678 — 698; Parangonnage, 681; Unterricht im Ses gen der Schreibsch.,685; Saulen - und Bogens gänge, 696; Einschnitte, Runden, Profils und Silhouetten, 697; Bos luten, <u>698</u>

While, 272, 401 Alaun, Gebrauch von, für Seper, 288 Aldus Manutius, Erfinder der Eursiv-Schr., 20; Verbesserer der Interpunction, 121 Alphabet, griechisches, 157 - 168; hebraifches, 168 - 172Anbinden des Tiegels, 442 Anführegefpan; Pflichten des selben, 314 flg. Anfuhrungszeichen, 133 Anlegestege, 364 flg. Antiqua, von uns die lat. Schriften so benannt, 14 Antritt, 412 Apostroph, 131, 133 Arbeitsbuch der Drucke= ret, 724

Aufhängen der gedruck= ten Bogen, 735 Auflösen, 401 Aufschlagen einer Presse, Auftragen der Farbe, 458, flg. Ausbinden, 401 Ausbringen im Sate, <u>312, 379</u> Auskeilen, 387 Auslaufen , oder Verlie= ren, 55 Ausrufungszeichen, 121, 130 Ausschießen, 325, 362; in halbe Bogen, 359; im hebräischen, 360 flg. Ausschließen, Gleichförs migkeit im, 298 Ausstreichen der Farbe, 458 flgg.

Ballen, 411 Ballenholz, 411 Ballenknechte, 411 Ballenleder, 475 Ballenmachen, 474 Bell führte zuerst das fleine s in England ein, 75 Bengel, 407, 425 Berechnung der Schrift: sorten, 55 flgg. Berechnung des Manu= scriptes, 177 — 201 Berechnungssfala der Schriftgrößen von Mittel bis auf Nompareille, 176

Bessimer sucht eine noch kleinere Schrift die Didotsche zu schneis den, 38 Black, s. Schriften Bourgeois, Stelle von, in der Classification von Schriften, 31; ehemals unregelmäßi= ger Regel in Eng= land, 39 Breitkopf, Schriftgies per , 12 Brevier, 31, 70; Vorzug der, vor Minion, 39 Brücke, 406, 424 Buchdruckerfarbe, 641 — 677; Beale Blackwell, der erste Fabrikant der Buchdruckerschwärze in England, 642; Mars tin und Comp., die besten Fabrikanten heut zu Tage, nebst einem Auszug aus ihrem Gir= culair, 642 flg.; die erforderlichen Zuthaten zu guter Farbe, 644; Baskerville, der erste Entdeder der felben, 645; Bulmer's verbef= serte Schwärze, 646; Thom. Martin's gluck= licher Erfolg, 647 flg.; unterscheidende Eigen= schaften der guten Far= be, 649; Composition Baskerville'schen Farbe, 650 flg.; und wahrscheinlich auch der Bulmer'schen, Methode, Savage's

653; Recepte auß Rees's Encyclopädie, 654 — 658; andere Vorschriften aus dem Französischen, 659 — 667; aus dem Teuts schen, namentlich von Haller, Lamminger und Junge, 668 — 677

Buchdruckerpresse, Be= schreibung der alten, 405 flg.; die Apollo-Presse, 414; Roworth's Berbesserung, 415; Earl Stanhope's Pref= fe, 416; Beranderung in der Benennung ei= niger ihrer Theile, 416; erste Berbesserung der gewöhnlichen Preffe, von William Jansen Blaem, 420; Beschreis bung der einzelen Theile an der alten Preffe, 422 — 433; Aufschla= gen einer Preffe, 436; verschiedene neue Preffen, von Stanhope, 519 - 527; Ruthven, 527 flg.; Medhurst, 528 flg.; Ridlen, 529 fig.; Proffer, 530 fig.; Brown, 531; Cogger, 532 flg.; Clymer, (Moore) 534 - 537. Stafford, <u>537</u>; Hope, <u>538</u>, <u>544</u>; Napier, 538 flg.; Treadwell, 540; Watts, <u>541</u> — <u>543</u>; Barclay, 543; Church, <u>545</u> — 547; <u>Cope, 547</u>; Russell, 548 — 552;

Wells, 552 — 556; Hoffmann, 556
Buchführung, 717— 726; Edrrecturenregist., 718; Memorial, 722; Constrabuch, siehe Anlage G.; Sepermemorial, sunlage H.; Druckersmemorial, sunl. I.; Arbeitsbuch der Drusckerei, 724; Hauptsbuch, 725; Defectbuch, 726; Niederlagenbuch, 731

Büchse, 407
Buchstaven, Eigenschaften der, 19 flg.; kleine oder gemeine, 73; accentuirte, 74, 103; hinsaussteigende, 74; hersabsteigende, 74; übershängige, 74; übershängige, 74; jusammengezogene, oder doppelte, auch Ligaturen genannt, 75; die hösheren, als Nachweissungszeichen, sind hösher im Gusse zugerichtet, 117, 143 flg.

Bundstege, 386 Buttmann's Ansichten über die griech. Inters punction, 129

Capet, Hugo, hat sich verdient gemacht um die fränkische Schrift, 10
Carton, Bedeutung des Wortes, 336 Anmerk.

Cicero, 31 flgg.; 70 1 Collationiren, 738 Colonel, 31, 36, 70 Columne ausbinden, 361 Columnenmaak nach Ci= cero m's, 292, 361 Columnenschnur, 361 Columnentitel, 303 Completiren, 737 Compositionsballen, von Foster, 493 Composition zu den Wal= zen, 494 flgg. Corpus (Garmond), 31 flgg.; 70 Corrector, 699 — 712; was er vor und bei dem Corrigiren eines Bogens zu beobachten hat, 706 flgg.; Erklä= rung der Correcturzei= den, 709 flgg.; Vor= stellung einer Correc= tur s. Anl. F. Correcturbogen, abziehen, 477 flgg. Correcturen - Registers, Vorstellung und Nu-zen eines, 718 flgg. Correcturzangen, 401 Corrigiren der Setzer= fehler in der Form, 397 flgg. Corrigirstuhl, 272 Cursivziffern, 74, 106 Custos, 304

Deckel, <u>409, 429</u> Deckelbänder, <u>410</u>

Deckelstuhl, Galgen, 410, 429 Decler's Bemühungen um unsere Schrift, 13 Dedikation, 321 Defectbuch, 726 Defectgreßen, Zeitver= schwendung mit dem, 79 Defectregal, 281 Defectschriftfaften, nach englischer Art, 224 flg.; 273 flgg. Diamant, Diamond, 31; v.den Hollandern zuerst in Eurova geschnitten, 38; ihr Gebrauch in England, 40, 69 Didot, Firmin, 265; feine Berfalien - Frats tur, 13. Didot's, Heinrich, klein= ste Schrift, 38 Divis, Theilungszeichen, 132, 298 Divisorium, 272 Double Pica, eine uns regelmäßige Schriftiges nannt, 40 Drucken, mit mehreren Farben, 480; in Bezug auf Congreve's Mas joine, 625 flg.; zwei andere Methoden, 629; Reinhard und Mer= tian's Verfahren für den Notendruck und zweifarbigen Druck, 630 tlg. Drucker, practische Re= geln für, 434 flgg.

Druckfehler, Plat der, im Werke, 322 flgg.

Drudmaschinen, Geschich= te der, 557 — 639; · Matent. Micholson's nebst Hansard's un= partheiischer (?) Mei= nung, 557-561; Ro= nig, der Erfinder der ersten Schnellpresse, die von einer Dampfma= schine in Bewegung ge= fest, 562; furze Rach= richt von dem Ursprung 2c. dieser Erfindung 1c. aus der Londoner Li= terary Gazette genom= men (Benslen's Druck= maschine), 562 — 567; Auszug aus the Times, Königs Erfindung betreffend, 569 — 582; Auszüge aus teutschen Beitungen, 583 - 596; Rönig's eigene Mit= theilung, den Urfprung, Fortgang und die An= wendung feiner Ma= schine betreffend, 596 — 611; Auszug aus der letten Anzeige vom Decemb. 1825 der H. König und Bauer, 612 flg.; Rutt's Druckmas schine, von Napier, 615; Brightlen's, verfertigt von Donkin, 615; Ba= con's Maschine, 616 — 618; Wind's Pa=tent für gemiffe Berbesserungen bei Druck= maschinen, 618 flg.; Cooper und Millar, 620; Applegath's Pas

tent für gewisse Bers besserungen an seinen Druckmaschinen, 620 — 624; Bold's Pros jert, 620; Gir Wils liam Congreve's Ma= schine, 624 — 629; Druckma= Hansard's schine, von Mavier, 631 - 636; Miller's Maschine, 637; Sells farth's, 638; Durand's Walzendruckerpr., 639 Durchschießlinien, 138-141 Durchschuß, 59 — 65; Unwendbarkeit, 61 -

65

Egyptian oder Antique, neue Schrift, noa Therowgood ange: führt, 48 Einbringen einer Leiche, Einfassungen, 146 Einführung des runden oder fleinen s, 75 Einlaufen, oder Gewin= nen, 54 Einlegedeckel, 409, 430 Einlegen, 276 — 281 Einleitung, 322 Einschlagen, der Ballen, 476 Eintheilung des Raumes zwischen den Zeilen ei= nes Titels, 317 flgg. Einzele Doppel - Berfa:

lien in der Curfiv -

Schrift, 48

Enchete's Leistungen um unsere Fraktur, 13 Engländer übertreffen die Holländer im Schrifts gießen, 17 Esel, 432

Factor, 712 — 726 Kahnen, technischer Aus= druck erklärt, 378 Falzen der Lagen, 738 Farbe, 411; siehe Buch= druckerfarbe Karbeisen, 432 Farbestein, 431 Feuchtbret, 469 Feuchten, des Zeichenpa= pieres, 470 Feuchtspahn, 469 Siggins, Schriftgießer; seineSchreibschrift wird gelobt, 48 Filze, 411, 448 Formate, die gebräuch= lichsten, nämlich — Fo= lio, 326; Folio - Duern 1c., 327 flgg.; Quarto, 330; Quer - Quarto, 331; Ditavo, 332 flgg.; Quer - Octavo, 335 flg.; Duodez, 337, flgg.; Sedez, 342; Quer-Sedez, 343; Achtzeh= ner, 344 flgg.; Vier= undzwanziger, 347 flgg.; Lang - Vierundzwanzi= ger, 351; Zweiunddrei= ßiger, 352; Lang-Zweiunddreißiger, 353; Secheunddreißig., 354; Achtundvierziger, 355;

Vierundsechziger, 356; Zweiundsiebenzig., 357; Sechsundneunziger u. Hundertundachtund= zwanziger, 358 Formatvildner, metteuren-pages, 371 flgg. Formatbildung, wie in Teutschland betrieben, 374 flg. Formatquadraten, 265, 364, 371 Format suchen, 364 flg. Formenschließen, Beobachtungen bei dem, 387 flg. waschen, 466 Kormen tlgg. Form, zurichten, 451 Sournier, über die Durchs schießlinien, 139 flgg. Fragzeichen, das, 121, Franken, 2; verschiedene Einfälle in Gallien, 6 flgg.; Schrift der felben, 8 flgg.; Ber= dienste Kaiser Karls des Großen um die fränkische Schrift, 10 Franzosen übertressen die Hollander im Schrift= gießen, 17 Fundament, 409, 429; F. legen, 439

Galgen, Deckelstuhl, 410, 429 Gestalt und Beschaffen heit der Schriftkästen

Füße, 406, 423

in Teutschland, 207 — 217; in England, 218 -254; in Frankreich, 254 — 256 u. Anhang. Gevierten, 54; Wichtig= keit der selben im ta= bellarischen. Sat, 54, 74; 135 - 137; von den großen, 145 Gießzettel, 73; Wichtig= feit und Nugen, 78; in England, 80 flgg.; in Frankreich, 83 flg.; in Teutschland, 87 flgg. Glanzpappen, Gebrauch der, 734; Reinigung der selben, 740 Gothen, Ankunft, Wanderungen, Colonien, Schrift der selben, 1 tigg. Gothische Charactere als Zahlzeichen, 110 Griechischer Schriftkast., 216, 226 — 229, und Anlage A, B, C u.E. Grund wegen der Ab= schäffung des langen f, 75 Haarspatien, 300 Verdienste um buas,

Haarspatien, 300
Haas, Berdienste um
die teutsche Fraktur,
12; Erfinder einer
Presse, 405 Anmerk.
Halbgevierten, 74, 135,
300
Hammer, 388
Hansard's neue Schrift,
Rubric genannt, 483
Hauptbuch, 725

Haupttitel, 318 Hebräischer Schriftkasten, 217, 230, 231, 232 Seilmann, Erfinder einer neuen Schriftart, 10 Himham, 410 Hochzeit, technischer Ausdruck erklärt, 373 Höhe der Spatien und Quadraten, 50 Höhe, unveränderliche, aller Charactere, la Hauțeur en papier, <u>49</u> Hohlstege, guttersticks, der Engländer, 365 Hollander, die Vervoll: kommnung der Schrif: ten, 17 Hyphen, 131 flg.

Imperial, engl. Nine Lines Pica, 30, 70, 71
Index, Register, 315
Inhalts, Anordnung des, 315
Interpunctionen, 74; ansfängliche, 121; Zweck der selben, 128
I. Johnson's verbesserte Schriftkästen, 246—254
Instiren des Oberbalkens, 443

Rapitälchen, 73, 102 flg. Rapitalkeile, 365 Rapitalstege, 364 Rarl's des Großen Verdienste um die fränkische Schrift, 10 Rarren, 407, 426 Kasten des Karrens, 409 Regel, teutsche, nach Pe= tit gerechnet, 70; eng= lische, nach teutscher Petit berechnet, 71; Regelgröße, ehemals in England, 43 Reile, 267, 388 Reilrahmen, 269, 387 flgg. Reilfteg, 378 Klammern, 143, 408 Klopfholz, 271, 389 Rolon, 121; als überflüf= figes Zeichen verbannt, 122, 125 flgg.; als Ab= breviaturzeichen, 129 Komma, 121, 124 Körper der Presse, 406 Areuz, als Nachweisungs= zeichen, 118 flg.; das doppelte, 118 flg. Rreuz, ein Werkzeug auf dem Aufhängeboden, **735** Rreuzstege, 364 Rrone, Decke, 406, 422, <u>423</u> Kurbel, 408, 428 Kurbelbänder, 408 Kurbelscheide, 409

Lage, technischer Ausdruck erklärt, 736 flg.
Lampenschwarz, Bereistung von, 646
Lateinischer Schriftkasten, 215
Laufbret, 408, 428
Läufer, 432

Lauge, 467 Leiche, technischer Ausdruck erklärt, 373 Levrault's Schriften, 13 Ligaturen, 75 Linie, durchgehende, auf der Titelcolumne, 318 Linienzissern oder engl. Zissern, 106 Lobinger, Schriftgießer, 12

Manuscriptes, Beschaffenheit des, 299 Marginalien, 309 Meinungen, die alten, über unregelmäßigeRe= gel, 44 Memorial, 722. Meper, seine Corpus oder Garmond - Fraf: tur, 12 Minion, ehemals unre= gelmäßiger Regel in England, 39; fast ganz außer Gebrauch in Eng= land, 39 Missal, 30, 32, 70 Mittel, 31 flgg., 70 Mittelsteg, 378 Monchsbogen, erklärt, <u>502</u> Moron, Joseph, alter englischer Schriftgieß., 15, 16, 18; tadelt Small Pica, 44

Nachtheile aus d. Schriften auf unregelmäßigem Regel, und wors aus sie entstanden, 40, 41; aus der Vermis schung der Schriftsors ten, 42; des Defects gießens, 42; welche aus dem Mangel einer allgemein. Richtschnur im Gießen der Schrifs ten entstehen, 40

Nachweisungszeichen, 116

Niederlage, Geschäfte in der Niederlage, — 746; Niederlagen-Factor, 729 flg.; Nie= derlagenbuch,731; Auf= hängen der gedruckten Bogen, 735; Abneh: men der selben, 736; Lage machen, 736 flg.; Completiren, 737; Col= lationiren, 738; Fal= 738; zen der Lagen, Pressen, 739; Zuschuß, Bedeutung erflärt,740; Pacepresse, vorzuglich die hydraulische Presse, 741 - 746.

Nompareille, Nonpareil, sehr in Aufnahme bei den Engländern, 31, 36, 40, 70

Morm, 305

Noten, Verhältniß der, zum Terte des Buches, 308

Oberbalken, Ziehbalken,

Padreffen, 741 — 746 Papier, Beschaffenheit des Druckpapiers, 732; die gebräuchlichsten Drucks papiere in Frankreich: 732; Eigenschaften eis nes schönen guten Papieres, 732; Einthei= lung in Ballen, Rieß, Buch, Bogen, 732 flg.; Renntniß der Papiere, 733 flg.; das Papier heiß zu pressen, 734; Zeichen, Bedeutung der, 735; Papier feuchten, 468 flgg.; wissenschafts liche Methode, 3. Oldham, 472 Paragraphen, die erste

Beile eines, 313
Paragraphzeichen, als,
Nachweisungszeichen,

parallele, als Nachweis sungszeichen, 118, 120 Parangon, 30, 32, 70; ehemals unregelmäßis ger Regel in England,

Parenthesen, 131
Patent, Bedeutung des
Wortes, 484 Anmerk.
Paulus Manutius, 109
Perl, Pearl, in England
in Aufnahme, 40
Petit, 31 flgg., 70
Pfännchen, 407

Pica, Mustergröße der Schrift. in England, 39
Preisbestimmung für Scaper und Oructer, 752

– 767

Presmeisters, Verrich:
tungen, des, 463 flgg.
Presmände, 406, 422
Prillwitz, Schriftgießer,
13
Primentafeln, 393 flgg.
Punct, als Hauptein:
heit der typographi:
schen Verhältnisse, 49,
121, 129
Puncturen, 410, 430
Punctursöcher, 410
Puncturspißen, 410

#### Quadratzeile, 319

Nadlof, 131, 133 Rähmchen, 410, 431; ausschneiden, 413, 454 Rahmen, 267, 364 Rand machen, 366 flgg. Real, engl. Eight Lines Pica, 30, 70, 71 Rechnungsformular den Seper und Dru= cter, 723 Regal, 257; Stand der Regale, 261 Regeln, besondere, so während des Druckens zu befolgen, 486 flgg. Register, Inder. Sat des felben, 315; R. ma= dyen, 465 Regletten, 364 Richten der Kurbel, 441 Roman, 30, 70 Röschen, 146 Ruby, eine neuereSchrift in England, 31, 36, 69

Ruhezeichen, von den, 121—134 Ruß, Bereitung von, 663

Sabon, 30, 70 Schade, Schriftgießer, <u>13</u> Scheere, 272 Schiefsteg, 378 Schienen, 427 Schiff, 262 Schiffe, Beschreibung und Gebrauch der, 378 Schleifen, der Buchstas ben, 52 Schließnagel, 271 Schließquadraten, 146 Schließstein, 262, 363 Schloß, 424. Schmuttitel, 318 Schnalle, 426 Schnellpressen, s. Druck= maschinen Schnittlinien bei kleinen Formaten, 360 Schöndruck, 413 Sdyraubenrahmen, 269, 389Schriften, von den, im Allgemeinen, 1 flgg.; Antiqua - Schrift, 14 - 20; Bemerkungen über die engl. Schrif= ten, 47; Black, alts gothische Schrift, 11 flgg.; Eursiv - Schrift, 20 — 24; Fraktur - Schrift, 12; gothische, 1 flgg.; Schwabacher, 14; die jezige teuto=

nische od. germanische, 11 flgg. Schriftgießer, ein Wort an, 42 Schriftgießerzeug, 18 Schriftgießtab. in Teutsch= land, 85 flg. Schriftkasten, 257; ein englandischer, nach dem alten Plane, 220 flg.; ein anderes Paar, 222 flg. Schriftsegen, 291 — 324 Schwamm, 272 Semikolon, 121, 124, 125Sepbret, das, 263 Sepers, Verrichtungen des, 203 flg.; beson= dere Vorschriften für den Setzer, 295 flgg. Sepermerkzeuge, 257 — 275Signatur, 306 Small Pica, ehemals unregelmäßiger Regel in England, 39; fru= her als ihres Playes unter den Schriftpro= ben als unwürdig an= gesehen, 44

gesehen, 44
Spatien, 52, 74, 137, 498; aus Kupfer, 52
Spindel, 407
Stanhope, Lord, 405; Presse, s. Buchdruckerspressen; Abschaffung der Ligaturen, 76; Gießzettel, 76; Pläne in Betress der Walzen, 493; Schriftkästen, 233—245

Stärke des Regels, nach der Anzahl der enthal= tenen Linien benannt, 50

Stege, 263, 364
Stellung und Haltung
des Körpers beim Ses
zen, 203 flgg.

Stereotypendruck, 747—750 Anhang L

Sternchen, als Nachweis fungszeichen, 118

Stower's Skala über die Schriftgrößen, 173 flgg.; Mängel der sel= ben, 174

Studlinien, 141 fig.

Stückseher, 372 Stühe, 428

Tabelle, über die Zusam= mensehung des Durch: schusses, 294; über die Verschiedenheit der teutschen und englän= . dischen Regel, 68 flgg.; über den Gehalt der teutschen und englan= dischen Schriften in typographischen Punc= ten nach Didot's Punc= ten, 72; über die Starke des Regele, in Linien, bei Errichtung einer neuen Drucke: rei, 58

Tenakel, 272 Tertia, 31 flgg., 70 Tentsche Schriftkäst., 209 Text, 30, 33, 70 Thorowgood's Schreibe schrift, 48; Schrifts

proben von 1825 an= geführt, 48 Tiegel, 407, 426 Titel, 318, 322 Titelbogen, 322 Träger, 426; in den For= matquadraten, 267; von Kork, 456 Treibhold, 270, 388 Typographische Verhält: niffe, in England, 38 — 49; in Frankreich, 49 — 57; in Teutsch= land, 58 — 68; typo: graph. Wörterbuch, 768 -817**750** Typolithographie, flgg. Tuscanische Schrift, von

Uebelstände für Schrifts gießer u. Buchdrucker, durch so genannte Versbesserungen in d. Buchschrickerkunst herbeiges geführt, 46
Ueberlaufen, 277
Ueberziehen, den Deckel, 445
Umbrechen, eine Arbeit des Setzers, erklärt und beschrieben, 325
sigg.

Thorowgood und Han=

fard angeführt, 49

Vacat, Bedeutung von, 54 Verhältnisse des Durch= schusses, 59; der Buch= Hoben d. Buchdräfst.

Untervalken, 407

staben unter einander, 173 flgg. Verleihen, der Schriften, als nachtheilig, 41 Verminderung der Ligaturen, 75 Verrichtungen des Dructers, 403 flgg.; des Sepers, 203 Versalien, 73, 100 Verschiedene Größen der Schriften, in England gebräuchlich, 38 Verschießen oder Verse= gen, 400 Wignetten, Anwendung der , 319 · Vorrede, 321 flg. Vorschlag über die Annahme einer bestimm= ten Richtschnur für alle Schriftsorten, 65 — 68 Vortheile, die eine be: stimmte Basis in der Gießerkunft gewährt,

walbaum, Schriftgie= Ber , 13 walker, Mechaniker, un= Lord Stan= terstüßt hope, <u>522</u> Verfertigung Walzen, und Behandlung der, nebst einer Beschrei= bung einiger Balgen= apparate, 492 flgg., von Applegath u. Cow= per, 507; von Foster, 511; von Parkin, 513; bei Pluchart in Peters=

52 flg.

burg, 515; von Ruth:
ven, Wilson, 516
Waschbürste, 467
Widerdruck, 411
Winkelhaken, 272 sigg.
wulfila, oder Ussilas,
Erfinder der (grie:
chisch-) gothisch. Schrift,
übersetzte die Bibel in
die gothische Sprache,
3 sig.

3ahlzeichen, kleine Buchstaben, als, 110 3apfen, in der Spindel, 407 3eichen, 469; arithmetische, 104 flgg.; astronomische, 152 flgg.; grammatische, 131;
mathematische, 148
slgg.; medicinische, 155
slg.
3iehen, 462 flgg.
3issen, 74; durchstriche=
ne, 111; gebrochene
144 flg.; griechische,
112; hebräische, 114;
römische, 107; als
vierectige Charactere,
108 flg.
3wiebelsische, sortiren,
206
3wischencharactere, 51
3ueignung, Dedication,
321
3usammenpacten d. Buchstaben, 289
3uschuß, technischer Ausschuck erklärt, 740





|     | 2         | Y  | v   "Y | A.T         | ψ́ \ \ Y |           |
|-----|-----------|----|--------|-------------|----------|-----------|
|     | C)        | 31 | 4      | ~           | 3        | *         |
| I   |           | 0  | r      |             | $\Omega$ | P         |
|     |           | E  | Z      |             | H        | Θ         |
| 1   |           | N  | Ħ      |             | 0        | П         |
| r   |           | Ф  | X      |             | Az       | Ω         |
| í   | ő         | o  | 0 0    |             |          | *         |
| ή   | ซ         | ď  | v      | $\tilde{v}$ | ข้       | $\vec{v}$ |
| E   | ű         | ŵ  | ω      | ω̃          | w w      | w         |
| ά   | 6         | 7  | 8      | 9           | 0        |           |
|     | $\varphi$ | x  | S      | :           | 5        |           |
| μ   | ω         |    | ,      |             | 1/2 (Bet | vierte -  |
| , c |           | !  | ,P     |             | Gevi     | erte      |
| v   | Q<br>Q    |    | ,      |             | Quadr    | aten      |

Mit vollen Trennpuntten.

Griech. Kapitalche

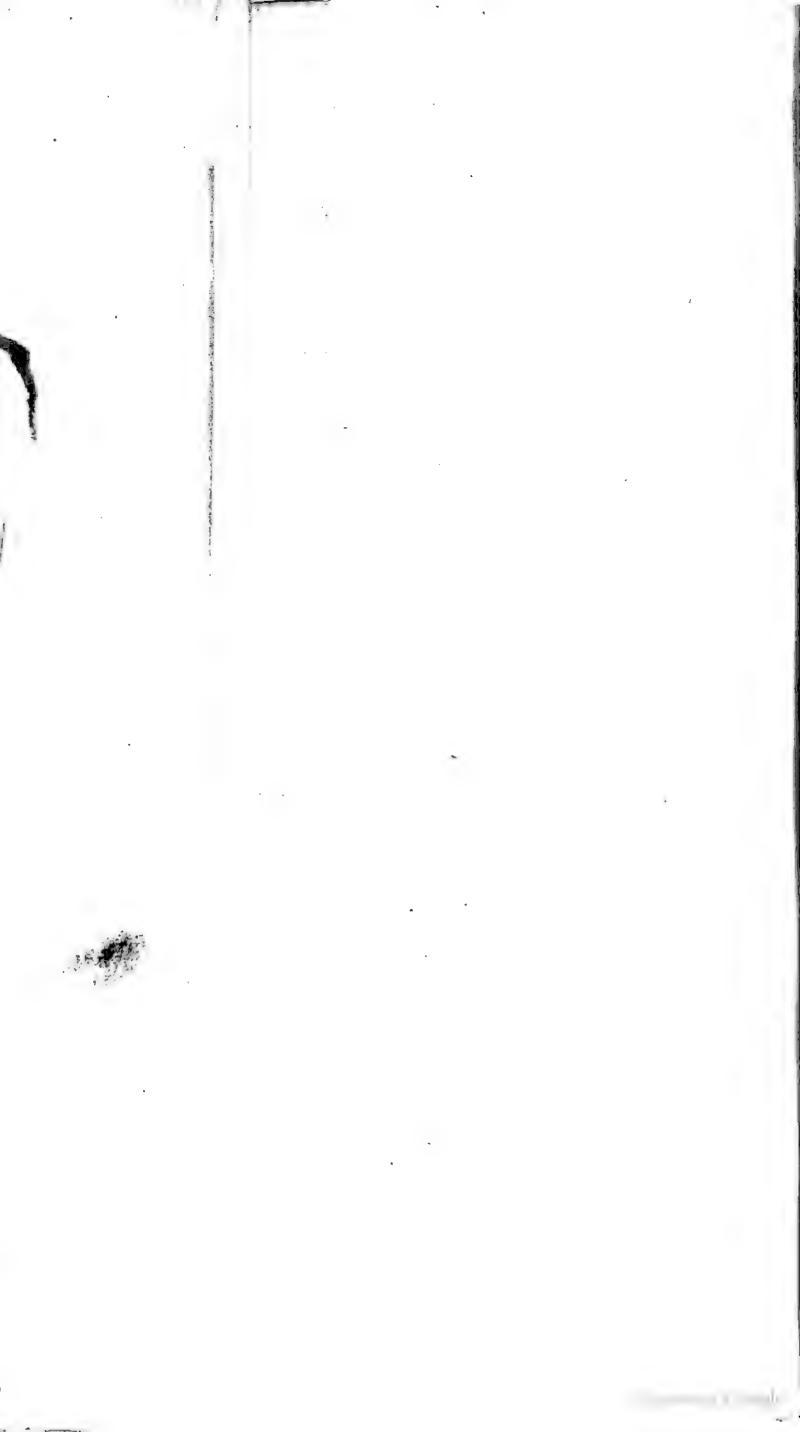

|    | <b>D</b> | 1. 0   | er p  | i 1  | 272 0 | 9° 13   | 0 1   |
|----|----------|--------|-------|------|-------|---------|-------|
|    | L.       | *      | o' o' |      |       | e       |       |
|    | S        | 1      | 11 1  | 2 3  | 45    | 6 7     | 8 9   |
| /  | Ģ        | 9      | k     | 1    | h     | 0       | 0     |
| 1  | le       | iv     | ix    | iz í | UU    | in 6    | J. J. |
|    |          | m      | r     | g    | p     | js      |       |
| U  |          | cv     | e1    | f    | ff    | f       | Sp    |
| n  |          | ev     | é     | ev   | 8     | J       | fs    |
|    | tr       | ev     | ax    | ex   | or    | ez      | ew    |
| Z, | w        | a      | a     | å    | á     | a       |       |
| 9  |          | e aten | 1     | :    | 5     | Quadrat | en    |

17198/1

.

00000

|                                         | 0        | П     | P   | Σ      |
|-----------------------------------------|----------|-------|-----|--------|
|                                         |          |       |     |        |
|                                         | 811      | ąπ    | η·· | φιι    |
|                                         | age<br>S | ŝ     | ŧ"  | ŝ      |
|                                         | 3/       | ж     | 4.  | St.    |
|                                         |          | )11   |     | ,,,    |
|                                         |          | wır   | :   | ;      |
|                                         |          | $\pi$ |     |        |
|                                         |          | ω     |     | ,      |
| 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - |          | 9     | Ger | oierte |
|                                         |          | γ     | Qua | draten |

!

6. 4. 9.

1 S

- 1

# stellung

| ńst kann<br>Buchstab                                           | er/m /2/n/1-6                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| es Emnit<br>egeben wo<br>die ersten<br>jaben: du<br>elches wei | offen  offen  /e  //in /1460 / Ant. |
| erie de Par<br>e-Comitum                                       | Canifil                             |

• . • • . ~ . • , 17(100/)

| .dq: | Gegenstand. | To<br>A. | tal | Tag<br>der<br>Ablies<br>ferung. | Bemer=<br>kungen. |
|------|-------------|----------|-----|---------------------------------|-------------------|
|      |             |          |     | 0                               |                   |
|      |             |          |     |                                 |                   |
|      |             |          |     |                                 |                   |
|      |             |          |     |                                 |                   |

jenstand wie in dezrken, daß der Preis für Satz und

| Bemerkungen | ben | Ha  | ave wie | enstår<br>Ang |          |
|-------------|-----|-----|---------|---------------|----------|
|             | fr. | fl. | Zeilen. | Rol.          | <b>3</b> |
|             |     |     |         |               |          |

nau aufzuzeichnens auch dem Setzer ist, wenn n ordentlich aufzungehalten, welche beim Buch-

Nº. 4. I

| Bemerk.<br>I. fr. fl. fr. |
|---------------------------|
|                           |

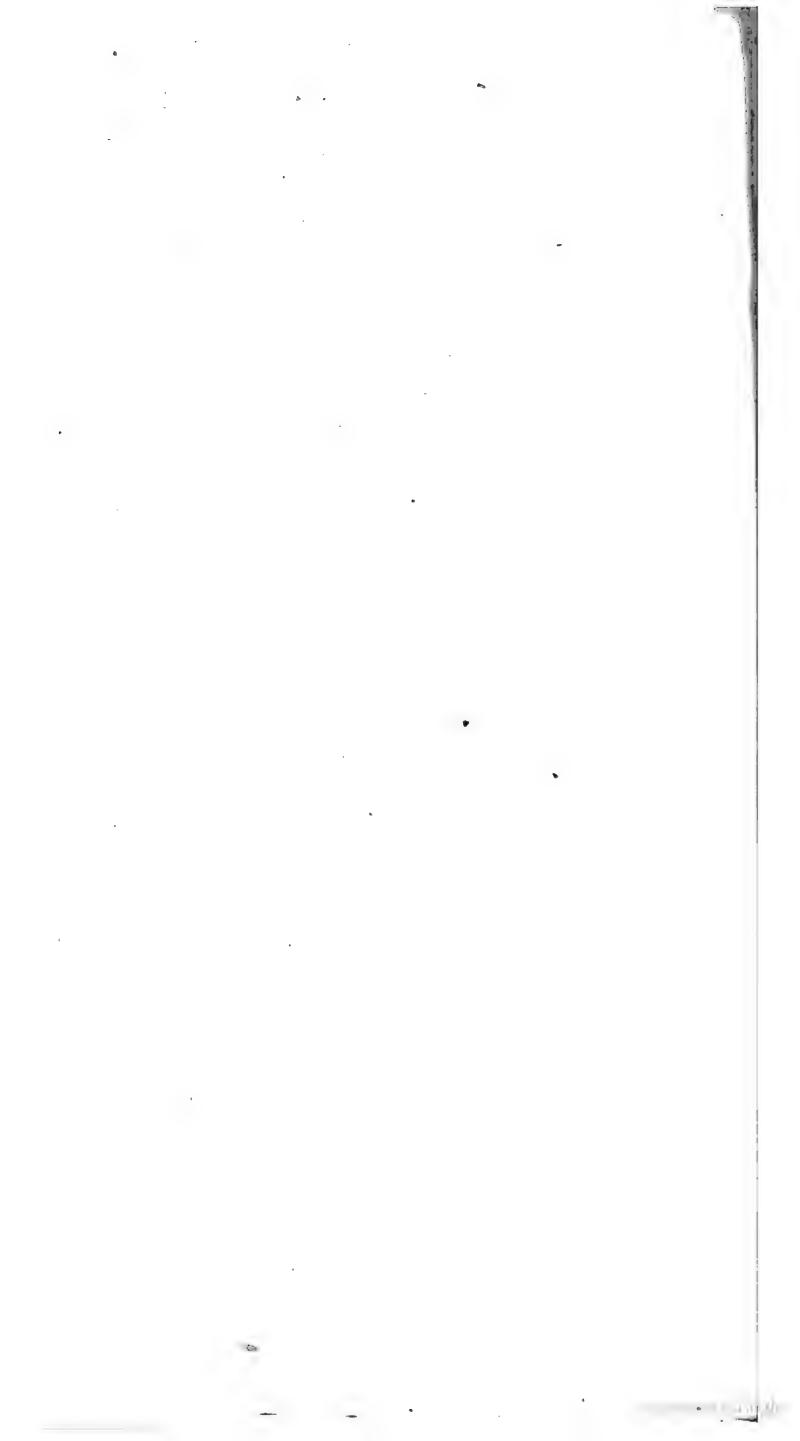







